

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>





.

١

• 

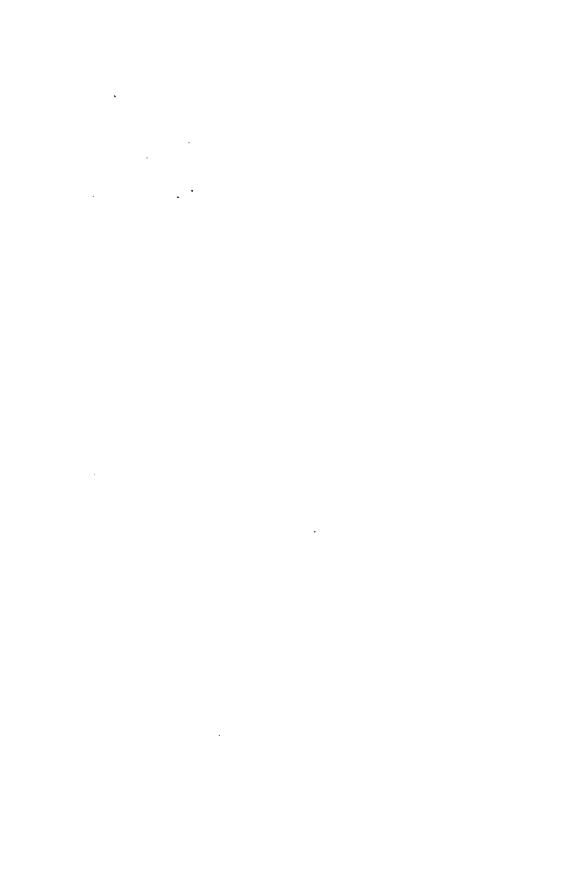

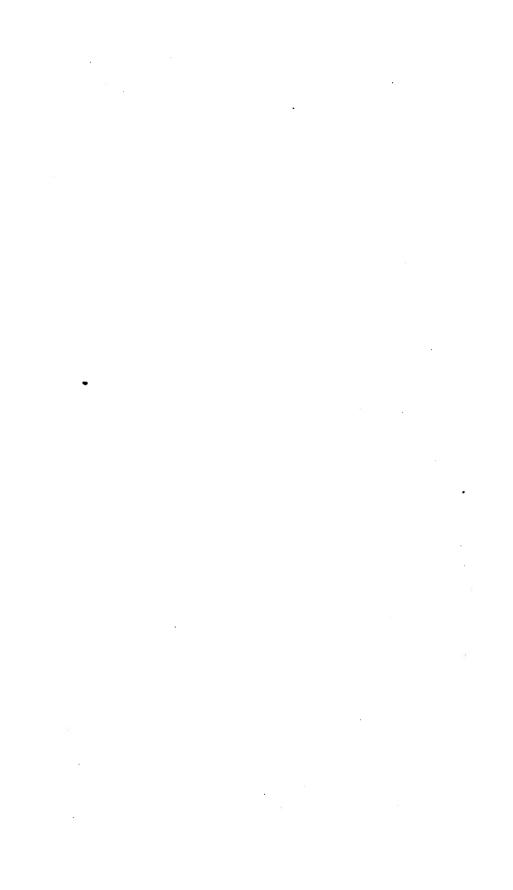

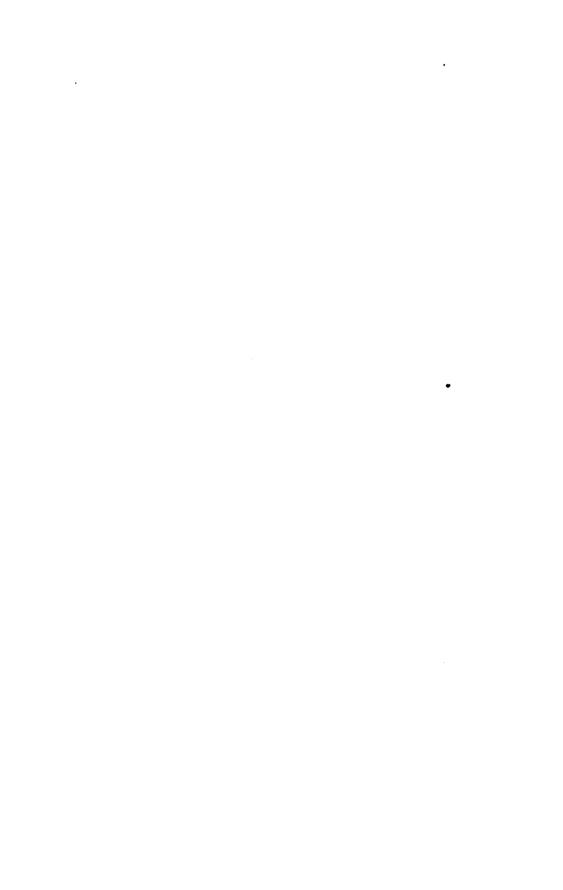

## HISTOIRE UNIVERSELLE.

PARIS,
TYPOGRAPHIE DE PIRMIN DIDUT PRÈBES,
RUE JACOB, 56.

# HISTOIRE UNIVERSELLE,

PAR

#### CÉSAR CANTU,

SOIGNEUSEMENT REMANIÉE PAR L'AUTEUR, ET TRADUITE SOUS SES YEUX,

PAR EUGÈNE AROUX,
ANGIEN DÉPUTÉ,

ET PIERSILVESTRO LEOPARDI.

Come Dix-Guitième.

#### PARIS,

CHEZ FIRMIN DIDOT FRÈRES, ÉDITEURS, IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE FRANCE, RUE JACOB, 56.

1848.

223. a. 99.



•

~

تاريخ. والدروي

#### HISTOIRE

### UNIVERSELLE.

#### LIVRE XVIII.

DIX-HUITIÈME ÉPOQUE.

#### HISTOIRE CONTEMPORAINE (1).

PREMIÈRE PARTIE.

#### SOMMAIRE.

Assemblée nationale. Mirabeau. — Barnave. Politique extérieure. — Assemblée législative. Convention. — La terreur. La Vendée. — Le directoire. Campagne d'Italie. — Après la paix de Campo-Formio. Expédition d'Egypte. — Désastres. Chute du directoire. — Le consulat. Paix de Lunéville. — Mesures réparatrices du premier consul. Le Code. Le concordat. La paix d'Amiens. — De la paix d'Amiens à la paix de Presbourg. Napoléon empereur. De la paix de Presbourg à la paix de Tilsitt. — Despotisme impérial. Guerre d'Espagne. Bataille de Wagram: — Réveil de l'opinion. — Expédition de Russie. — Italie. Retour de Napoléon. Waterloo. — Traité de Vienne. — Les nègres. Les Barbaresques. — Les papes. Affaires religieuses. — Libéralisme. Carbonari. Constitutions. — Turquie et Grèce. — Amérique. Les colonies. — France. Restauration.

#### CHAPITRE PREMIER.

ASSEMBLÉE NATIONALE. -- MIRABEAU.

Le 5 mai 1789, la messe du Saint-Esprit préludait, dans Versailles, à la réunion du roi et des trois ordres de l'État. Sire, disait l'évêque de Nancy qui prêchait, recevez les hommages du clergé, les respects de la noblesse, les humbles suppliques du

(1) Les traducteurs, ne partageant pas toujours les opinions et les aperçus de l'auteur, surtout dans cette dernière partie de son grand et beau travail, déclarent ici qu'ils déclinent toute responsabilité à cet égard.

T. XVIII.

tiers état; et les pompes austères de la religion, les fêtes brillantes de la monarchie, accueillaient une assemblée qui devait renverser le trône et l'autel. Paris, c'est-à-dire, la France, voyait avec une inquiète curiosité défiler ces députés élus par quatre millions de citoyens réunis sur divers points du royaume, dans cinq cents colléges électoraux, pour révéler et pour corriger les abus, aux termes du mandat qu'ils avaient recu. Que ne pouvait on pas espérer de l'admirable accord avec lequel ces mandats avaient été rédigés, et de la prédominance populaire des élections? En effet, sur trois cent huit députés du clergé, on ne comptait que quarante-neuf évêques; la noblesse n'avait que deux cent quatre-vingt-cinq membres, ceux de la Bretagne ayant refusé d'intervenir. Sur six cent vingt et un représentants du tiers état, il v avait cent cinquante-trois magistrats inférieurs, cent quatrevingt-douze avocats, soixante-seize propriétaires à peine, et un petit nombre d'hommes de lettres.

Les regards cherchaient dans la foule quelques hommes qu'une réputation honorable ou une triste célébrité signalait plus particulièrement à l'attențion publique. Philippe d'Orléans (1), chef de la branche rivale de celle qui occupait le trône, représentait les usages anglais et aussi les libertés anglaises, qui jouissaient alors d'une grande vogue. Après s'être avili dans les plaisirs, il croyait se relever dans l'opinion publique en faisant de l'opposition à la cour; mais son ambition inconstante ne suffisait pas pour faire de lui un chef du peuple.

La Fayette se distinguait par des manières simples et gracieuses, de la dignité sans orgueil, de la familiarité sans bassesse. Marquis, il avait combattu pour la liberté américaine; courtisan, il contrariait la cour; et, revenu depuis peu de la guerre d'Amérique, il se mélait avec une franchise républicaine à la foule, dont il était adoré. Sans grand génie ni grandes passions, égal, désintéressé, calme au milieu de l'exaltation et de la fureur, il voulait le règne de la loi; incapable de diriger les événements, mais bon à les seconder, il unissait la pénétration du sceptique à la chaleur du croyant.

<sup>(1)</sup> Du régent naquit Louis d'Orléans (1703-1752), prince d'une grande piété, et ami de la retraite. Il eut pour fils Louis-Philippe (1725-1785), qui donna le jour à Louis-Philippe-Joseph (1743-1793), père du prince appelé au trône en 1830.

Sieves, que son livre sur le tiers état avait rendu célèbre, était l'homme le plus savant de cette assemblée : donnant en plein dans le matérialisme de la constitution anglaise, il aimait la liberté et la justice comme théories abstraites, et possédait l'art de formuler les questions. Talleyrand disait de lui qu'il pensait déjà, quand les autres ne faisaient que réver.

Les regards se portaient principalement sur le comte de Mira- Mirabeau. beau. Son père s'était fait un nom par ses écrits philanthropiques, et, par une conduite honteuse, il avait attiré sur sa famille. en divulguant ses désordres, cinquante lettres de cachet, et cherché à envoyer son fils ainé aux galères. Mirabeau s'était efforcé de se frayer une route au milieu de cet ordre de choses, si faible avec tant de puissance. D'un tempérament robuste avec une âme pleine d'énergie, on le remarquait à sa tête énorme couronnée d'une épaisse chevelure, à son visage sillonné par la petite vérole, et à ses sourcils touffus, sous lesquels ses yeux semblaient lancer l'éclair. Après avoir frémi longtemps sous le joug de son terrible père, dont il avait imité les désordres, il se trouvait sous le coup d'une interdiction pour dettes, de deux duels, d'un rapt, de quatre mandats d'arrêt, d'un procès criminel, et d'une instance en séparation. Il avait combattu contre les Corses, qui voulaient recouvrer leur liberté. Emprisonné à Vincennes, il v écrivit des lettres d'une sensualité brûlante à la femme qu'il avait enlevée, et qui, abandonnée par lui, se donna la mort. Il y composa aussi des livres empreints de cette obscénité effrontée que nous ne comprenons pas même aujourd'hui; et il rendit par là sa captivité de trois ans et demi plus funeste à la société que n'aurait pu l'être le libertinage de vingt débauchés effrénés. A sa sortie de prison, il mena une vie errante, soutenant comme il le pouvait son luxe, auquel il ne renonça point, non plusqu'à l'amour, qui lui procura de honteux triomphes. Considéré comme espion dans les cours d'Allemagne, il s'attaqua à toutes les réputations pour se procurer de l'argent et un nom. Sa dénonciation de l'agiotage, dirigée contre Necker, lui valut cette réponse de Rulhière : « Vous, parler de patrie, comte de Mirabeau! Si un triple a airain ne vous couvrait le front, comment ne rougiriez-vous « pas de prononcer ce nom? Ce qui constitue le citoven, c'est « une famille que des liens rattachent à la famille commune, des « parents, des amis, des clients, des biens à utiliser pour eux

« et pour la patrie; des devoirs de fils, de frère, de mari, de « père à remplir, une carrière honorable à suivre. Mais vous, « comte de Mirabeau, avez-vous un seul de ces caractères? « Vous, sans asile, sans parents, vous avez pour domicile or- « dinaire les prisons, où, tour à tour renfermé ou consigné par la « prudence paternelle, coupable ou insensé, vous avez distillé les « poisons de votre âme, rongé de vos dents les barreaux de vos « cachots, pour vous exercer à mieux déchirer encore ce qu'il y « a de plus honorable et de plus respecté. »

Écrasé sous une réputation aussi détestable et sous les reproches de sa conscience, Mirabeau sentit le besoin de se réhabiliter en faisant parade de nobles sentiments. Le despotisme domestique et politique qui mécontentait les autres excita en lui une véritable fureur, qui produisit le mélange le plus extraordinaire de grandeur et de faiblesse. Repoussé, malgré tout ce qu'il put alléguer pour sa défense, par le corps de la noblesse, il se tourna du côté du tiers état, qu'il caressa en lui disant : Je crois que le peuple a toujours raison quand il se plaint. Je crois qu'il ne sait pas s'opposer assez aux abus pour obtenir réparation de ses griefs; je crois qu'il montre trop qu'il ignore que, pour devenir redoutable, il lui suffirait de rester immobile. La puissance la plus innocente et la plus invincible, c'est de refuser d'agir.

Son activité, la frayeur même qu'il inspirait, lui vinrent en aide; il fut élu malgré son nom détesté, parce que, dans les commotions politiques, le monde appartient aux forts. Le comte de Mirabeau, proscrit par les nobles et accueilli dans les rangs du peuple, devint l'objet d'une espèce d'ovation. Sa voix suffit pour apaiser une populace affamée, à qui un autre membre de l'aristocratie avait répondu qu'elle n'était pas digne de manger la paille de ses chevaux. Devenu l'idole du peuple, il se présenta désormais pour abattre sans ménagement, certain que, quelque mal qu'il fit, il serait toujours au-dessous de celui dont on le soupconnerait.

Il y avait, parmi les élus du tiers état, de l'esprit, des talents, mais aucune expérience politique. Il n'en était pas de même de Mirabeau: il s'appropriait les pensées des autres en les exposant, les œuvres d'autrui en y ajoutant quelques pages éloquentes. Sa conversation était charmante; orateur véritable au milicu de rhéteurs, son inspiration allait jusqu'au sublime, jusqu'à la vertu, quand la colère s'emparait de son âme. Ses auditeurs étaient

entraînés, et lui-même disait: Si ce n'est pas là l'éloquence inconnue à nos siècles doucereux, je ne sais quel est ce don du ciel, si rare et si grand.

L'incapacité des ministres et celle de la majorité de l'assemblée, qui voulait le bien sans savoir en quoi il consistait, qui connaissait le mal sans avoir médité sur les moyens d'y remédier, et qui pourtant espérait d'y parvenir, grandissaient d'autant plus ces hommes hors ligne, sur lesquels se portait l'attention générale.

Déjà le christianisme avait proclamé l'égalité des hommes devant Dieu. On voulait alors l'égalité devant les hommes : on voulait extirper du sol les traces des anciennes distinctions de race; abolir les priviléges de famille fondés sur la propriété, et dans les familles les priviléges de naissance ou de sexe, ainsi que dans l'État les différences de classes; placer toute une nation sous des charges égales et sous une justice uniforme; diviser la propriété, étendre l'aisance, honorer le travail; n'imposer au droit de chacun d'autres limites que le droit de tous; enfin soumettre cette égalité noblement acquise à un ordre qui ne détruisit pas la liberté.

Telles étaient les idées qui fermentaient dans les esprits formés à l'école des économistes et des philanthropes. Il en résulta que ces députés, assemblés pour rétablir les finances, portèrent leurs vues bien plus haut: ils ne prétendaient à rien moins qu'à renouveler la constitution, à changer les rapports entre le clergé, la noblesse, le tiers état, les parlements et le roi. On pensait toute-fois que la révolution, déjà accomplie dans les idées, s'opérerait sans difficulté, et qu'il ne s'agissait que de la réduire en fait; car le roi pourrait en prendre la direction, en consentant à ce qu'il y avait de mieux dans les demandes de chacun: une constitution déterminée, la responsabilité des ministres, et la convocation régulière des états, participant à tous les actes législatifs.

C'était ainsi que pensait la capitale. A la cour, la reine, n'ignorant pas qu'on la voyait de mauvais œil, évitait de s'ingérer ostensiblement dans les affaires publiques; le roi, au contraire, savait qu'il était aimé, et il méritait de l'être. Necker, pensant que l'opinion marche toujours de conserve avec la sagesse et la modération, se flattait de pouvoir la guider à l'aide de sa rhétorique financière. Tous en somme étaient persuadés de la toute-puissance de sa philosophie, et voulaient l'étendre à toute la nation.

Mais les esprits clairvoyants apercevaient beaucoup de symptômes alarmants. Ces six cents députés ne se connaissaient pas l'un l'autre, et ils ignoraient les formes parlementaires. Un grand nombre d'entre eux, parmi les bourgeois surtout, étaient agrégés à la franc-maconnerie, dont le duc d'Orléans était le grand Orient. Si les prélats se flattaient de voir l'esprit antireligieux réprimé par l'assemblée, une foule de curés y arrivaient avec l'espoir d'abattre les barrières qui leur interdisaient les hautes dignités de l'Église, et les philosophes machinaient déjà la démolition de l'édifice religieux. La classe moyenne était dirigée par des banquiers et des gens de finance, qui spéculaient sur les bouleversements, et par des avocats, qui, ayant puisé à la hâte dans les clubs et dans l'Encyclopédie une teinture de politique, en farcissaient leurs discours, où ils mélaient Helvétius, Voltaire, Port-Royal, et voilaient sous de grands noms leurs intérêts personnels. Les uns avaient appris de Mably à n'admirer que les anciennes républiques; d'autres, de Raynal, à décrier toutes les institutions; ceux-là, de Diderot, à haïr la religion et les prêtres : la plupart étaient enthousiastes du Contrat social de Rousseau, qui fut à la révolution française ce qu'avait été la Bible à celle d'Angleterre. Il ne s'agissait donc plus de la révolution des gens de lettres; c'étaient les intérêts et les passions qui s'agitaient.

Les bourgeois, bonnes gens, mais timides, crédules, avides de nouveautés, assistaient au drame qui s'ouvrait, comme à un spectacle. Mais avec eux vint se mêler une tourbe inquiète, poussée à Paris par la faim et par les rigueurs d'un hiver cruel, et ne demandant que troubles, dans l'espoir d'y donner libre carrière à une fureur haineuse, dont elle avait déjà donné des signes terribles.

Louis XVI, se défiant de lui-même, aimant le bien, mais redoutant l'anarchie, se flattait de pouvoir tenir de sa faible main la balance égale au milieu des dissensions qui, dès les premiers moments, éclatèrent parmi les états. La noblesse se montrait opiniâtre dans la défense de ses prérogatives, mais sans beaucoup de fruit: comme elle ne pouvait rabaisser autrement le tiers état, elle eut recours à la mode, et fit étalage de manteaux, de rochets, de plumes, de broderies; tandis que le tiers état, marchant avec calme à son but, gardait l'habit noir et le chapeau à trois cornes. L'opinion populaire sa manifesta par les applaudissements prodigués aux députés du Dauphiné, qui ne firent aucune distinction entre les trois ordres.

Au lieu de réserver ses forces pour les grandes circonstances, la noblesse commença à se montrer hostile sur des futilités. Quand il fut question de vérifier les pouvoirs en commun, elle ne voulut pas y consentir; et, reniant deux siècles de progrès, elle s'obstina à vouloir qu'il fût procédé comme en 1614. Si quelques membres du clergé se montraient décidés à voter avec la noblesse, les autres n'attendaient qu'une occasion pour passer du côté du tiers état.

La résistance devient un stimulant pour l'ambition. Les députés, excités par les railleries de ceux qui disaient que le tiers ne réussirait à rien, élevèrent leurs prétentions tellement, que, recourant aux abstractions ordinaires, et reniant l'histoire, ils se considérèrent comme la représentation de vingt-cinq millions de Français laborieux, tandis que leurs adversaires ne représentaient à peine que cent vingt-cinq mille propriétaires.

Pour l'œil attentif, le coup décisif fut porté dès la première séance. Le gouvernement, qui aurait pu prendre une initiative énergique, livra tout à la discussion. Mirabeau usa de la liberté de la presse avant même qu'elle eût été réclamée dans le Journal des états généraux, et acquit ainsi une grande force, sans que personne osât lui résister. Les députés se constituèrent en assemblée nationale; c'en était fait du passé, et une révolution commença, plus radicale que personne n'aurait pu jamais se l'imaginer.

L'assemblée fait immédiatement acte d'autorité en votant les impôts, à la condition toutesois qu'ils cesseraient d'être exigibles du moment où elle serait dissoute; et elle prévint la banqueroute qu'on redoutait, en mettant les créanciers de l'État sous la protection de la loyauté française. Une audace si bien mesurée rassura le peuple et effraya les grands, qui se réconcilièrent alors avec la cour, pour réprimer l'outrecuidance du tiers état.

Necker, qui reconnut toute l'étendue du mouvement, proposa une constitution semblable à celle qui fut octroyée vingt-cinq ans plus tard, après tant de souffrances. Mais Louis XVI, poussé par la reine et par les princes, voulut y apporter des modifications, et convoqua les états pour une séance royale. La salle ayant été fermée pour les préparatifs nécessaires, les députés du tiers état se réunirent dans un jeu de paume; et là, sous la présidence de l'as1789

Assemblée nationale.

10 mai.

tronome Bailly, doyen de l'assemblée, ils jurèrent de ne se séparer qu'après avoir accompli la régénération politique du pays.

23 mai.

Louis XVI tenta alors de se rendre maître du mouvement, en faisant des concessions plus larges que jamais en eut accordées un roi; mais Mirabeau s'écria: J'avoue que cela pourrait être le salut de la patrie, si les dons du despotisme n'étaient toujours dangereux. Ainsi ses concessions elle-mêmes furent déclarées tyrannie; on trancha de l'héroïsme en face d'un roi faible et incertain, qui, exclu du mouvement, fut réduit à une inaction absolue. Necker, qui avait donné sa démission, la retira, comme voulant rester le protecteur du roi; et il fut porté en triomphe par le peuple.

Dès ce moment les faits se succèdent avec tant de rapidité, que la plupart des écrivains ont cru y voir des combinaisons de cette lutte secrète qui se continuait, depuis des siècles, entre les maisons de Bourbon et d'Orléans. Quoique cela ait été nié, et qu'il n'en ait été retrouvé aucune trace légale, il paraît que le duc d'Orléans aspirait à la lieutenance générale du royaume, et que Mirabeau le soutenait, dans l'espoir d'être son premier ministre. Mais si ce prince était populaire, il n'était pas estimé; s'il était prôné par ses commensaux et ses agents stipendiés, on frémissait à la pensée de le voir à la tête de l'État en compagnie d'un homme non moins corrompu que lui. Avec peu de portée d'esprit, il lui manquait l'énergie du crime et des grandes ambitions.

Il détermina beaucoup de nobles à se rallier à l'assemblée; où se trouvaient déjà plusieurs membres du clergé. Enfin, le roi ordonna que toute la noblesse eût à s'y rendre, en disant: Je ne veux pas qu'un seul homme périsse à cause de moi. L'astronome Bailly s'ècria: La jamille est complète! et le simple citoyen, connu seulement par sa vertu et ses talents, se trouva présider tous les grands du royaume et de l'Église. L'assemblée déclara ses membres inviolables; et, s'étant ainsi investie de l'autorité législative, elle put entreprendre de donner une constitution au royaume.

Cependant les électeurs, qui s'étaient réunis pour nommer les représentants, ne s'étaient pas séparés. Une idée mal entendue de la souveraineté du peuple introduisait ainsi le principe de l'autorité permanente du représenté sur le représentant; et les districts considéraient les membres de la municipalité, composée de deux délégués de chacun des soixante districts, comme des mandataires

inférieurs. Il y avait des réunions continuelles à l'hôtel de ville et dans le jardin du Palais-Royal, dont les cafés devinrent des tribunes. La vertu s'y trouvait confondue avec le vice, les exaltés de bonne foi avec les intrigants et les fripons, les honnêtes femmes avec les prostituées; on discutait, on prenait des résolutions, on clabaudait, avec d'autant plus de hardiesse que la légalité manquait. Ce fut là que grandit Camille Desmoulins, dont le nom fut le plus populaire de la révolution, parce qu'il était sincère et enfant du peuple. Désintéressé, affectueux avec sa famille, élégant dans sa vivacité, tellement que ses ennemis l'appelaient le patriote muscadin, il en vint cependant à la violence, précisément comme le peuple. Animé de passions généreuses, mais sans frein, il s'imagina qu'il pouvait réformer la société avec les formes polies d'Athènes, et faire, en réalisant le vœu de Henri IV, que tout paysan pût avoir le dimanche la poule au pot.

Camuse Desmontin

Quand le pouvoir légal succombe, cent pouvoirs prennent aussitôt sa place. Ce que l'assemblée exécutait, les conventicules qui s'étaient formés partout, sous le nom de clubs, prétendaient le faire à leur tour; et l'exagération y éclatait d'autant plus librement, qu'elle n'était pas réprimée. C'était dans le club des Jacobins, ainsi appelé du couvent de ce nom où il se réunissait, que se préparaient les motions destinées à agiter l'assemblée. Désireux de voir la révolution intérieure se propager, pour qu'elle pût se soutenir, il eut des affiliés dans toute l'étendue du royaume. Il avait pour chefs Duport, Barnave et les Lameth. Le club rival, appelé des Feuillants, avait à sa tête la Fayette et Bailly, hommes calmes et éclairés, et par cela même impuissants. La première légion révolutionnaire fut formée des gardes françaises, qui se rangèrent du côté du peuple.

Cependant l'autorité, qui disposait de l'armée, des forteresses, des arsenaux, pouvait encore dompter une multitude soulevée; aussi ceux qui auraient dû conseiller à Louis XVI de tenir sa parole, et de se placer franchement dans la liberté, lui persuadèrent de recouvrer par les armes une souveraineté à laquelle il avait renoncé spontanément. La cour réunit des troupes, soit pour effrayer, soit pour se défendre. Mirabeau dénonça ces armements à la tribune, et fit voter à l'assemblée une adresse au roi, qui était une injonction et un appel aux armes : « Sire, le péril est

pressant, il est général, il est au delà de tous les calculs de la prudence humaine.

- « Le péril est pour les habitants des provinces, qui, lorsqu'ils ont à craindre pour notre liberté, ne connaissent plus de frein qui puisse les retenir. La distance seule suffit pour agrandir et exagérer tout, pour redoubler les inquiétudes, les aigrir, les envenimer.
- « Le péril est pour la capitale. De quel œil le peuple verra-t-il, au milieu de la disette et des angoisses les plus cruelles, une tourbe de soldats menaçants lui disputer les restes de sa subsistance? La présence des troupes réchauffera, excitera, produira une fermentation générale; et le premier acte de violence, exercé sous prétexte de police, peut être le principe d'une horrible série de malheurs.
- Le péril est pour les troupes françaises, qui, voisines du centre des discussions, participant aux passions comme aux intérêts du peuple, peuvent oublier qu'un engagement les fit soldats, pour se rappeler que la nature les fit hommes.
- « Le péril, sire, menace ces travaux qui sont notre premier devoir, et qui n'auront un triomphe complet, une véritable durée, qu'autant que les populations les considéreront comme entièrement libres. Il y a, en outre, une contagion dans les mouvements passionnés.
- « Nous ne sommes que des hommes, d'où il suit que la défiance de nous-mêmes et la crainte de paraître faibles peuvent nous entraîner au delà des bornes. Entourés de conseils violents et sans mesure, la raison calme et la tranquille sagesse ne pourront faire entendre leurs oracles au milieu du tumulte, des désordres, des scènes factieuses.
- « Le péril, sire, est plus terrible encore...; et vous pouvez juger de son étendue par la crainte qui nous amène devant vous. De grandes révolutions furent produites par des causes beaucoup moins graves, et plus d'une entreprise fatale aux nations et aux rois s'annonça d'une manière moins sinistre et moins redoutable.»

En dépit de cette manifestation, la reine, qui avait cessé d'être frivole, mais qui n'entendait rien à ces mots de peuple et de liberté, s'obstina à mettre sa confiance dans la noblesse; et la cour médita un coup dont les conséquences pouvaient ètre terribles. Necker, en qui l'on ne vit plus qu'un censeur importun, fut invité à se retirer. Alors tout est en rumeur; les théâtres sont fermés, et la

12 juillet.

révolution prend une face nouvelle. Camille Desmoulins arrache aux arbres du Palais-Royal une feuille qu'il attache à son chapeau. et chacun s'empresse d'orner le sien de ce signe de ralliement. La Fayette, mis à la tête de la garde nationale, dit, en joignant la couleur blanche du roi à celles de la ville, le rouge et le bleu: Cette cocarde fera le tour du monde. Les électeurs attirent à eux l'autorité que leur attribue la circonstance, et constituent une municipalité. Bailly, nommé maire, se résigne à occuper un poste « qui ne devait être ni désiré ni refusé. » Les bustes de Necker et du duc d'Orléans sont portés en triomphe; des pierres sont lancées sur les soldats; des coups de feu, des incendies, des menaces, répandent l'inquiétude; on fabrique des armes, puis le pillage commence; et le peuple, s'armant de ce qu'il trouve à sa convenance dans le musée, se précipite en masse sur la Bastille. Les Suisses et les invalides qui en formaient la garnison sont contraints de capituler; les chefs sont tués, et les autres ont peine à se sauver : mais, au lieu de centaines de prisonniers politiques, on n'y trouve que sept détenus incarcérés pour différents délits.

Prise de la Bastille.

Cet événement, qui manifeste la prédominance du Palais-Royal sur l'hôtel de ville, et des exagérés sur les modérés, fut fêté comme le plus grand des triomphes (1).

C'est donc une émeute? s'était écrié Louis XVI. Dites une révolution, sire, lui répondit le duc de Liancourt. En effet, le roi et l'assemblée se trouvaient à la merci d'une insurrection dirigée par des chefs cachés. Les princes, généralement détestés, prirent le parti de fuir; le roi, qui, moins hai qu'eux, ne connaissait point la peur lorsque le danger ne menaçait que lui-même, se présenta à l'assemblée sans gardes ni cortége; et, bien que Mirabeau retint les applaudissements en disant que le silence du peuple est la leçon des rois, cette démarche le réconcilia avec l'assemblée. Puis, se rendant au désir du peuple, Louis XVI quitta

(1) Peu après, on lisait sur l'emplacement où s'élevait la Bastille une inscription portant : Ici l'on danse. Les grenadiers firent, avec les marbres qui en provinrent, un jeu de dominos, dont ils firent présent au Dauphin, avec des vers dont voici le sens : Les pierres de ces murailles, qui renfermèrent d'innocentes victimes de l'arbitraire, ont été transformées en ce jeu, qui vous est offert comme un hommage de l'amour du peuple, pour vous enseigner quelle est sa puissance. On sit des verroux de la forteresse une épée pour le général la Fayette; la grosse clef de la porte d'entrée sut expédiée à Washington.

Versailles pour venir à Paris, mais après s'être confessé, avoir reçu la communion, et mis par écrit une protestation contre ce qu'il pourrait se trouver contraint de faire. Bailly, qui lui présenta les clefs de la ville, lui rappela qu'elles avaient été offertes à Henri IV, avec cette différence que ce prince avait recouvré son peuple, tandis qu'en ce moment le peuple recouvrait son roi. Louis XVI, suivi d'une foule de gens de la campagne, traversa cent mille gardes nationaux aux cris de vive la nation! Après avoir été reçu à l'hôtel de ville avec les rites maçonniques, sous la voûte d'accier, il prit la cocarde tricolore; les députés jurèrent de le défendre, et il revint aux cris de vive le roi!

La nation était donc désormais maîtresse du pouvoir législatif et de la force armée. L'assemblée nationale, qui s'était déclarée constituante, était la nation se régissant par elle-même. Elle ne se trouvait donc pas obligée à autant de ménagements que le gouvernement précédent; et, hardie parce qu'elle était despotique, elle soumettait tout à la discussion, et se créait des ressources de ce qui jusque-là avait été jugé impossible. Elle était dirigée par Mirabeau, qui apportait, au milieu d'hommes fascinés par les théories de Rousseau, l'expérience des affaires et la politique. Ayant étudié à fond la constitution d'Angleterre, « source inépuisable de grands exemples, pays classique des amis de la liberté, » il en tirait cette force que l'application donne aux principes. Ne voyant que fiction dans le passé, il sacrifiait tout avec impétuosité, sans égards, sans formules timides.

Necker fut rappelé triomphalement; on le proclama à haute voix le ministre nécessaire, et son retour aux affaires fut un jour de fête. Il se flatte de refréner cette fureur de bouleversement, et commence par proposer une amnistie (1). Mais Mirabeau,

<sup>(1)</sup> Necker disait aux membres de la municipalité: « Signalés par le choix de vos concitoyens, vous voudrez avant tout être les défenseurs des lois et de la justice; vous ne voudrez pas qu'un citoyen soit condamné ou puni sans avoir eu le temps de se faire entendre, de se faire examiner par des juges intègres et impartiaux; ce qui est le premier droit de l'homme, le plus saint devoir des puissants, l'obligation la plus constamment respectée par les nations.... La justice doit être éclairée et animée toujours d'un sentiment de bonté. Ces principes, ces mouvements dominent mon âme à tel point, que si j'étais témoin d'un acte qui leur fût contraire, j'en mourrais de douleur ou j'en perdrais toute force.

<sup>«</sup> J'ose donc, messieurs, me confier en vous, qui m'honorez de votre bien-

qui l'avait pris en haine parce qu'il ne pouvait s'en faire un instrument, refoula les élans généreux de la commune, en chicanant sur l'illégalité de la mesure. Comment mettre d'accord les prétentions de l'aristocratie et les défiances du peuple? Les paroles de Necker révélèrent de plus en plus l'incapacité de la cour, qui, le considérant comme un présomptueux, l'abandonna, cour se confier à des conseillers qui ne le valaient pas.

L'assemblée crut détruire dans leur racine les maux passés et présents, en abolissant les priviléges et les oppressions féodales, et en décrétant l'égalité entre les nobles et les plébéiens. Alors furent révélées des corvées que l'on aurait cru à grand'peine exister encore au dix-septième siècle, telles que l'obligation pour les paysans de traîner les chariots du seigneur, et de veiller la nuit en battant l'eau, pour que les grenouilles ne troublassent pas son sommeil; le droit de prélibations impudiques, et celui d'ouvrir le ventre à deux vassaux, pour rendre la vigueur aux pieds du seigneur après les fatigues de la chasse: droits que les progrès de la civilisation avaient fait tomber, il est vrai, en désuétude, mais qui jamais n'avaient été abolis.

L'indignation éclata à ces récits, et une fièvre de générosité s'empara de la noblesse, qui se trouva heureuse de posséder des priviléges pour pouvoir en faire le sacrifice : le clergé suivit son exemple. On renonça aux chasses, aux pêches réservées, aux avantages cléricaux, à tous les titres fondés sur des droits historiques; la vénalité des charges de judicature fut supprimée, et l'on n'épargna pas même les priviléges des communes et des corpora-

veillance. Vous avez daigné accorder quelque intérêt à mes services; et, dans le moment où je suis pour en demander une haute récompense, je me permettrai pour la première, pour la seule fois, de dire qu'en effet mon zèle n'a pas été inutile à la France. Pour cette haute récompense, je vous demande des égards pour un général étranger (Bezenval), s'il n'a besoin que d'égards; de l'indulgence et de la bonté, s'il a besoin de plus. Je serais bien plus heureux si cet exemple devenait le signal d'une amnistie qui rendit le calme à la France, à tous les citoyens, et permit à tous les habitants de ce royaume de tourner uniquement leur attention vers l'avenir, afin de jouir de tous les biens que peuvent nous promettre l'union du peuple avec le souverain, et l'accord de toutes les forces propres à fonder le bien-être sur la liberté, et la durée de cette liberté sur le bien-être général. Ah! que tous les habitants de la France reviennent pour toujours sous la garde des lois! Cédez, je vous en supplie, à mes vives instances; et que ce jour, grâce à vos bienfaits, devienne le plus heureux de ma vie, et l'un des plus-glorieux qui vous soient réservés. »

tions. Sieves défendit la dime du clergé contre ceux « qui voulaient être libres, et ne savaient pas être justes. » Mais Mirabeau soutint qu'il fallait l'abroger, et salarier le clergé, attendu qu'il n'y avait à son avis que trois moyens d'exister en société, savoir, de voler, de mendier, ou d'être salarié. Il remporta la victoire, et l'on peut dire que, dans cette journée, la révolution eut atteint son but. Un Te Deum fut décrété, et le titre de Restaurateur de la liberté décerné au roi.

4 août.

Mais si cette nuit, à jamais mémorable, vit éclater chez les Français de magnanimes élans, on reconnut dans les jours suivants combien était périlleuse une générosité qui, n'ayant fait aucune distinction entre ce qui devait être aboli et ce qui devait être racheté, avait laissé croire que nulle exigence ne pouvait être portée trop loin. La chasse une fois libre, chacun s'y lança avec une telle fureur, que les récoltes en furent dévastées. L'abolition des dimes enrichit les propriétaires de soixante-dix millions, sans qu'il en revint rien à l'État.

L'entraînement produit par les cessions volontaires alla jusqu'à mettre les propriétés en péril; car un peuple une fois en mouvement ne s'arrête pas à volonté. C'est par des actes de violence qu'on prétendit se venger de ceux dont on avait eu à souffrir. On brûla les châteaux, on pilla les convois de grains dirigés sur Paris, où la disette augmenta. Camille Desmoulins vit un privilége pour la garde nationale dans le droit de porter des armes et des uniformes: Le droit de porter un fusil et une baïonnette, dit-il, appartient à tout le monde. On chercha à mettre fin aux assassinats en proclamant la loi martiale; en même temps on encouragea la délation, et les procès pour crime de lèse-nation se multiplièrent. Lorsqu'ils eurent cessé dans la capitale, ils continuèrent dans les provinces, surtout dans le Midi: les démagogues s'en faisaient un moyen pour irriter le peuple, tandis que d'autres poussaient l'assemblée à des mesures extrêmes, et lui faisaient voter une déclaration des droits de l'homme.

Déclaration des droits de l'homme.

Cette révolution si impétueuse, et pourtant si souvent imitatrice, voulait en cela encore contrefaire la révolution américaine. Mais il fallait, pour accomplir convenablement une si grande tâche, au lieu de maximes générales susceptibles d'être niées ou discutées, de ces vérités de fait qu'on ne saurait entendre que d'une seule manière, et qu'il est impossible de réfuter. Mirabeau-

disait avec raison : La liberté n'est pus le fruit d'une doctrine abstraite et de déductions philosophiques; les bonnes lois résultent de l'expérience journalière, et des raisonnements qui naissent de l'observation des faits. Or, cette célèbre déclaration ne sut pas même définir ce que c'était que le droit. On y confondait les définitions, les maximes, les principes; des vérités évitentes et saintes furent mêlées à d'autres réfutées par l'histoire et par les usages, à des formules vagues que le peuple n'entendait pas, et qui n'étaient aucunement nécessaires au petit nombre des philosophes. Les Anglais avaient présenté aussi à Guillaume III, après la révolution de 1688, une espèce de déclaration des droits; mais d'abord elle venait après une révolution; puis elle n'énonçait qu'un petit nombre de principes clairs et simples, non susceptibles de discussion ou de contradiction. et ayant pour objet de garantir des droits positifs. Celle qui venait d'être promulguée en France était une constitution générale. avant qu'une constitution nationale eût été donnée; on y sacrifiait l'individu réel à un public fantastique, on y réglementait l'homme abstrait, et non les vingt-six millions de Français d'une époque et de mœurs données.

Grand exemple de la difficulté qu'il y a à comprendre les libertés sociales pour ceux qui ne voient pas qu'elles dérivent d'en haut, et de la hardiesse effrénée de l'homme, qui, se figurant pouvoir tout, croit devoir prononcer que l'homme est libre de travailler, et que Dieu existe.

Aussitôt que la liberté naturelle fut décrétée, il fallut en sacrifier une grande partie à la liberté politique, dans la constitution qui fut alors mise en discussion. Les premiers débuts démontrent combien l'esprit public était en éveil. Le gouvernement monarchique héréditaire, le pouvoir exécutif réservé au roi, le concours de la nation à la confection des lois et au vote de l'impôt, c'étaient là des points sur lesquels tout le monde était d'accord. Les avis étaient partagés sur la question de savoir s'il y aurait deux chambres législatives, ou une seule; sur la permanence ou sur la périodicité du corps législatif, ainsi que sur sa dissolution; sur l'existence politique du clergé et des parlements; sur l'étendue de la liberté de la presse; sur le droit royal d'opposer le veto aux décisions des chambres.

Le parti monarchique constitutionnel était puissant, et la France

aurait pu posséder, dès ce moment, l'unité nationale, l'égalité civile, la liberté politique, si elle avait su s'en contenter. Déjà Mounier indiquait clairement une chambre élective, un sénat à vie, un roi constitutionnel; mais ni lui, ni Clermont-Tonnerre, ni Lally-Tolendal, dont les idées furent généralement adoptées par la suite, ne parvenaient à se faire écouter; les défenseurs de la couronne eux-mêmes étaient peu d'accord entre eux. Necker avait du moins un plan fixe : il voulait la constitution anglaise avec deux chambres, ainsi qu'avec la nécessité de la sanction royale; mais comme cette constitution avait été une transaction, il n'était possible de l'appliquer en France de la même manière qu'après une lutte plus ou moins prolongée. La haute aristocratie était alors pour une chambre unique, à laquelle répugnaît la petite noblesse, sachant bien que l'accès lui en serait interdit. Le peuple, qui redoutait la noblesse, prétendait ne la laisser s'ingérer dans rien, voulait que la nation décrétat, et que le roi exécutât; ce qui aurait constitué une république avec un président. Sieyes, logicien serré, qui n'admettait aucune distinction entre la nation et le roi, s'écria: Un seul Dieu, une seule nation, un seul roi, une seule chambre!

Tandis que l'assemblée s'occupait de débattre les questions sociales, la municipalité se trouvait dans de terribles embarras pour nourrir, aux meilleures conditions possibles, le peuple en armes, dont les passions étaient exaltées jusqu'à la fureur, et pour faire justice de ceux qu'il ne massacrait pas.

Les aristocrates se montrèrent consternés du coup qui leur avait été porté; les démocrates en conçurent des espérances sans bornes; et ce qui est pis, la capitale, c'est-à-dire, une multitude grossière, en vint à acquérir de l'influence sur les délibérations de l'assemblée, qui, après avoir été dirigées par la partie la plus saine et la plus honnête de la nation, subirent desormais les exigences oppressives d'une populace ignorante et vendue. Cette tourbe commença à traduire ses théories en forfaits, à goûter la volupté du sang; et les nobles, qui n'avaient pu empêcher la révolution, la voyaient avec satisfaction se déshonorer par des excès. Le parti d'Orléans fit paraître des listes de proscription, et quelques assassinats révélaient de temps en temps que l'on cherchait à donner au peuple des goûts de meurtre. Le crime devint un objet de plaisanterie; des pasquinades et des cari-

catures habituèrent le peuple à rire des victimes; Desmoulins s'intitula procureur général de la lanterne, et l'honnête Barnave s'oublia jusqu'à dire: Le sang versé est-il donc si pur?

Le bruit se répandit tout à coup dans les provinces, sans qu'on en ait jamais su l'origine, que des brigands arrivaient de tous côtés pour piller et détruire les récoltes : aussitôt tous les gens de la campagne se mirent sur la défensive. Les brigands ne parurent pas ; mais la France entière se trouva en armes, et capable de garantir ses droits. L'insurrection s'étendit; les districts et les corporations imitèrent Paris ; partout on discuta et on délibéra. On brûla les châteaux, on égorgea les nobles et les suspects, à qui l'on infligea des tourments raffinés ; on les noya, on alla jusqu'a se repaître de leur chair. Heureux ceux-là qu'on envoyait seulement à Paris pour y remplir les prisons!

Chaque fois que des opinions modérées l'emportaient dans l'assemblée, la populace s'ameutait en criant au despotisme et à la lanterne! Par moments il arrivait à l'assemblée un message conçu en ces termes: « L'assemblée patriotique du Palais-Royal a « l'honneur de déclarer que si la faction aristocratique, composée

- « en partie du clergé, en partie de la noblesse, et de cent vingt mem-
- z bres des communes, ignorants et corrompus, persiste à troubler
- « l'harmonie et à demander le veto, quinze mille hommes sont « prêts à mettre le feu à leurs maisons et à leurs châteaux. »

C'est ainsi que la fureur d'une foule armée se joignait à l'inexpérience législative et discoureuse, aux abstractions métaphysiques. Était-il possible, dans des circonstances pareilles, de préparer une bonne constitution?

La multitude entendait par liberté le droit de ne rien payer; et il en résulta que le gouffre des finances s'accrut de jour en jour. Il avait fallu, pour entretenir un peuple entier sous les armes, vider les caisses publiques, diminuer le prix du sel, en même temps que d'autres branches de revenu périssaient. Un emprunt de quatrevingts millions était nécessaire; mais on ne trouva personne pour le remplir. Quand Necker proposa la contribution d'un quart des revenus, on y vit le résultat d'une trame; Mirabeau seul, bien qu'ennemi du ministre, la fit décréter, et sauva pour le moment la monarchie.

Il était naturel qu'on désirât retirer la cour d'une petite ville où elle n'était entourée que de ses serviteurs, pour la transférer i789.

au milieu du peuple, dans le palais des Tuileries, inhabité depuis un siècle. Une masse de peuple, composée en grande partie de femmes, parmi lesquelles se trouvaient des individus travestis, fit irruption dans l'hôtel de ville, et de là se mit en marche sur Versailles. La Fayette, qui mieux que personne pouvait sauver la cour, y fut entraîné par la garde nationale; le château fut envahi, non sans effusion de sang, et le roi promit de se transporter à Paris. Il y fut précédé par la tourbe victorieuse, qui rapporta en triomphe des têtes sanglantes, et par des mégères échevelées poussant des vociférations. Bientôt Louis XVI arriva à l'hôtel de ville, et, tout tremblant, il s'écria: Je reviens avec confiance au milieu de mon peuple de Paris.

Beaucoup de députés qui voyaient, par le résultat de ces ébranlements subits, que la société civile, au lieu de marcher avec calme dans le progrès, se soulevait en fureur contre la société domestique et seigneuriale, demandèrent leur congé; un grand nombre de nobles émigrèrent, avec la pensée d'une contre-révolution : le duc d'Orléans, maudit comme la cause de tout le mal, émigra aussi. Il avait pour émissaire Mirabeau, qui n'avait pas plus de confiance dans sa capacité que le prince n'en avait dans la moralité du tribun. Mirabeau, voyant qu'il ne pouvait l'amener à rien de décisif, s'écria: Lache! il a le prurit du crime sans en avoir la force; et il se laissa acheter par la cour, dont il recut une pension nécessaire à ses vices. Il ne trahit pas pour cela la cause nationale; mais il s'efforca de démontrer au roi que le seul moyen de salut était de se rattacher loyalement à la liberté, et de se mettre à la tête du mouvement, pour le modérer. Sa vanité trouvait ainsi à se repaitre dans les réceptions mystérieuses qu'on lui ménageait au palais, en même temps que la hardiesse de ses discours lui acquérait la popularité. Tout en se donnant l'air de braver le pouvoir, il se flattait de reconstruire l'édifice monarchique, qu'il avait sapé de ses propres mains.

1790.

A sa suggestion, le roi protesta de son attachement aux nouvelles institutions, qui réalisaient ce que lui-même avait désiré et tenté; il promit de façonner le cœur de son fils au nouvel ordre de choses. Ce jour-là, Louis XVI fut encore salué des acclamations du peuple; mais il nourrissait intérieurement de bien autres pensées. Après avoir juré la constitution dans l'assemblée, il rentra, et se jeta en pleurant sur un siége: Tout est perdu! s'écria-t-il

en s'adressant à Marie-Antoinette, non moins désolée que lui.

Ah! madame, vous avez donc été témoin de tant d'humiliations! il vous a fallu venir en France pour voir....

Le 14 juillet, jour anniversaire de la prise de la Bastille, la fête de la Fédération fut célébrée avec toute la gaieté française. Les gardes nationales et les députations de toute la France se réunirent dans le champ de Mars, improvisé à cet effet; plusieurs étrangers demandèrent au nom du genre humain à y être admis, pour pouvoir faire connaître à leurs compatriotes les joies de la liberté. L'autel de la patrie était surmonté de l'image du Christ; le roi y prêta serment avec la nation, et la nation applaudit même Marie-Antoinette, qui, profondément émue, lui montrait le jeune Dauphin. La joie que produisit cette concorde touchante se répandit dans la France entière, et partout retentirent les cris de Vive la patrie! vive le roi!

Le lendemain, les soupçons et les haines renaissaient, pour en venir bientôt aux massacres.

La cour, ne sachant point mesurer ses pas à la route nouvelle qu'elle avait à parcourir, laissait percer sa mauvaise humeur contre les libéraux, ou accueillait les espérances subversives du clergé et de la noblesse : l'une entretenait des intelligences avec l'étranger; l'autre se flattait d'exciter le sentiment religieux chez les contemporains de Voltaire. Opposition maladroite qui aigrissait les passions, et entravait ceux qui voulaient sincèrement venir en aide au roi.

L'assemblée s'était installée, le 19 octobre 1790, dans une longue salle du Manége, sans auçun ornement, dans le voisinage des Tuileries. Les siéges du président et des secrétaires s'élevaient au milieu des députés du peuple et de l'aristocratie, dont les bancs s'échelonnaient graduellement jusqu'à la partie la plus élevée, que l'on appelait la Montagne, et où siégeaient les membres qui se signalaient par leur exagération.

Talleyrand, évêque d'Autun, issu d'une grande famille, et devenu boiteux par accident, avait dû prendre la soutane au lieu de suivre la carrière des armes. C'était plutôt par des arguties voltairiennes que par des paroles courageuses qu'il manifestait sa censure; cherchant à plaire à ceux qui dominaient, il se dirigeait d'après les vues du moment. Les principaux orateurs du côté droit étaient l'abbé Maury et Cazalès. Le premier s'était fait une

réputation par l'éloge de saint Vincent de Paule; et quoiqu'il passât pour être de mauvaises mœurs, il avait le désir de s'élever haut. Non moins hardi à agir qu'à parler, il abondait en réminiscences historiques, et savait décocher à propos des mots piquants; mais il avait plus de brillant que de conviction, plus d'emphase que d'éloquence. Cazalès, imbu de Montesquieu, jetait à la tribune des éclairs inattendus; il s'y montra sage et modéré, bien qu'il eût une réputation de légèreté.

Ces députés et les autres principaux orateurs prenaient la parole quand la discussion s'engageait, et improvisaient des discours au milieu des huées, des applaudissements, des interruptions, des défis, des hurlements de spectateurs soudoyés, et de la multitude qui s'agitait au dehors, prodiguant à la sortie ses ovations ou ses insultes aux orateurs, selon ses passions du moment. Au milieu de cette cohue hideuse apparaissaient pourtant des traits d'esprit gracieux, de générosité, de politesse, de courageuse impartialité.

Au moment où l'assemblée s'était réunie pour la première fois, la race des conquérants était venue pour pactiser avec la race conquise, qui, prétendant que les aïeux de sa rivale lui avaient concédé certains droits, voulait qu'ils fussent consolidés et accrus. Mais en se trouvant réunis, ceux dont les pères avaient subi le joug sentirent que le terrain qu'ils avaient choisi était mauvais, et surtout restreint. Au lieu donc de glaner dans l'histoire quelques concessions partielles, ils remontèrent à l'époque de la conquête, et dirent à la race dominatrice, aux nobles, aux prêtres, au roi: Vos ancêtres nous ont vaincus, c'est bien; ils nous ont assujettis, opprimés, c'était leur droit. Maintenant c'est nous qui voulons vous conquérir. Étes-vous assez forts? réduisez-nous de nouveau en servitude. Ne l'étes-vous pas? subissez la loi de tout pouvoir usé; devenez à votre tour les vaincus, non toutefois pour nous obéir, mais pour être nos égaux.

Ces idées claires, que tous les hommes comprennent et dans lesquelles ils s'accordent tous, ne convenaient plus. On ne songeait pas qu'après la morale rien ne devait être plus sacré que les coutumes de la patrie, et que réformer ce qui n'en a pas besoin produit beaucoup d'inimitiés et peu d'amis.

Les principes les plus généralement reconnus furent donc remis en discussion : tout discours fut un traité de droit public, remontant toujours jusqu'à Adam; le droit historique, qui avait dominé jusqu'alors, dut céder au droit philosophique, dégagé de toute entrave de préjugés, de possession, de coutumes. L'assemblée était forte par le nombre, par le savoir, par la volonté; elle réunissait tout ce que la spéculation, la pratique, les lumières, la générosité comptaient de plus distingué. Elle traitait toutes les questions, les discutait pied à pied, mais sur un ton dogmatique; elle examinait les conditions sociales selon le principe abstrait, et non selon l'application traditionnelle dirigée par la raison. Elle ne se contentait pas de nier; elle affirmait, et bâtissait avec le projet gigantesque de régénérer toutes les parties de l'État. Procédant d'une manière logique, on en vint à soutenir que les corporations ne pouvaient posséder légitimement, et qu'on pouvait les détruire pour en hériter; que la propriété des terres était temporaire, et que la nation pouvait la reprendre quand elle en avait besoin; que les droits de tester et d'hériter ne dérivaient pas de la loi naturelle, mais que la loi civile les conférait ou les supprimait à son gré; que la confiscation pouvait frapper les citoyens en masse, pour des motifs politiques.

Le grand principe de l'assemblée constituante était: Ex unitate libertas. Or, comme on n'avait plus aucun respect pour le passé, ce fut une mesure décisive que de supprimer, sur la motion de Sieyes, l'ancienne division de la France en provinces qui différaient de priviléges et de coutumes, pour la distribuer en départements, n'ayant ni passé historique, ni souvenir d'anciens droits. Le pouvoir central acquit par là une grande force. Les autorités municipales eurent des attributions étendues; les tribunaux, composés de juges désignés par l'élection populaire, remplacèrent les parlements. La vénalité des charges fut abolie; on améliora la procédure, on projeta un Code civil uniforme, on effaça toutes traces de la noblesse héréditaire; et la liberté du genre humain fut proclamée, sur la demande d'une cohue d'étrangers de tout pays, de nègres et de serviteurs à gages.

Une fois l'administration et la justice ramenées à l'uniformité, on voulut en faire de même pour l'ordre ecclésiastique. La philosophie, la religion, le bien public, l'égalité, la liberté, s'élevaient unanimement contre le clergé. Les députés jansénistes, qui, avec cet esprit d'ordre qui aperçoit partout des abus, avaient fomenté la révolution, voulurent au moins sauver les autels. Camus, leur chef, crut, au moyen de la constitution civile du

1790.

clergé, mettre la religion de l'État en harmonie avec les lois nouvelles. Après avoir assigné 1,200 francs de traitement aux curés, délié de leurs vœux les religieux des deux sexes, en accordant toutefois une pension à ceux qui voudraient demeurer dans leurs couvents, on déclara les biens du clergé propriété de l'État, et l'on en vendit pour quatre cents millions (1). Afin que leur quantité n'en avilit pas le prix, les communes furent obligées de les acheter au moyen de billets destinés à être échangés, et auxquels on donna cours comme argent. On satisfaisait ainsi à des besoins urgents, et l'on répartissait davantage la propriété. Mais n'y avait-il rien là contre la justice?

Le roi, qui s'en faisait un cas de conscience, voulait obtenir l'approbation de Rome. Les intéressés intriguèrent; le clergé opposa de la résistance, surtout en Vendée, ce qui fit songer à exiger un serment des ecclésiastiques, sauf à ceux qui croiraient la religion compromise par les nouvelles lois, à ne pas le prêter; mais on les privait alors de toutes fonctions et de tout traitement. Tous refusèrent, à l'exception d'un curé, de l'évêque d'Orléans, de l'archevêque de Sens, alors ministre, et de l'évêque d'Autun, qui voulait le devenir. L'attachement pour la religion renaquit quand il devint un danger. Il en résulta une nouvelle division, et Montlosier dit : Je ne crois pas qu'on puisse obliger les évêques à abandonner leurs siéges. Chassés de leurs palais, ils iront dans la cabane du pauvre, qu'ils ont nourri; privés de la croix d'or. ils la porteront de bois; et c'est une croix de bois qui a sauvé le monde! Aussi les hautes classes et le clergé, pierres de scandale et de discorde sous les règnes précédents, se régénérèrent-ils alors dans le sentiment de l'honneur et dans la persécution.

Cependant les besoins s'accroissaient, les assignats perdaient leur valeur : on établit l'impôt du papier timbré et de l'enregistrement; mais les revenus furent bien loin de suffire aux dépenses présumées (2).

<sup>(1)</sup> L'ex-jésuite Beauregard fit entendre cette terrible prophétie: « Oui, vos temples, Seigneur, seront dépouillés et détruits, vos fêtes abolies, votre nom blasphémé, votre culte proscrit! Mais qu'entends-je, grand Dieu? que vois-jé? Aux cantiques sacrés qui faisaient retentir en votre honneur les voûtes sacrées, succèdent des chants lubriques et profanes. Et toi, divinité infâme du paganisme, impudique Vénus, tu viens usurper effrontément la place du Dieu vivant, t'asseoir sur le trône du Saint des saints, pour recevoir le coupable encens de tes nouveaux adorateurs! »

<sup>(2) «</sup> A quoi la France en est-elle réduite? disait Maury. A être un triste ob-

Neeker, maudit par les deux partis, se retira du ministère, martyr de l'opinion, qu'il s'était flatté de maîtriser. Bien qu'il sentît « devoir être indifférent à l'opinion, dès qu'il la vit trembler devant œux-là même que, dans un autre temps, elle aurait cités à son tribunal pour les vouer à l'opprobre, » il publia un compte rendu de son administration (1).

Mais le mouvement poursuivit sa route. On s'attacha à diminuer l'autorité royale, et on restreignit la liste civile. Faliait-il laisser au roi le droit de guerre et de paix? L'Angleterre avait ré-

jet de pitié pour toutes les nations... On'est devenu le peuple le plus doux de l'univers ?... Je m'arrête à contempler de loin le génie de la France arracher de nos annales ces pages sanglantes qu'il faudrait soustraire à nos descendants. Toutes les propriétés sont aujourd'hui menacées ou méconnues; un brigandage universel reste impuni; nos citoyens et nos trésors sont dispersés par une émigration générale; des signes menaçants de douleur s'élèvent à la fois de toutes nos provinces; les populations refusent d'obéir aux décrets qui ne flattent pas leurs passions,... Je dirai plus : on ose bâtir au loin des décrets pour commander des crimes au nom des représentants de la France; c'est ainsi qu'un peuple qui veut être libre oublie qu'il n'y aura jamais de liberté sans la soumission aux lois. Il n'y a plus de subordination, plus de tribunaux, plus d'armée.... Que dis-je? Un million deux cent mille hommes ont les armes à la main, sans connaître, sans avoir un seul ennemi! Ceux qui doivent payer l'impôt sont armés, et désarmés ceux qui doivent le faire payer. Les insurrections épuiseront les sources du revenu; la fortune publique est en péril; les diverses classes de citoyens s'observent avec inquiétude et jalousie; les classes inférieures de la société ne veulent plus accorder l'égalité, dans les assemblées primaires, aux citoyens dont la prééminence n'avait jamais été contestée. La religion, qui seule pouvait ramener les hommes à cette unité de principes et d'intérêts, sans laquelle il ne peut exister d'esprit public, voit toute sa puissance affaiblie ou détruite. Tous les anciens liens qui rattachent le puissant au faible, le riche au pauvre, sont anéantis, et nous n'apercevons plus cette.... clientèle.... qui, par un échange continuel de protection et de services, sauvait les grands de l'envie, les misérables de l'abjection.

« A quoi sera réduite enfin la France déchirée, couverte de ruines? Grande et triste demande que se font mutuellement tous les citoyens dès qu'ils peuvent librement se confier, dans des entretiens intimes, leurs préoccupations inquiètes. Consternés du présent, effrayés de l'avenir, ils cherchent avec terreur un moyen d'échapper à tant de calamités, et n'en aperçoivent aucun. Ils ne connaissent plus de stabilité de condition ou de fortune, ni d'asile inviolable; et quand ils lèvent les yeux vers le trône, du sein de cette révolution qui n'a fait que des victimes, ils se voient placés sous la menace de trois nouveaux désastres : despotisme du gouvernement, invasion des étrangers, démembrement des provinces. »

(1) Sur l'administration de M. Necker, 1791.

solu naturellement le problème; car si les chambres doivent voter l'impôt, il dépend d'elles de consentir ou de s'opposer à la guerre. Cependant Barnave proposa, dans l'idée qu'une paix universelle est possible et que les rois sont le plus souvent batailleurs, d'enlever à la couronne cette prérogative. Maury appuya la motion, en citant l'histoire et en exposant la dissolution de la France; mais elle fut combattue par Mirabeau. Les jacobins cherchèrent alors à écraser ce vigoureux athlète. Accusé de trahison, traité de Catilina, maudit par le peuple, accusé de complicité avec le duc d'Orléans, il répondit par un chef-d'œuvre d'éloquence (1), et obtint que le droit de paix et de guerre fût conservé au roi, qui devrait l'exercer conjointement avec l'assemblée.

Esprit prompt et flexible, mélange singulier de passion et de raison, mû par l'ambition de soutenir le trône à l'aide d'une mo-

(i) « Cest une étrange manie, un déplorable aveuglement, que d'irriter les uns contre les autres des hommes qui, même au milieu des débats les plus acharnés, devraient être toujours unis dans un même but, dans un sentiment indissoluble; hommes qui substituent au culte de la patrie l'irascibilité de l'amour-propre, et s'abandonnent aux préjugés populaires. On voulait aussi, il y a peu de jours, me porter en triomphe; et aujourd'hui on crie par les rues la grande trahison de Mirabeau.

« Je n'avais pas besoin de cette leçon pour savoir que le Capitole est près de la roche Tarpéienne; mais l'homme qui combat pour la raison, pour la patrie, n'est pas si facile à s'avouer vaincu. Celui qui a la conscience d'avoir bien mérité de son pays, et surtout de lui avoir été utile; celui qui n'est pas ébloui par une vaine célébrité, qui dédaigne les triomphes d'un jour pour la gloire véritable, qui veut dire la vérité et faire le bien public indépendamment des mouvements capricieux de l'opinion populaire; cet homme porte en soi la récompense de ses services, la consolation de ses peines, le prix de ses dangers. Il ne doit attendre sa rémunération que du temps, juge incorruptible qui rend justice à tous. Eh bien! que ceux qui, il y a huit jours, prophétisaient mon opinion sans la connaître; qui calomnient à cette heure mon discours sans l'avoir entendu, m'accusent d'inventer d'impuissantes idoles au moment où elles sont renversées, ou d'être le lâche stipendié d'hommes que je n'ai cessé de combattre; qu'ils dénoncent comme l'ennemi de la révolution celui qui peut-être ne lui fut pas inutile, et qui même, si cette révolution était étrangère à sa gloire, ne pourrait trouver qu'en elle sa sécurité; qu'ils abandonnent aux fureurs du peuple abusé celui qui a combattu vingt ans toutes les oppressions, qui parlait aux Français de liberté, de constitution, de résistance, quand ses lâches calomniateurs tétaient le lait des cours, et vivaient de tous les préjugés dominants : que m'importe? Les coups de bas en haut ne m'arrêteront pas dans ma carrière, et je leur dirai: Répondez si vous pouvez, puis calomniez tant qu'il vous plaira.... »

dération vénale. Mirabeau comprenait qu'on ne pouvait venir à bout de rien au milieu d'une populace soulevée: il cherchait donc à amortir le coup en achetant d'autres membres de l'assemblée. et en la poussant à des décisions contradictoires. Tandis que les autres ne faisaient que bavarder, il parlait de manière à faire croire que seul il connaissait la position. Il parlait sur tout avec une activité prodigieuse; il faisait partie de toutes les commissions; il écrivait, il intriguait à perte d'haleine; il aiguisait la vérité avec un superbe dédain et une ironie mordante; il déployait la violence du tribun sans garder les ménagements du législateur: mais sa fougue était un artifice, à la faveur duquel il faisait passer des conseils opportuns, et parvenait à employer la force pour réprimer l'élan des esprits impétueux. L'assemblée était-elle lasse ou effravée? il suffisait que cette tête hideuse et sublime de Mirabeau se montrât à la tribune, et que sa voix puissante fit entendre quelques-unes de ces paroles qui ont besoin d'être prononcées et non pas écrites, pour lui imprimer une violente secousse et la réchauffer. Il séduisait les uns par des mots flatteurs, intimidait les autres par le sarcasme. Il insultait et se faisait bien venir. parce que les masses se laissent imposer par ceux qui les bravent. Le sentiment de sa supériorité lui donnait avec tout le monde un air de familiarité qui le faisait supposer l'ami ou le complice de tels ou tels personnages. Nommé président, il refréna l'assemblée, où sa simplicité, sa clarté mettaient en déroute le triumvirat jacobin. Il tonnait en faveur de la cause la plus noble : Silence aux trente! s'écriait-il, faisant ainsi connaître le petit nombre de ceux qui dominaient l'assemblée. Il s'occupait des moyens de sauver le roi, de le faire fuir, et d'abolir une constitution discoureuse, anarchique, déjà tombée en discrédit.

Barnave aurait aussi voulu sauver le roi; mais sa droiture lui faisait trop mépriser Mirabeau, et il ne voulait pas admettre la nécessité de faire triompher une idée, quel que fût l'instrument à employer. Les fautes de ma jeunesse ont fait un grand mal à la France, dit judicieusement Mirabeau, qui voyait la route à suivre, mais qui, par besoin de se réhabiliter, s'était jeté dans un sens contraire. Sentant qu'il n'était pas digne du noble rôle de médiateur, il prit celui d'agitateur populaire, et les attaques des modérés le firent se séparer d'eux.

L'orgueil offensé, la soif de la vengeance, la jalousie des ap-

plaudissements donnés aux honnêtes gens, l'excès du travail, les fatigues d'une lutte ardente qui ne faisait pas trêve à la débauche, usèrent son tempérament de fer. Il vit sa fin approcher avec intrépidité, tandis que la France entière était émue du danger qui menaçait, non pas un homme qu'elle aimait, mais un homme qu'elle sentait nécessaire. Il put dire avec raison : J'emporte avec moi le deuil de la monarchie. Ses derniers moments furent adoucis par la visite de Barnave, que les jacobins lui députèrent, et par l'intérêt de tout un peuple qui, se pressant autour de sa demeure, attendait avec anxiété de ses nouvelles. Il voulut être entouré sur son lit de mort de fleurs et de mélodies, au lieu de fioles, de médicaments, et de ces consolations qui sont les seules véritables. L'homme qui peut-être, quinze jours plus tard, serait mort sous les poignards, et aurait été traîné aux gémonies par une populace furieuse, fut l'objet de regrets universels, et porté avec honneur à l'église de Sainte-Geneviève, transformée alors en Panthéon des grands hommes.

On y transféra aussi les restes de Voltaire, et, plus tard, ceux de Rousseau, pour qu'ils pussent s'y trouver près de l'exécrable Marat.

## CHAPITRE II.

BARNAVE. - POLITIQUE EXTÉRIEURE.

Louis XVI, prince débonnaire et faible, restait donc sans sou-

tien, privé de l'amour du peuple, et n'ayant pas même pour refuge la religion, qu'il croyait avoir outragée en consentant à ce serment sous le prétexte duquel les prêtres étalent partout persécutés. Confiné dans son palais, dont les séditieux l'empêchaient de sortir, dépouillé même du droit de grâce, il adressa aux puissances étrangères une lettre circulaire, dans laquelle il protestait de son dévouement à la constitution; mais, en même temps, il se préparait à fuir, d'accord probablement avec les étrangers, et certainement avec le marquis de Bouillé, le même qui, par ordre de

l'assemblée constituante, avait combattu les insurgés de Nancy. Il envoya une partie de ses troupes à la rencontre du roi; mais

1791.

celui-ci, arrivé à Sainte-Menehould avec sa famille, en dépit d'obstacles multipliés, fut reconnu par le fils du maître de poste Drouet, arrêté, et ramené à Paris.

Si on l'eût alors laissé partir, comme plusieurs le conseillaient, on aurait prononcé sa déchéance, et évité un procès qui entraîna des crimes nombreux et de longs désordres. Il en fut décidé autrement, et l'ordre fut donné de le ramener. Barnave, que l'assemblée avait désigné pour l'accompagner, touché de se voir près de cette famille royale si malheureuse, devint, avec Lameth, le soutien du trône; non, comme Mirabeau, par un intérêt d'argent, mais par un sentiment généreux. Résolu et impétueux sous un air calme, voulant toujours le bien et recherchant les meilleurs moyens d'y arriver, il forma dans la gauche un parti modéré, qui s'attacha à rendre au roi l'autorité constitutionnelle.

Un décret ayant statué que tout fonctionnaire qui abandonnerait son poste encourrait la déchéance, on prétendit que la fuite du roi l'avait mis dans ce cas. Sa courte absence, en démontrant qu'il n'était pas nécessaire, avait détruit le prestige, et l'assemblée se considéra comme maîtresse. Condorcet et Brissot, qui étaient devenus l'âme des jacobins, demandèrent que le roi fût mis en accusation. Les orléanistes se livrèrent à leurs espérances ambitieuses; le côté droit aigrit les esprits par une opposition imprudente; et les émigrés, proclamant que Louis XVI était prisonnier, déférèrent la régence à son frère le comte de Provence. Barnave tint tête à l'orage en soutenant l'inviolabilité du roi, en accusant uniquement Bouillé, et il parvint à l'emporter; mais le peuple s'insurgea; et comme un nouveau parti, dit le parti républicain, à la tête duquel étaient Pétion, Buzot et Robespierre, avait acquis de la force, il fallut en venir à l'effusion du sang pour comprimer la révolte.

Cependant les municipalités s'étaient consolidées. Quand l'assemblée se fut déclarée en permanence, la municipalité de Paris en fit autant, et aussitôt celles des soixante districts suivirent son exemple. L'assemblée avait des comités, la municipalité eut aussi les siens, et de même celles des districts. La discorde en fut la suite; les districts ne s'entendirent pas entre eux, et prirent des résolutions contraires à celles de la commune. Il n'y eut plus de pouvoir judiclaire, plus de pouvoir exécutif, et le pouvoir législatif ne faisait que de naître. C'était la populace qui faisait la loi, qui jugeait et qui exécutait.

La division avait pénétré jusque dans les familles, où se formait un côté droit et un côté gauche; les femmes même prenaient parti dans ces débats. Les gens de lettres exercèrent peu d'influence sur une révolution qu'ils avaient suscitée. Si Volney, en offrant à l'assemblée nationale ses Ruines, souleva les passions contre les tyrans (1), Raynal, à son retour de l'exil, protesta contre l'application exagérée qu'on avait fait des doctrines philosophiques : Delille déplorait les principes auxquels il avait dù sa fortune; Fontanes et Bernardin de Saint-Pierre gardaient un silence douloureux; Vicq-d'Azir était en proie à des regrets qu'il n'osait exprimer. Si Condorcet secondait la révolution, Rulhière et Saint-Lambert la maudissaient, sans renoncer au matérialisme; Marmontel cherchait l'oubli, et s'appliquait à produire des ouvrages plus châtiés; Morellet, qui avait proclamé la toute-puissance de la logique, s'effrayait de cette logique terrible; la Harpe comprenait peu de chose à ce qui se passait, déplorait la perte du goût; et les solécismes étaient à l'ordre du jour.

Les journaux étaient toute la littérature, et, comme à Londres, les journalistes faisaient acheter leur silence ou leurs louanges. Les aristocrates avaient eu recours au ridicule, et, dans les Actes des apôtres surtout, ils faisaient pleuvoir les épigrammes, les chansons, les arguties. Leurs adversaires le prirent sur un ton grave, rigide; et Marat, espèce d'hydrophobe, altéré d'opprobre, puis de sang, se mit à exciter les passions populaires. En un mot, l'éloquence, qui était venue pour régénérer le monde, avait pris un caractère nouveau: plus hardie et plus novatrice qu'elle n'avait encore paru chez aucun peuple civilisé, ses vues avaient été plus systématiques et plus élevées, jusqu'au moment où elle-même dut disparaître, en présence de la violence des faits et de la toute-puissance des volontés populaires.

A l'exception de l'Angleterre, les potentats de l'Europe, absolus sans être tyrans, cherchaient des améliorations tranquilles et successives, en procédant de haut en bas. Laloux de la France, ils n'a-

<sup>(1) «</sup> O scélérats, monarques ou ministres, qui vous jouez de la vie et des « biens du peuple! Hé quoi! il ne s'élèvera pas sur la terre des hommes qui ven« gent les peuples et punissent les tyrans? Un petit nombre de brigands dévo« reut la multitude, et la multitude se laisse dévorer. O peuples avilis, con« naissez vos droits! toute autorité vient de vous, toute puissance est la « vôtre, » Chap. XII.

vaient pas vu de mauvais cell la révolution, qui, en affaiblissant les Bourbons, leur fournissait l'occasion de faire des acquisitions nouvelles. Mais ils reconnurent bientôt que ce qu'ils avaient pris pour une agitation passagère et locale était durable et expansif; qu'il ne s'agissait plus d'un débat politique, mais d'une réforme sociale, car déjà retentissaient à leurs oreilles des maximes aussi effrayantes pour les têtes couronnées que séduisantes pour les peuples : il s'agissait d'introduire dans la société un troisième ordre, inconnu jusque-là; de contre-balancer le droit des nobles, des riches et des forts; de résoudre le problème de la conquête, depuis le moment où Sieyes avait dit: Quand le fort arrive à opprimer le faible, il produit un effet sans produire d'obligation. Ils comprirent, en un mot, que le sort de tous les États de l'Europe se débattait en France.

Le caractère de la révolution était en outre le prosélytisme; et en même temps que des émissaires se dirigeaient de côté et d'autre pour répandre ses principes, nouer des relations, constituer des sociétés secrètes, on protestait publiquement que la France n'entendait troubler personne, et qu'elle respecterait ceux dont elle serait respectée.

Frédéric-Guillaume, roi de Prusse, s'était allié avec l'Angleterre par suite des troubles de la Hollande, dans l'intention d'humilier l'Autriche et la Russie, en excitant contre elles la Porte offensée, la Pologne morcelée, et le roi de Suède, le chevaleresque Gustave. Dans la Pologne, en esset, la faction opposée à la Russie reprit le dessus; et la constitution y fut modifiée, sous la garantie de la Prusse, qui se déclara son alliée. Mais bientôt la Russie fit la paix avec la Turquie, à laquelle elle accorda le maintien du statu quo; elle affermit sa domination sur la mer Noire, où Édesse et Cherson devinrent bientôt florissantes; et elle eut dans Souvaroy et dans Cobourg, qui s'étaient formés dans cette guerre, deux généraux expérimentés. S'étant aussi réconciliée avec Gustave, qui l'avait fait trembler, elle envahit la Pologne; et la Prusse, dont les dispositions avaient changé, l'aida à anéantir ce royaume, dont les défenseurs, réduits à fuir, ne purent plus qu'offrir leurs bras à la France, pour y soutenir une liberté qu'ils avaient perdue dans leur patrie.

Il aurait été contraire aux intérêts de la France, alliée de la Turquie, et ayant avec la Russie un traité de commerce avanta23

es familie, a calimate promocerent pen d'aime se se passes a californi de la c

TZ.

e-poissance de la la la Harpe comprendir perte du golt ; d ni

silenee on leur se o ridicule, et dans soir les épigrannes se le prirent sur un un pôte, altère d'oppose, apopulaires. En un on hèrer le monde, avoirplus novatrice qu'ils soir ses yones au moment ou elleur re des faits et de la voir-

potentats de l'Europe, néliorations tranquiles néliorations de la France. La Jaloux de la France.

tres, qui rous joore à le pas sur la terre des boum tru pelit uombre de tele tru pelit uombre de tele isse devorer. O peupes un ent de vous, toole jusses ent de vous, toole jusses

the remaining or the enterpolation of the enterpola

a come e presentisme; et contre et d'autre e

sen aim avec l'Angledinde, cos l'intention d'hua ramont contre elles la Porte En ra de Sande, le chevaleresb b bless, a clea, la faction opposée à la all be a sestiming a fut modifice, sous la the greater mais bientot la tere a fema a lamente elle accorda le mainand the second s then to see seems formantes; et elle ent sections, ou seraient formes dans crite news. Setant aussi reconcilies The lat commer, else envalut la Pologne; el da come change, l'aida a annuer to a comme, reducts a fair, ne parent par pour y soutenir une liberte de かかないこと

tiene la meries de la France, alles

3 8 8

d skla

> re mu. ie-

use (1). it à ipe-

ipe- 27 aout.

s du troucause it une

le se

forces es subait des

générotiques et s'opposegeux, de se déclarer pour l'une ou pour l'autre : elle garda donc la neutralité. La Hollande, son alliée, avait dû se soumettre au stathouder; les pays qui s'étaient armés contre la domination autrichienne, et que les mouvements de la France avaient encouragés, ne trouvèrent pas en elle une auxiliaire.

L'empereur Léopold, frère de Marie-Antoinette, effrayé de la révolution, consacra tous ses soins à mettre un terme aux différends qui divisaient les princes; mais, au lieu de profiter de l'alliance anglaise que lui avait léguée son prédécesseur, il conclut la paix à Reichenbach avec la Prusse, pour s'opposer aux révolutionnaires français.

La France avait proclamé, il est vrai, et inséré même dans sa constitution, qu'elle repoussait toute idée de conquête. Elle ne voulut pas même entendre les députés des Pays-Bas, afin de ne pas donner d'ombrage à l'Autriche. Elle avait toutefois déclaré réunir à son territoire la Corse, qu'elle avait reçue en gage de la république de Gênes, ainsi que le comtat Venaissin et Avignon, sous la promesse de donner un dédommagement au pape. Quant aux seigneurs allemands qui prétendaient que leurs droits féodaux en Alsace et en Lorraine fussent respectés, alors qu'ils étaient abolis partout ailleurs, c'était beaucoup de leur promettre une indemnité. Mais l'inimitié des rois avait pour cause les dogmes révolutionnaires, la déclaration des droits de l'homme, l'abolition de l'aristocratie, les restrictions apportées à l'absolutisme royal, non par un sénat aristocratique, mais au moyen d'une représentation nationale.

Les princes et les nobles émigrés avaient leur quartier général à Coblentz, d'où ils entretenaient des intelligences tant au dedans qu'au dehors, et intriguaient en attendant les secours des puissances du Nord. D'autres, se confiant dans leur épée, s'organisaient en Piémont, en Suisse, en Espagne, pour combattre du côté du Midi. Ce devint une mode et un honneur d'émigrer, non plus par intérêt individuel, mais comme affaire de corps. Or, en même temps que les jalousies et les prétentions rivales étaient pour les émigrés une cause d'affaiblissement sur la terre étrangère, leur imprudence et leurs vanteries multipliaient à l'intérieur les soupçons et les victimes.

Les princes de Condé, qui s'étaient mis à la tête des émigrés, étaient animés de sentiments chevaleresques, mais sans aucune

expérience; le comte d'Artois n'entendait rien à la guerre; Catherine II lui ayant fait présent, à Saint-Pétersbourg, d'une riche épée, afin qu'il s'en servit, « comme Henri IV, pour reconquérir le royaume de France, » il la vendit à Londres quatre mille livres sterling, pour secourir ses compagnons d'exil. Coblentz était un lieu d'intrigues, de fêtes, de luxe, de projets: sous prétexte que le roi n'était pas libre, ces nobles si dévoués lui refusaient toute obéissance. C'était en vain que de sa propre main il leur écrivait de se disperser, pour ne pas compromettre son existence: ils n'écoutaient pas le roi prisonnier, et, en se proclamant royalistes, ils n'agissaient qu'à leur fantaisie. Mais les cabinets étrangers, qui cherchaient à éviter une guerre, et ne désiraient pas tant une restauration complète que le démembrement du royaume, ne se hâtaient pas de satisfaire leur impatience et de les laisser tenter la voie des armes.

Gustave de Suède, qui brûlait du désir de commander une expédition contre la France, était trop éloigné; et bientôt d'ailleurs il périt frappé par un assassin. Catherine II avait encore à faire en Pologne, et elle se contentait d'écrire de sa main, à Marie-Antoinette, les règles de conduite à adopter : Les rois doivent suivre leur chemin, lui disait-elle, sans plus faire attention aux criailleries du peuple que la lune aux aboiements des chiens (1). La Prusse, après avoir toujours marché avec la France, s'unit à son ennemi déclaré, et fit à Pilnitz une coalition avec l'empereur Léopold, en proclamant que le sort de la France importait à tous les princes, et qu'il était en conséquence de leur devoir de se réunir, pour y établir un gouvernement qui assurât les intérêts du trône et du peuple. Chacun donc disposa son contingent de troupes pour accomplir cette tâche; réunion hétérogène, où la cause des peuples était différente de celle des rois, où il y avait une disproportion extrême entre les ressources financières et les forces militaires, tellement que personne ne pouvait opérer sans des subsides étrangers: or l'Angleterre, qui payait pour tous, avait des intérêts différents de tous.

Tandis que la Prusse et l'Autriche faisaient étalage de générosité, comme entreprenant une guerre de principes politiques et sociaux, elles convenaient en secret que la première ne s'oppose-

(1) Mme CAMPAN, Mém., II, 106.

1701.

27 août.

rait pas aux prétentions de la Prusse sur la Pologne; en même temps elles réclamaient de la France de nouvelles cessions de territoire, songeant ainsi non pas à s'imposer des sacrifices, mais à faire des conquêtes. Le comte de Provence, depuis Louis XVIII, déployait une activité extrême pour obtenir des subsidés et des troupes, et pour se faire reconnaître régent; il se refusa néanmoins toujours à consentir que l'Autriche devint maîtresse de la Franche-Comté, de la Lorraine, de l'Alsace et de la Bourgogne. Quand, plus tard, il fut question de donner ces provinces en dot à la fille de Louis XVI, qui aurait épousé l'archiduc Charles, cette princesse refusa généreusement ce parti, et donna sa main à un autre exilé, le duc d'Angoulême.

Dans les siècles précédents, les diplomates, accoutumés à traiter avec les cabinets et les ministres, mais non avec les peuples, avaient mené le monde par la ruse et la force, sans trop s'inquiéter des principes et de la justice. Ils ne virent donc dans la révolution que la chance d'acquisitions nouvelles, et surtout l'espoir d'humilier la France: ils ne comprirent pas que désormais il s'agissait, pour les rois, non pas de posséder plus ou moins de territoire, mais d'exister ou de disparaître. Les puissances savaient que les Français étaient dépourvus de matériel de guerre; leurs officiers, appartenant presque tous à la noblesse, émigraient à l'envi: qui aurait pu croire qu'ils allaient improviser une armée et des héros? Mais les menaces imprudentes firent que chacun en France courut aux armes, et les agitations intérieures en reçurent une nouvelle impulsion.

L'œuvre de la constitution fut poussée en toute hâte et non sans désordre, le côté droit s'étant refusé à voter. Louis XVI, rendu à la liberté, déclara qu'il acceptait la constitution. La Fayette fit proclamer une amnistie, et le peuple fut de nouveau réconcilié avec le roi.

La tâche de l'assemblée se trouvait donc terminée; mais, avant de se séparer, elle décida, sur la proposition de Robespierre, qu'aucun de ses membres ne pourrait être réélu. Si, par ce désintéressement exagéré, les députés évitaient le reproche de vouloir se perpétuer, ils privaient la nouvelle législature des avantages que lui aurait procuré la connaissance pratique des affaires qu'ils avaient acquise dans le cours de ces trois années; ils y appelaient une génération uniquement préoccupée de la possibilite de faire

beaucoup plus, et qui, se livrant à des théories, devait répudier les idées de monarchie à l'anglaise en crédit dans l'assemblée nationale, pour aller bien plus loin. Cette assemblée fut, à coup sûr. la plus grande et la plus pure qu'il v ait eu, et elle restera éternellement mémorable. Composée de ce que la France avait de plus distingué, ses décisions influèrent non-seulement sur l'avenir de ce royaume, mais encore sur celui du monde entier. Hardie et modérée au milieu de l'ambition des uns et de j'opiniatreté des autres. elle avait fait connaître à son pays des droits dont il n'avait qu'un sentiment vague, et au roi ses devoirs, tout en lui donnant l'appui dont il avait besoin. Si cette assemblée, après avoir détruit l'ancien ordre de choses et jeté les bases du nouveau, avait compris qu'il ne suffisait pas de déclarer des droits abstraits, ni même de mettre les citoyens en possession de droits réels, mais qu'il fallait fournir les moyens de leur en assurer la jouissance et de fortifier le pouvoir social, elle n'aurait cessé d'être bénie. Elle commenca, au contraire, par une absurdité, et elle amena à sa suite une longue anarchie.

Elle vainquit néanmoins sans armes un pouvoir appuyé sur trois cent mille basonnettes, et qui avait pour lui l'habitude de deux siècles. Elle appauvrit le clergé, mais elle le conserva; elle rendit la noblesse citoyenne; et tandis qu'au moment où elle se réunit le roi pouvait tout, le peuple rien, au contraire, lorsqu'elle se sépara, c'était le peuple qui devait décider : le roi était réduit à exécuter. Magistrat héréditaire, il conservait une liste civile de trente millions, le veto, le commandement de l'armée, la nomination aux hauts emplois judiciaires et administratifs. Mais, outre qu'il n'y avait qu'une seule chambre (attendu qu'on n'aurait pas souffert alors la moindre apparence d'aristocratie), que devenait la monarchie, puisqu'on ne laissait au pouvoir exécutif aucune initiative dans le vote des lois, aucun droit de dissoudre la chambre et de faire appel au pays? puisqu'il n'avait ni la sanction des décrets relatifs à l'impôt, ni la nomination aux emplois publics et aux grades militaires, à l'exception d'un trèspetit nombre, non plus que le pouvoir de révoquer un fonctionnaire séditieux, prévaricateur ou traître? Treize cent mille agents préposés à l'exécution des lois, mandataires directs du peuple, se trouvaient indépendants du pouvoir exécutif; organisation anarchique qui devait ensuite, par réaction, amener la concentration tyrannique du comité de salut public et de l'empire. Barnave et les hommes prudents recommandaient au roi de demeurer fidèle à la constitution, et il y paraissait déterminé. L'assemblée se sépara en déclarant la révolution finie, quand au contraire le seul corps qui pût encore la diriger et la mettre en garde contre le délire de quelques scélérats cessait d'exister.

## CHAPITRE III.

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE. - LA CONVENTION.

De même que l'assemblée nationale s'était régie d'après la métaphysique de Sieyes, l'assemblée législative, qui lui succéda, se dirigea d'après celle de Condorcet. Aucun noble ne siégeait plus au côté droit, non plus que les hommes courageux et distingués de la représentation précédente; les partisans des principes qu'elle avait proclamés, et qu'on appelait les constitutionnels, demeuraient seuls : ils avaient à leur tête la Fayette, qui s'était démis du commandement de la garde nationale, de même que Bailly des fonctions de maire de Paris. Il semblait aux membres de la gauche, exaltés qu'ils étaient par l'opposition et par des désirs qui n'avaient pas eu à lutter contre les faits, que l'on avait opéré peu, et à regret. Comme les députés de la Gironde se faisaient principalement remarquer parmi eux, on leur donna le nom de girondins. Ils avaient pour chefs le républicain progressiste Condorcet, et Brissot, philosophe patriote, disciple incorruptible du matérialisme précédemment introduit en France, ayant pour oracle Helvétius, pour règle de conduite le Contrat social, c'est-à-dire, l'adhésion de tous; pour but, l'individualisme : il croyait en conséquence que la loi s'éloignait moins du droit quand elle était votée par la généralité; et par suite qu'il fallait briser la centralisation. C'était en cela que consistait la théorie des girondins, dont l'inspiratrice était madame Roland, femme jeune et belle, inflexible dans ses idées romaines, et qui maintenait autour d'elle, avec l'égalité républicaine, une politesse qu'on avait désapprise partout ailleurs.

Ils avaient pour adversaire l'école puritaine, toute hérissée d'idéologie, qui, apercevant les abus, prétendait les extirper

sans aucun ménagement pour l'ordre social existant. Les uns voyaient la république dans le gouvernement de chacun par luimême, et les autres, dans la dictature; les premiers voulaient s'affranchir du joug de Paris, et les seconds, réduire tout à une inexorable unité.

Les premiers, comme représentants des bourgeois, dont l'éducation avait été faite par les philosophes, tenaient à la propriété, au moyen de laquelle se réalise le droit individuel. En face d'eux étaient les prolétaires, qui, impatients de se venger d'une longue oppression et de rentrer dans la société, réclamaient le nivellement général. Vergniaud proclamait que « la conservation de la propriété est le premier objet de l'union sociale, sans laquelle il n'y a point de liberté; » tandis que Robespierre et les jacobins soutenaient que la propriété dérive de la souveraineté.

Les girondins, savants disciples de Rousseau, hommes de lettres, métaphysiciens, après avoir voulu rabaisser la monarchie alors qu'ils formaient le côté gauche de l'assemblée législative, voulurent abattre la Montagne, lorsque plus tard ils se trouvèrent devenus la droite de la convention. Ils n'acceptaient pas les dures nécessités de la justice sociale: ils n'osaient tenter ces mesures violentes et rigoureuses qui peut être étaient inévitables, et auxquelles la France dut certainement son salut; ils protestaient contre les outrages faits à l'humanité. Mais, essentiellement classiques, ils ne comprennent pas même le sentiment religieux. En conséquence c'est l'orateur qui domine parmi eux; c'est Vergniaud, aussi éloquent que Mirabeau, et avec plus de noblesse que lui. C'est l'homme d'action chez les puritains, quand ce devrait être Marat.

Alors s'accrut l'importance des clubs: Robespierre devint l'arbitre de celui des Jacobins, qui délibérait et émettait des votes, lorsque les Lameth s'en furent détachés pour passer au club constitutionnel des Feuillants; tandis que Danton, joignant la hardiesse à l'impudence, réunissait aux Cordeliers, où il parvint à attirer un grand nombre de jacobins, ce qu'il y avait de plus corrompu et de plus vénal.

A ce moment les réactions commencèrent. Les émigrés de Coblentz ne cessaient de jeter feu et flamme; l'assemblée leur riposta par des décrets et des confiscations, en dépouillant le roi de ses titres et du trône, et en foudroyant le clergé. Avignon avait été arraché au joug papal pour être rendu à la liberté, c'est-à-dire, à Jourdan Coupe-tête, qui fit égorger tout mécontent. A peine la proclamation des droits de l'homme eut-elle retenti dans les colonies, que les nègres et les hommes de couleur s'étaient soulevés, et avaient massacré leurs maîtres au nom de Dieu et de la liberté. A l'ouest de la France se multiplièrent de nouveau les insurrections, dont on accusa le clergé; et comme les prêtres qui avaient refusé le serment regardaient les autres comme schismatiques, et entraînaient les habitants dans des lieux écartés pour leur dire la messe, on leur interdit même l'exercice du culte intérieur; précaution exagérée d'un pouvoir menacé.

Louis XVI opposa son veto à ces excès; mais alors on mit de côté les égards dont son autorité avait été l'objet jusqu'alors. Isnard disait: « Que signifient ces capitulations? On vous parle d'accroî-« tre le pouvoir d'un roi, d'un homme dont la volonté peut entra-« ver celle de la nation entière, d'un homme qui reçoit trente « millions, quand des milliers de citoyens languissent dans la « misère. On vous parle de ramener la noblesse. Quand tous les « nobles du monde devraient nous assaillir, les Français, l'or « dans une main, le fer dans l'autre, combattront cette race or-« gueilleuse, et la contraindront à subir le supplice de l'égalité. « Parlez aux ministres, au roi, à l'Europe, comme il convient aux « représentants de la France. Dites aux ministres que vous êtes « mécontents d'eux, que par responsabilité vous entendez la mort. « Dites à l'Europe que vous respecterez les constitutions de tous « les États; mais que s'il survient une guerre des rois contre « la France, vous susciterez une guerre des peuples contre les « rois. »

Il fut décrété, au milieu des acclamations et des embrassements, que l'on demanderait au roi de s'adresser aux princes allemands pour que les rassemblements formés sur la frontière fussent dissipés. Louis XVI le fit, et envoya sur les confins du royaume trois armées commandées par Rochambeau, Luckner et la Fayette. Mais les hésitations de Léopold irritèrent les esprits, et les vieilles haines contre l'Autriche s'aigrirent encore davantage quand, Léopold étant venu à mourir, François II, son successeur, demanda le rétablissement de la monarchie telle qu'elle était en 1789. A cette prétention insultante de faire abolir une constitution jurée par le roi, l'indignation éclata: on y vit un attentat contre la souveraineté nationale et une excitation à la guerre civile; le mi-

1792.

nistère girondin ne put éviter que la paix fût rompue avec le roi , tevner. de Bohême et de Hongrie. La France prit donc les armes, parce qu'elle était provoquée. Les gardes nationales demandèrent à marcher à l'ennemi; plusieurs généraux offrirent leurs services, entre autres Dumouriez, qui, nommé ministre de la guerre, se promit de conquérir facilement les Pays-Bas soulevés. Mais, au premier engagement, l'armée révolutionnaire fut mise en fuite; les rois en conçurent un heureux augure. Bientôt les Prussiens se joignirent aux Autrichiens, et l'on ne douta point que les vieux soldats de Frédéric ne dissipassent aisément ces conscrits d'hier, peu nombreux et mal équipés. Aussi, amis comme ennemis, tous croyaient les voir bientôt arriver à Paris.

Avril.

L'humiliation aigrit les esprits : les partis se calomnièrent, les prêtres subornèrent les paysans, ils en furent du moins accusés: en conséquence, on décréta que, sur la dénonciation de trente citoyens, ils pourraient être déportés. Les ministres, fournis tour à tour par les clubs dominants, épièrent chaque pas du roi, dénoncèrent comme une trame toutes les marques d'intérêt dont il était l'objet, et un comité de surveillance compta les soupirs des citovens. Des attroupements envahirent de temps à autre le palais, et ne cessèrent de demander à grands cris la mort de la reine. Le roi, ne voyant en perspective qu'un poignard ou le sort de Charles ler, n'osa plus faire usage du veto; sachant mieux souffrir que vouloir, il n'eut plus de confiance que dans les émigrés, et demeura dans l'inaction en les attendant.

Le parti populaire, avec Robespierre et Danton en tête, profita du moment. Robespierre, avocat d'Arras, d'une figure ignoble, verbeux, la voix enrouée, adulateur du peuple, avait sans cesse Rousseau à la main; mû par la peur, par la vengeance, par une envie implacable contre toute supériorité, parce que c'était un homme médiocre, il disait avec vérité; On ne va jamais si loin que lorsqu'on ne sait où l'on va. Danton, ignorant, mais doué d'imagination, avait un corps athlétique, des passions brutales; n'enviant personne, il se croyait propre à tout, et c'était pour lui un besoin que d'exercer ses facultés comprimées : Que: mon nom soit maudit, s'écriait-il, mais que la liberté triomphe! Lorsqu'une grande fin s'offrait à ses regards, il ne se faisait pas de scrupule sur les moyens, à la différence de Robespierre, qui voulait se donner des airs de vertu; et tandis que celui-ci était

dévoré d'une basse animosité contre ses adversaires. Danton, tout en se passionnant pour le but où il tendait, se montrait tolérant pour les individus. Il fut le premier à proclamer qu'il fallait faire peur aux aristocrates. En conséquence, il ne mesura ni ne justifia les sacrifices : il lui suffit qu'on eût besoin de les faire. Il poussa à des actes dont le retour n'est pas possible, et voulut vaincre par leur moven la tiédeur compromettante de la population: Que faut-il pour triompher? disait-il. De l'audace, toujours de l'audace. Comme Mirabeau, il agissait sur les passions par la raison; capable de se faire payer, mais non de manquer à la cause qu'il avait épousée, il ne croyait à rien, et ne voyait devant lui que le néant. « Dans des temps calmes, on épargne le coupable pour ne pas frapper l'innocent: c'est le contraire dans la révolution, qui est la société accélérant son action en tout, même dans la justice. » Telle était sa manière de penser; aussi, au milieu même des massacres, criait-il contre « le modérantisme, cause de ruine pour la révolution. »

Ces agitateurs qui représentaient la passion, tandis que l'assemblée ne représentait que faiblement la raison, envoyèrent des émissaires dans les départements méridionaux: ils se concertèrent avec Paoli, le libérateur de la Corse, et allaient criant que la liberté périssait; qu'il fallait la sauver. Trente mille hommes du peuple se présentèrent à l'assemblée en chantant le Ça ira! et hurlant A bas le veto! vivent les sans-culottes! Guidés par le brasseur Santerre, bourgeois à la voix tonnante, ils firent irruption dans le palais, environnèrent Louis XVI, l'élevèrent sur une mauvaise table, le coiffèrent du bonnet rouge, et répétèrent à ses oreilles: Plus de veto! plus de prêtres! plus d'aristocrates! Ils te trompent, ils te trompent.

Les Feuillants, et avec eux la Fayette, cherchèrent en vain quelque moyen de le sauver. Vergniaud, dans son langage éloquent, rendit compte à l'assemblée de ces faits déplorables, et proposa hautement ce dont chacun s'entretenait déjà tout bas, c'est-à-dire, de déclarer la déchéance du roi, attendu qu'il ne savait pas pourvoir au salut public.

Avec cette proclamation païenne, que la patrie est en danger, le salut public redevint la loi suprême. On rendit les séances permanentes, on arma tous les citoyens, on établit un comité insurrectionnel, dont Marat fut l'âme. Cet homme, né en Suisse

1792." **2**0 juillet. près de Neuschâtel, était un médecin qui, dans son journal intitulé l'Ami du peuple, poussait à l'effusion du sang, sur le ton d'une insolente familiarité. Rensermé dans sa demeure pour échapper aux poursuites, il se vengeait de l'horreur publique par l'exagération, et demandait des milliers de têtes: Donnez-moi, disait-il, deux cents Napolitains avec la cape et le poignard, A, parcourant avec eux la France, je me charge de faire la révolution. Cette fureur éclata à l'arrivee des Marseillais, républicains sorcenés, et à l'apparition d'un insolent manifeste lancé contre la France par le duc de Brunswick, qui commandait l'armée austro-prussienne. Les jacobins préparèrent un soulèvement, sous la direction de Danton, de Collot d'Herbols, de Billaud-Varennes et de Robespierre, dont on voulait faire un dictateur. Mais il aurait fallu, pour cela, qu'il eût autant de vigueur d'ambition qu'il nourrissait de haine.

Ce mouvement, contre lequel on ne prit aucune précaution, quoiqu'il fût prévu, éclata le 10 août. Les Suisses et un petit nombre de serviteurs fidèles défendirent les Tuileries; mais Louis XVI n'eut pas le courage de monter à cheval et de se mettre à leur tête. Il se réfugia au sein de l'assemblée avec sa famille, en disant: Je suis venu ici pour prévenir un grand crime. Je me croirai en súreté au milieu des représentants de la nation, et j'y resterai jusqu'à ce que le calme soit rétabli.

Là, abreuvé d'ironies et de dédains légaux, il fut renfermé avec les siens dans une étroite cellule, d'où il vit périr la monarchie, et entendit déclarer la suspension du roi. Cependant le massacre se promenait au dehors: des femmes en furie se baignaient dans le sang, et les Marseillais rivalisaient de rage avec elles; le canon vomit la mitraille contre les Suisses, qui se défendirent en héros, jusqu'au moment où, ayant cessé le feu sur un ordre du roi, ils furent égorgés, et le palais fut emporté.

Les jacobins firent retomber sur le roi les crimes de cette journée, dont la liberté voudrait effacer de ses fastes les sanglants souvenirs. Danton demanda des armes, et une république où chacun eût droit de suffrage, jusqu'aux femmes. Marat cria contre tous à la trahison; Robespierre eut l'art de se faire passer pour incorruptible, et pour ardemment dévoué aux intérêts du peuple; les départements se firent les échos de Paris. Et ce redoutable triumvirat fit instituer le tribunal révolutionnaire, qui commença

des perquisitions dans les maisons, fit le procès des suspects, et publia sans fin des listes de proscription.

Il ne resta plus au roi, qui fut conduit prisonnier au Temple, qu'à souffrir avec courage. La Fayette, dernier défenseur de la constitution et du roi, se réfugia sur le territoire autrichien, et l'Autriche le plongea au fond d'une tour, où il resta enseveli cinq ans. La municipalité de Paris, au milieu de laquelle l'anarchie avait établi son trône, depuis que Pétion avait été mis à sa tête, prévalut sur l'assemblée législative, et prétendit exécuter par elle-même ce qui lui paraissait conduit avec mollesse par les auforités.

Cependant la coalition s'avançait contre la France. L'Espagne, qui s'était armée contre l'Angleterre par suite de l'occupation de Notka, avait obtenu seize vaisseaux de Louis XVI: on supposa qu'à raison de ce fait, et de l'assistance qu'il avait donnée aux insurgés américains, l'Angleterre avait excité ou fomenté la révolution française. Il n'en existe point de preuves positives; on reconnut néanmoins, dès le commencement, que la révolution serait encouragée par l'Angleterre.

La démence du roi George rendait l'aristocratie toute-puissante dans cette ile, attendu que le parlement et Pitt. qui en était l'âme, n'avaient point à combattre de volonté suprême. Un certain nombre de clubs, formés principalement dans les villes manufacturières, avaient une tendance démocratique, et réclamaient des changements radicaux. L'un d'eux, qui s'intitulait Société révolutionnaire, vota des félicitations à l'assemblée nationale, dont les actes éveillaient les sympathies populaires, pour avoir brisé un joug dont on s'exagérait la pesanteur. La révolution française devint donc le texte le plus ordinaire des discussions dans les chambres et dans les journaux. Le haut clergé et l'Église légale l'avaient en horreur, tandis qu'elle était vue d'un œil favorable par les sectes dissidentes. Sous cette impulsion, les anciennes questions devinrent des déclarations des droits de l'homme. Les violences parurent de l'héroïsme : on demanda pour le pays ce que la France avait obtenu; mais cette démarche pacifique ne tarda pas à paraître insuffisante; on établit des sociétés en correspondance publique avec les sociétés françaises, et, au lieu des discussions paisibles des clubs, on vit des réunions se convertir en émeutes.

Les réformes avaient pour partisans, dans le parlement, Fox, Erskine, le poëte Sheridan, quelques lords, comme Holland, Bedford et Grey; mais s'ils l'avaient emporté, et qu'ils eussent obtenu la réforme parlementaire au milieu de cette agitation, la Grande-Bretagne aurait péri. L'Irlandais Sheridan, directeur du théâtre de Drury-Lane, applaudi pour son École du scandale, splendide dans ses dépenses, et toujours en pénurie d'argent, aimant les femmes et le vin, garda le silence à la chambre; mais il publia une foule d'écrits d'opposition dans un style très-vif. Charles Fox, d'un caractère faible, mais fougueux et d'un talent plein de force, allié par sa famille à l'aristocratie, et professant des doctrines populaires, voulait, au milieu de ses vices, faire parade d'un noble caractère; et c'était entre le jeu et la débauche qu'il décidait les grandes affaires : Padmire la constitution de France, s'écriait-il, comme le plus glorieux monument de liberté que , dans quelque lieu et quelque temps que ce soit, ait élevé la raison humaine.

Mais les crimes qui accompagnèrent la révolution, et plus encore peut-être la démocratie qui fut proclamée, et qui répugne tant aux institutions britanniques, modifièrent les sentiments de ses plus zélés partisans. Les whigs modérés en concurent de la défiance; on crut que la Russie cherchait à bouleverser l'île, pour s'étendre avec assurance vers l'Orient. Les émigrés français qu'on y accueillait excitaient la pitié, et l'on s'indignait contre leurs persécuteurs, à tel point que l'aristocratie anglaise devint très-hostile à la France. Edmond Burke, fort zélé pour les anciennes libertés défendues par les whigs, mais rempli de pensées graves et religieuses, en même temps que partisan de la monarchie féodale, ému des violences dirigées contre la reine et contre la religion, publia, en 1790, une espèce de manifeste de guerre qui fit impression sur les Anglais, à cause des infortunes qu'il y retracait. Lorsque ensuite Fox applaudit dans le parlement aux actes révolutionnaires, et à la résistance opposée par les soldats aux ordres du roi, Burke lui reprocha, avec tous les égards dus à un ami auquel l'unissaient l'estime et l'amour de liberté, de se faire l'apôtre du despotisme :

« Comment comparer, disait-il, cette chose extraordinaire « que l'on appelle révolution avec les faits glorieux de la ré-« volution anglaise, et assimiler la conduite de nos soldats « aux mutineries de quelques régiments français? Alors le prince « d'Orange, issu du sang royal d'Angleterre, était appelé par « l'élite de la noblesse anglaise à défendre l'ancienne consti-« tution, et non à niveler toutes les conditions. Les chefs de « l'aristocratie s'adressèrent à lui, avec les troupes qu'ils com-« mandaient, comme au libérateur du pays; l'obéissance mi-« litaire changea d'objet, mais la discipline ne cessa pas; et « je rencontre une différence semblable dans tous les actes de « la nation. La révolution anglaise et celle de France sont en « opposition complète, soit dans les circonstances particulières, « soit dans leur caractère général. Parmi nous, la monar-« chie voulait exercer l'arbitraire. En France, un monarque ab-« solu commence à rendre légale la puissance dont il jouit ; l'un « devait donc rencontrer de la résistance. l'autre trouver de « l'appui. Nous n'avons point aboli la monarchie, qui au contraire « s'est consolidée ; la nation a conservé la même hiérarchie, les « priviléges, les franchises, les modes de propriété, les mêmes « règles financières, les magistratures, les lords, les communes, « les corporations, et les mêmes électeurs. L'Église ne fut pas af-« faiblie, dépouillée de ses richesses, de sa splendeur hiérar-« chique. »

Fox répondait, en adressant aussi des paroles caressantes à son honorable ami: «J'admire les vues générales et la noble con« duite de l'assemblée nationale, et je ne comprends pas comment « on l'accuse d'avoir subverti les lois, la justice, la fortune pu« blique du pays. Quelles étaient donc ces lois? Les ordres arbi« traires du despotisme. Qu'était la justice? Les décisions par« tiales d'une magistrature vénale. Qu'était le revenu public? « La banqueroute autorisée. Mon honorable ami se trompe, en « accusant l'assemblée nationale d'avoir créé les maux qui exis« taient déjà dans toute leur difformité, lorsqu'elle fut réunie. « Or, quel remède y apporter, sinon une réforme radicale de « toute la constitution? Ce n'était pas seulement le vœu de l'as« semblée nationale, mais celui de toute la France, unie comme un « seul homme et dans une seule pensée. »

Les deux chefs whigs restèrent dès ce moment séparés dans la politique, et il en résulta un grand affaiblissement pour le parti libéral. Ce fut un sujet de vive satisfaction pour Pitt, qui avait déjà compris que le bien de la Grande-Bretagne exigeait qu'elle se mit en opposition avec la France; mais ses efforts contre l'A- mérique avaient échoué, parce qu'ils n'étaient pas appuyés par l'opinion populaire; Pitt attendit donc qu'elle se manifestât pour se déclarer l'ennemi de la France. C'est pourquoi Mirabeau l'appelait le ministre des préparatifs, et il ajoutait: Si je devais vivre, je lui donnerais bien à faire.

Il est tellement faux que l'Angleterre ait été l'instigatrice des mouvements qui éclataient en France, que Pitt, à l'ouverture du parlement de 1792, en exposant aux chambres l'aspect florissant du pays, assurait que, « soit qu'on envisageat la situation intérieure du royaume, soit qu'on observât ses relations avec les puissances étrangères, jamais la perspective d'une guerre n'avait été plus éloignée.» Triste prévoyance humaine! Le lendemain, commencait le terrible duel entre la maison d'Autriche et la France. L'Angleterre garda d'abord la neutralité, comme la Hollande et le Danemark. Gustave ayant été tué, la Suède fut charmée de renoncer à l'invasion qu'il avait préparée. Les princes italiens étaient mal disposés, mais ils étaient dans l'impuissance d'agir; l'Espagne hésitait au milieu des intrigues; la Russie poussait à l'attaque, mais uniquement afin que personne ne pût l'empêcher d'envahir la Pologne. La Prusse et l'Autriche, mais avec les électeurs ecclésiastiques et les autres petits princes, avaient cent trente-huit mille hommes prêts à entrer par les Ardennes et à assaillir Paris. Le prince de Condé commandait six mille émigrés; d'autres étaient disséminés dans les troupes étrangères, attendu que les alliés se souciaient peu de les voir réunis. Les Français comptaient à peine cent trente mille hommes pour toute la frontière; ils manquaient d'officiers, et n'avaient point de confiance dans leurs généraux; il n'y avait ni ordre ni discipline. Mais les alliés perdirent un temps précieux; puis ils opérèrent avec autant de présomption que de faiblesse, croyant qu'il ne s'agissait que d'une promenade militaire, comme ils s'en vantaient dans des proclamations insolentes.

Les Parisiens, faisant retomber le tort de ces fanfaronnades sur les aristocrates restés en France, s'écrièrent qu'il fallait s'en délivrer, et mettre à mort les traîtres. Danton, tout-puissant parce qu'il était violent, obtint l'arrestation de tous les suspects, c'est-à-dire, de tous les anciens fonctionnaires, des prêtres, des modérés, de quiconque était dénoncé par un ennemi; et il proclama la nécessité de faire un exemple. Maillard fut chargé de

tout préparer pour un massacre. Le dimanche 2 septembre, des sicaires, se ruant dans les prisons, égorgèrent vingt-quatre prêtres; et Billaud-Varennes, membre du conseil, assista à l'exécution, en s'écriant : Peuple, tu immoles tes ennemis; tu fais ton devoir. Deux cents autres personnes furent massacrées dans l'église des Carmes. Maillard demanda du vin pour les braves ouvriers qui delivraient la nation de ses ennemis; puis il dit: A l'Abbaye! et, tout souillés de sang, les massacreurs se précipitaient dans ces prisons. Ils tuaient et buvaient. Ils égorgeaient, et s'ils trouvaient quelques bijoux sur leurs victimes, ils les rapportaient fidèlement. Ils égorgeaient, et versaient des larmes de joie quand on faisait grâce à quelqu'un des prisonniers. Une jeune fille obtint de sauver son père, à condition de boire du sang d'aristocrates. Les mêmes horreurs s'exerçaient dans les autres prisons, et Billaud-Varennes s'écriait : Ainsi vous avez sauvé la patrie en exterminant les traîtres; vingt-quatre livres à chacun de vous!

Le sang versé accrut la soif du sang; et le calcul des personnes de tout sexe, de tout âge, de toute condition, tuées dans ces journées, varie de six à douze mille. Danton assura qu'il n'avait péri aucun innocent, attendu que tous étaient des aristocrates. La commune se fit gloire d'avoir déjoué une horrible trame ourdie par la cour, et en donna avis aux départements, en disant : « Fière de la conflance de la nation, qu'elle cherchera « à mériter de plus en plus; placée au centre de toutes les cons-« pirations, résolue à périr pour le salut public, elle ne se glori-« flera d'avoir fait son devoir qu'après avoir obtenu leur appro-« bation. Sans doute que la nation, amenée par de longues « trahisons sur le bord de l'abime, se hâtera d'adopter ce moyen « si utile et si nécessaire, et que tous les Français se diront. « comme les Parisiens : En marchant contre l'ennemi, ne lais-« sons pas derrière nous des assassins qui égorgent nos enfants « et nos femmes. »

Ces conseils ne furent que trop entendus, et partout le peuple souverain se vengea dans le sang de tant de siècles de servitude. Des bandes d'assassins se répandirent dans les provinces, et le soupçon d'incivisme suffit pour être mis à mort. La garde nationale tantôt permettait, tantôt aidait elle-même les expéditions, et la municipalité les encourageait.

Marat, accusé d'aspirer à la dictature, osa se plaindre à la

tribune qu'on n'eût pas, dès le principe, fait tomber cinq cents têtes; et, dans son journal, il traita les Français de gens propres à bavarder, et non à agir. Il excita la populace à faire un nouveau soulèvement, et à proscrire soixante-dix mille citoyens. Puis, lorsque l'exécration générale eut fait demander sa mise en accusation et sa mort, il se défendit, non en niant ses principes, mais en les justifiant, et laissa ses auditeurs stupéfaits de cette effronterie calculée.

C'est sous ces auspices que l'on décréta la convocation d'une convention nationale, composée de membres élus par tous les citoyens en âge de majorité, sans distinction de qualité, vivant de leur revenu, fût-ce même du travail de leurs bras, et appeles à prononcer au nom du peuple souverain. Les triumvirs dirigèrent su septembre les élections, qui se portèrent également sur les jacobins et les girondins. Ainsi naquit cette assemblée unique dans le monde pour sa puissance et sa scélératesse.

Pétion, qui avait en vain cherché, comme maire de Paris. à diminuer le nombre des crimes, en sut nommé le président. Ce fut un triomphe pour les girondins comme Condorcet, Barbaroux et Vergniaud, qui détermina l'adoption de mesures énergiques pour réprimer les assassinats et augmenter la sûreté des prisonniers. En conséquence, les jacobins les prirent en exécration. Marat, qui traitait madame Roland de Circé, profitait du moindre mouvement populaire pour les accuser de vouloir décentraliser la France, afin d'y introduire le fédéralisme. Ils furent donc contraints de ménager ce forcené, ainsi que Danton et le duc d'Orléans, qui était revenu, et se faisait appeler Philippe-Égalité; l'abbé Grégoire, qui nommait les dynasties des races dévorantes, repues du sang des peuples; Robespierre enfin, devenu le chef de la Montagne, c'est-à-dire, du parti exagéré, que l'on désignait ainsi pour le distinguer des hommes pacifiques et honorables qui siégeaient dans la partie inférieure. nommée la Plaine.

Alors s'ouvrit une ère nouvelle, et la république une et indi- 22 septembre visible fut proclamée. Tous les citoyens furent déclarés électeurs, et éligibles à quelque magistrature que ce fût. On créa d'autres assignats hypothéqués sur les biens des émigrés, et l'on prépara une nouvelle constitution. Les députés s'empressaient de se ral-

lier aux jacobins, qui avaient donné l'impulsion à ces mouvements. Les personnes lésées leur portaient leurs plaintes; c'était d'eux que venaient les motions, les mesures diverses. Ils firent venir la mode d'une toilette plus que négligée, et celle de se tutoyer, en même temps qu'ils s'accusaient entre eux d'ambition, et criaient l'un contre l'autre à la guillotine.

Du côté des coalisés ce n'était que présomption, calculs d'intérêt privé, au lieu de sentiments chevaleresques. Dumouriez, à la tête des volontaires français, qui accouraient par milliers en chantant la Marseillaise, refoula quatre-vingt mille Prussiens aguerris, qui s'avançaient entre Sedan et Metz sur Châlons; il occupa la forêt de l'Argonne, Thermopyles de la France, et montra so septembre. une promptitude et une sécurité qui, bien que dégénérant en audace, contribuèrent à rassurer les esprits. La journée de Valmy ne fut pas décisive; mais les Français avaient tenu tête à l'ennemi: il n'en fallut pas davantage pour faire naître la confiance, et dissiper le prestige de la supériorité attribuée à la tactique allemande. Les Prussiens, découragés, furent moissonnés par la famine, par les maladies, et battirent en retraite. Si Dumouriez eût marché sur les Pays-Bas, il en eût fait infailliblement la conquête. Bien qu'il fût rappelé, bien que son désaccord avec Kellermann eût favorisé la retraite de l'ennemi, peut - être parce que lui-même aimait mieux faire un pont d'or aux vaincus que de risquer de nouveaux combats, il avait sauvé la France. Peu de temps après, les enfants de la patrie avaient envahi toutes les frontières de l'ennemi; Dumouriez défaisait les Autrichiens à Jemmapes, en bravant leur artillerie; et l'Europe croyait de nouveau que les Français n'avaient pas perdu l'habitude de vaincre.

> Dans la Belgique, il y avait un parti qui voulait l'indépendance, un autre les anciens priviléges, un troisième l'égalité française. Dumouriez, ayant pénétré dans le pays, se proposa de respecter les propriétés et les opinions, quoiqu'il se trouvât sans argent et à la tête d'une armée indisciplinée, où chacun voulait commander au nom de l'égalité. Il fit sagement des acquisitions aux Flamands eux-mêmes, qu'il intéressa ainsi au sort de l'armée, et à soutenir la valeur des assignats. Mais le ministère lui défendit de continuer, et toutes les administrations

militaires furent rattachées à un comité des marchés révolutionnaires. La concurrence cessant, les denrées renchérirent, les
munitionnaires volèrent à l'envi, et l'armée resta sans pain et
sans effets d'habillement. Mais Dumouriez lui en procura sous sa
propre garantie, et il écrivit des lettres dans lesquelles il exprimait sa douleur en termes inconsidérés, et menaçait de donner
sa démission. La jalousie républicaine en prit ombrage, et les
injures ne furent pas épargnées au César Dumouriez. On excita
contre lui les départements et les soldats, ce qui l'empêcha d'opérer avec hardiesse, et de pousser la conquête de la Belgique jusqu'au Rhin. Il ne put dès lors arriver à Cologne pour soutenir
les expéditions bizarres de Custine, qui, après avoir pris les immenses magasins des coalisés à Spire, ainsi que la forteresse de
Mayence, en n'employant que des menaces, s'était aventuré sur
Francfort, et fut obligé de se replier.

Le général Montesquiou, qui avait envahi la Savoie, émigra aussi en apprenant qu'il était mis en accusation. Bien que les dépenses s'élevassent à 180 et 200 millions par mois, les troupes, mal armées, mal approvisionnées, n'en avançaient pas moins courageusement de ce côté et en Suisse. Les forces maritimes faisaient reconnaître la république à Naples et à Gênes; en même temps la convention déclarait « accorder fraternité et assistance à tous les peuples qui voudraient recouvrer leur liberté. »

Mais à l'intérieur les provinces de l'Ouest s'agitaient; la France souffrait de la disette, l'avenir s'assombrissait. On proclama que le seul remède à tous les maux était de tuer le tyran, et d'éteindre ainsi le foyer des insurrections.

La famille royale prisonnière au Temple y trafnait une existence misérable; privée des objets nécessaires, elle n'avait d'autre serviteur que Cléry, resté fidèle à l'infortune; et ce qui lui était plus pénible, il lui fallait endurer la présence de ses ennemis, et jusqu'à leurs insultes. Les débats s'étant ouverts sur la question de savoir si le roi pouvait être mis en accusation, Saint-Just prononça une des harangues les plus étonnantes qui signalèrent ces discussions, et où il déploya toutes les arguties d'une logique de cannibale, mêlées de théories encyclopédiques et de traits d'histoire altérés. «Le roi, disait-il, n'est pas un citoyen, c'est un ennemi; ce n'est pas du code qu'il s'agit avec lui, mais du droit

des gens. Puis il citait les Romains meurtriers de César et de Catilina, et le contrat social, qui obligeait les citoyens, mais non le roi. « Juger, c'est appliquer une loi; une loi est un rapport de justice : quels rapports de justice existent-ils entre l'humanité et les rois? »

On aurait dû se rappeler au moins que, depuis le 10 août, Louis XVI n'était plus roi, mais homme. Le classicisme, qui inspiraît tant d'idées atroces, en inspira de magnanimes à Lanjuinais, quand, menacé en vain par les tribunes, il s'écriait : Je ne suis pas son juge, puisqu'il est mon hôte. Je n'oublierai pas qu'il est venu dans cette enceinte pour nous y demander asile. Il a à mes yeux le premier des droits, celui des suppliants.

Aux termes de la constitution, Louis XVI était inviolable:

mais déjà l'inviolabilité paraissait un débris absurde de l'ancienne royauté. La nation, qu'Imbert avait proclamée être le dieu unique, ne pouvait errer, et ses députés devaient être juges. Robespierre déclarait avec plus de simplicité qu'il ne s'agissait pas d'un acte de justice, mais d'une mesure politique pour le salut de l'État; qu'un tyran pris les armes à la main était déjà jugé, et que la république ne pouvait conserver celui qui avait une fois été roi. « Si Louis est absous, ajoutait-il, la république est condamnée: « si, comme il est d'usage dans les jugements, il doit être pré-« sumé innocent jusqu'à sa condamnation, nous sommes tous « coupables. O crime! o honte! la tribune française a retenti du « panégyrique de Louis XVI! Juste ciel! toutes les hordes féroces « du despotisme s'apprêtent à déchirer de nouveau le sein de « notre patrie au nom de Louis XVI; Louis combat contre vous a du sein de sa prison, et l'on doute s'il est coupable, si l'on « peut le traiter en ennemi! on demande quelles lois le con-« damnent! on invoque en sa faveur la constitution! La constitu-« tion yous défendait tout ce que vous avez fait. Si Louis ne pou-« vait être puni qu'en le renversant du trône, vous ne pouviez le « faire sans instruire son procès; vous n'aviez pas le droit de le « retenir prisonnier. Courez aux pieds de Louis invoquer sa clé-« mence. Pour moi, je rougirais de plus discuter sérieusement « ces chicanes constitutionnelles; qu'elles restent sur les bancs de « l'école et du tribunal. Je ne saurais discuter là où je suis con-« vaincu que c'est un scandale de délibérer. »

Novembre.

On ne voulut pas toutefois que l'assassinat fût consommé trop

rapidement, mais bien lui donner la forme légale; Louis XVI fut donc appelé à la barre de la convention. On alla même jusqu'à decembre lui accorder des défenseurs; et parmi ceux qui sollicitaient cet honneur, Tronchet, l'avocat Desèze et l'ancien ministre Malesherbes, obtinrent la préférence: Appelé deux fois, dit ce dernier, dans le conseil de celui qui fut mon maître à une époque où cette charge excitait l'ambition de tous, je lui dois le même service quand beaucoup la trouvent périlleuse. Louis XVI effaça du plaidoyer de ses défenseurs la péroraison, qui était d'un style pathétique: Il me suffit, dit-il, de démontrer mon innocence; je ne veux pas les émouvoir.

Desèze toucha péanmoins son auditoire : il représenta que l'inviolabilité promise à l'accusé ne devait pas être un piége, et que Louis devait obtenir les égards dus à tout citoven : «Je « cherche parmi vous des juges, s'écria-t-il, et je ne vois que des · accusateurs. Louis, monté sur le trône à vingt ans, v porta « l'exemple des mœurs, la justice et l'économie; il n'y porta au-« cune faiblesse, aucune passion corruptrice; il fut ami constant « du peuple. Le peuple désirait qu'un impôt désastreux fût dé-«truit, on le détruisit; le peuple voulut l'abolition de la servi-« tude, Louis l'abolit; le peuple désirait que le sort des accusés « fût adouci dans la législation criminelle, et il le fit : le peuple « voulut que des milliers de Français, privés jusqu'alors des « droits de citoyen par la rigueur de nos usages, les acquissent « ou les recouvrissent, et il les y fit participer par une loi; le « peuple voulut la liberté, et il la lui donna : bien plus, il le pré-« vint lui-même par ses sacrifices. Et pourtant c'est au nom de « ce même peuple qu'on demande aujourd'hui.... Je n'achève pas, « citoyens... je m'arrête en présence de l'histoire : songez qu'elle « jugera un jour votre jugement, et que le sien sera celui des «siècles.»

Mais quoi! tout ce qui partout ailleurs aurait protégé un roi, une longue dynastie, les bienfaits de ses aïeux, la majesté du trône, la consécration religieuse, les alliances de famille, devenaient autant de charges contre Louis XVI. C'est en vain que sa sérénité, que l'humiliation à laquelle il était en butte avaient touché beaucoup de conventionnels: Saint-Just et Robespierre répondirent qu'il y avait des principes indestructibles, supérieurs

4

aux rubriques consacrées par l'habitude et les préjugés; et que le devoir suprême des représentants du peuple envers la patrie était d'étouffer les premiers mouvements de la compassion naturelle pour le salut d'une grande nation et de l'humanité, foulée aux pieds. La sensibilité qui immole l'innocence au crime est cruelle; la clémence qui pactise avec la tyranuie est barbare.

Les girondins, que leurs habitudes d'hésitation rendaient plus aptes à comprendre les fluctuations de Louis, traitées de trahisons par les jacobins, cherchèrent à le sauver; et, désespérant de tout autre moyen, ils eurent recours à l'appel au peuple. « Ce n'est « point exciter à la guerre civile, disait Vergniaud, que d'en ap-« peler à la souveraineté du peuple. Vous dites qu'il faut avoir « le courage d'exécuter son propre jugement, sans s'appuyer sur « l'avis du peuple. Quel courage trouvez-vous dans un acte dont « un lâche même serait capable? Aujourd'hui l'on accuse de tous « les désastres, de toutes les souffrances, les prisonniers du Tem-« ple : lorsqu'ils ne seront plus là, tout retombera sur la convena tion... Les massacreurs de septembre ne pourraient ils pas sortir « de leurs repaires, pour nous présenter couvert de sang un dicta-« teur qu'on va nous répétant être nécessaire? Que deviendrait « alors Paris? Paris, dont la postérité admirera le courage hé-« roïque contre les rois, et ne saura comprendre l'ignominieuse « servilité envers une poignée de brigands, rebut de la race hu-« maine, qui, s'agitant dans son sein, le déchirent par les mouve-« ments convulsifs de leur fureur et de leur ambition? Citoyens « industrieux, qui avez fait tant de sacrifices pour la liberté, les « moyens d'existence vous seraient enlevés; si vous demandiez « du pain à ces hommes, ils vous diraient : Voici du sang et des « cadavres, nous n'avons pas d'autre pâture.»

Cette éloquence écrasa la médiocrité haineuse de Robespierre; mais ceux qui tremblaient n'en furent que plus décidés à perdre le roi. Sur sept cent quarante-neuf votants, six cent soixante-neuf déclarèrent Louis coupable; puis, au vote public, deux membres opinèrent pour les fers; deux cent quatre-vingt-six pour le bannissement ou la réclusion; quarante-six pour la mort, mais avec sursis; trois cent soixante et un pour la mort sans condition.

L'arrêt fut notifié à Louis XVI: on lui refusa un délai de trois jours; mais on lui accorda l'assistance d'un prêtre, et il lui fut dit que « la nation, toujours grande et juste, s'occuperait du sort de sa famille. »

Il fut insulté jusque dans ses derniers moments. Quand, arrivé au pied de l'échafaud, l'abbé Edgeworth, qui lui avait donné les consolations de la religion, lui eut dit, Fils de saint Louis, montez au ciel! il s'écria: Français, je meurs innocent! je pardonne à mes ennemis; je désire que ma mort.... A cet instant, Santerre fit faire un roulement de tambours, et bientôt des épées, des piques, des mouchoirs étaient trempés dans le sang qui venait d'être versé; et Paris criait: Vive la république! vive la nation!

On rendit son testament public, comme un monument de fanatisme et de forfaits.

## CHAPITRE IV.

LA TERREUR. -- LA VENDÉE.

L'Europe trembla: les peuples cessèrent d'admirer la révolution, et les souverains de la mépriser; et les cours, voyant que tout ce qui avait été fait pour sauver Louis XVI n'avait fait que hâter sa condamnation, comme pour protester de l'indépendance nationale, n'osèrent rendre de pompeux honneurs à sa mémoire, ni accueillir ouvertement les émigrés. La Russie profitait de ce découragement pour compléter l'occupation de la Pologne. En Angleterre, Fox lui-même avait réprouvé, pendant le cours du procès, ce qu'il avait d'illégal et de barbare: maintenant que tout était consommé, Pitt espérait que les excès de la liberté la rendraient tellement odieuse, qu'elle assoupirait chez les Anglais le désir de la réforme (1), et qu'il y aurait en Europe un tel boule-

(1) Pitt avait favorisé, dans le principe, les idées égalisatrices de Thomas Payne; mais après les avoir vu mises en pratique, il disait: « Thomas Payne araison; mais ses adeptes n'ont pas le sens commun. Si je favorisais leurs doctrines, qu'arriverait-il? Des hommes sans raison et sans mœurs envahiraient le pays; nous aurions une révolution sanglante, et, à la fin, tout se trouverait au même point. La question changerait, si chacun, bien avisé, n'agissait que conformément à la loi du devoir. »

versement, que l'Angleterre pourrait s'emparer des colonies, et faire la conquête des Indes. En effet, elle s'établit au Canada, elle exclut les Français du royaume-uni (Alien-bill), souleva contre eux toute l'Europe, et la nécessité d'une guerre avec la France fut désormais reconnue; ce fut une guerre à mort. L'Espagne et la Hollande se joignirent à la Grande-Bretagne, la Prusse à l'Empire. Le roi de Sardaigne affronta un péril imminent pour rester fidèle à ses devoirs de parenté. Partout la passion et l'humanité l'emportèrent sur les calculs de la politique.

La France accepta le défi en disant: Quiconque n'est pas pour moi est contre moi. Déjà par sa déclaration, qui avait fait une vive impression parmi les peuples, elle avait appelé à la révolte. Désormais rien ne parut impossible à vingt-cinq millions d'hommes. On se procurera de l'argent avec les biens des émigrés; les riches et les pays que l'on doit délivrer payeront le surplus. Partout où pénétreront les armes de la France, le pouvoir révolutionnaire sera établi, la féodalité et les autres abus abolis, la souveraineté du peuple proclamée. Point de demi-révolutions, dit Cambon; que tout peuple qui ne voudra pas ce que nous proposons soit ennemi. Paix et fraternité à tous les amis de la liberté; guerre à tous les vils partisans du despotisme; guerre aux châteaux, paix aux chaumières.

Les jacobins, toujours sous le prétexte qu'ils étaient menacés, demandèrent un comité de surveillance; ils firent suspendre les recherches commencées contre les auteurs des massacres de septembre, dont ils avaient accusé le roi, lorsque tout attestait, au contraire, que leurs chefs étaient les seuls coupables.

A la terreur se joignit la famine. Tout ayant renchéri, la municipalité, obéissant aux préjugés économiques, achetait pour revendre à bas prix; ce qui faisait disparaître les grains, et affluer à Paris une foule affamée. La populace, aveuglée par les mêmes préjugés, demandait que l'on fixât le maximum des denrées. Les nombreux serviteurs de la noblesse demeurés oisifs, tous ceux qu'elle faisait vivre, demandaient du pain. Alors on n'entendit plus parler que d'accapareurs, de monopoleurs, de ci-devant nobles, de mandataires infidèles du peuple, qui encourageaient le crime par l'impunité. Le pillage s'organisa; et Marat, écho de quiconque savait proférer une injure, déclara que le peuple avait raison; et Robespierre, qu'il était infaillible.

100

Cependant l'ennemi commence les hostilités. Cinquante-six mille Prussiens, vingt-quatre mille Autrichiens, vingt-cinq mille hommes fournis par la Hesse, la Saxe, la Bavière, menacent les bords du Rhin, de Mayence à Coblentz. Soixante mille Autrichiens et dix mille Prussiens s'avancent contre les quartiers français sur la Meuse; quarante mille Anglais, Hanovriens, Hollandais, arrivent de la Hollande. Les Français sont contraints de se replier, et rappellent Dumouriez, qui s'était rendu à Paris, moins pour tenter de sauver le roi que parce qu'il se trouvait hors d'état de réaliser ses projets, et qu'on l'accusait d'entraver la révolution en Belgique, de s'opposer au despotisme des agents du pouvoir exécutif. De retour dans le pays, il réprima l'arbitraire partout où il le rencontrait, fit restituer aux églises une partie de leurs ornements, réprouva les vexations au nom de la France, et s'exprima sans ménagement sur le compte des intrigants qui tyrannisaient Paris.

C'en fut assez pour exciter dans la capitale de plus ardentes fureurs. On vota une nouvelle armée; le drapeau noir fut arboré, en signe du danger de la patrie: mais, avant le départ, il ne fallait pas laisser derrière soi de conspirateurs, c'est-à-dire qu'il fallait égorger les riches, ou du moins les rançonner; et les jacobins, désireux de sacrifier les girondins, dirigèrent contre eux l'acharnement du peuple. La convention décréta que des commissaires seraient envoyés dans les départements, pour faciliter autant que possible les nouvelles levées.

Après la défaite de Nerwinde, Dumouriez, déchu dans l'opinion, se vit contraint d'évacuer la Belgique. On lui fit un crime d'avoir été malheureux, et sa tête fut mise à prix. Alors, dégoûté de la république telle que les jacobins l'avaient faite, et ne cachant pas ses dégoûts, il songea à rétablir la constitution en élevant au trône Louis-Philippe d'Orléans, qui avait vaincu avec lui à Jemmapes. Il espérait y réussir, en se joignant au prince de Cobourg. Il passa donc aux Autrichiens, mais sans être suivi par l'armée, et refusa de se mettre à leur tête, en disant qu'il aurait agi avec les Français, jamais avec les étrangers. Grand capitaine, bon administrateur, diplomate habile, il sut pourvoir à tout quand la patrie était sans ressources, et soutint l'honneur de ses armes.

Sa désertion rendit les jacobins furieux : ils s'écrièrent qu'ils étaient environnés de traîtres, de nobles, de prêtres; et l'on or....

29 mars.

donna, comme à la Chine, d'inscrire sur chaque porte des maisons le nom de tous les individus qui les habitaient. Danton fit instituer un tribunal révolutionnaire composé de neuf juges, qui, sans être astreints à aucune forme, et formant leur conviction comme ils l'entendraient, devaient prononcer, sans appel ni pourvoi en cassation, le châtiment des conspirateurs et des contre-révolutionnaires. Une terreur générale s'empara de ceux qui ne terrifiaient pas. Le peuple s'agita en tumulte aux portes de l'assemblée. et l'on redouta un nouveau massacre; les députés siégeaient toujours armés; enfin, ce fut à grand'peine que l'on parvint à obtenir l'adjonction de jurés aux membres du tribunal. L'abime s'ouvrit alors pour les girondins. Accusés de complicité avec Dumouriez et Philippe-Égalité, ils se disculpèrent, en reprochant à Robespierre et à Marat les crimes dont ils s'étaient souillés. Marat. convaincu d'avoir excité le peuple à la révolte contre la convention, fut mis en accusation, mais absous à l'unanimité par le tribunal révolutionnaire. Cet ami du peuple fut couronné de branches de chêne, et ramené en triomphe dans l'assemblée sur les bras des sans-culottes. Devenu plus audacieux, il ne cessa de répéter qu'il était temps de passer des discours aux actions, et fit instituer un comité de sûreté générale, avec pleins pouvoirs, ou à peu près, pour accélérer l'action du pouvoir exécutif. De là partaient des propositions incendiaires; les absolutions ou les condamnations étaient dictées par une populace furieuse : et Robespierre poursuivit d'attaques personnelles les girondins, qu'il ne cessait de diffamer, en les taxant d'aristocratie. Ils finirent, en effet, par être proscrits pour s'être opposés aux excès avec plus de générosité que de politique; et la convention fut obligée, par la violence, de permettre leur arrestation. Ainsi se renouvela contre elle-même ce qu'elle avait fait contre la monarchie.

s jain.

Alors, dans toute la France, les hommes honnêtes et modérés se retirèrent des municipalités, où les exagérés restèrent les maitres, avec des pouvoirs dictatoriaux pour exercer des perquisitions dans les maisons et sévir contre les suspects. Robespierre et Marat régnèrent dans Paris, où l'on se hâta de voter la constitution. Aux termes de cette œuvre nouvelle, tout citoyen, âgé de vingt ans, jouissait de la plénitude des droits politiques. On devait élire un député sur cinquante mille âmes : l'assemblée pouvait faire des décrets exécutoires sur-le-champ, et des lois sur les objets

onstitution de ss. d'intérêt général : sa durée devait être annuelle. Le pouvoir exécutif était confié à vingt-quatre membres, qui nommaient les généraux et les ministres, les dirigeaient, et en étaient responsables. Il fut enjoint à la nation d'accepter, dans le délai de trois jours, ce statut républicain; mais il ne fut jamais mis à exécution, attendu que l'urgence du péril fit proclamer l'état de révolution.

Au milieu des triomphes jacobins, une jeune fille, Charlotte Corday d'Armans, partit de sa province avec son projet arrêté, se fit introduire près de Marat, et le poignarda. Arrêtée à l'instant même, elle soutint avec intrépidité l'acte qu'elle venait d'accomplir: J'ai tué un homme, dit-elle, pour en sauver cent mille; un scélérat, pour sauver des innocents; une bête féroce, pour donner le repos à mon pays. Et je meurs tranquille.

Qu'à une époque redevenue paienne, une jeune fille, qui avait rêvé une république toute de gloire et de vertu, fût devenue homicide avec des intentions saintes et se crût une héroine, on ne saurait en être surpris: mais ce dont on est en droit de s'étonner, c'est qu'elle ait été traînée brutalement à l'échafaud par ceux-là même qui préconisaient Brutus et Cassius; car il n'y avait pas moins de grandeur chez cette fille abusée, elle ne méritait pas moins cette admiration que l'on accorde à une résolution forte et désintéressée.

Ce meurtre, dont la politique démontrait même l'inutilité, fut imputé aux girondins. La convention assista aux funérailles de Marat, à qui elle décerna les honneurs du Panthéon, et ce forcené devint un saint pour ceux qui prenaient les saints en pitié. Robespierre s'attribua une partie de cette ovation, en s'écriant que le hasard avait dirigé le coup sur Marat, et non sur lui; et que le meilleur éloge à faire de celui qu'on avait perdu était de le venger.

Saint-Just, bourreau sentencieux (1), fit déclarer le gouvernement révolutionnaire, c'est-à-dire, la suspension de la constituCharlotte Corday.

<sup>(1)</sup> Voici quelques-unes de ses sentences: « Tous sont coupables quand la patrie est malheureuse. — Buzot a été le premier à jeter ici la discorde: la vertu n'a pas tant d'âpreté. — Quand les girondins surent accusés de complicité avec Dumouriez, ils sourirent: la dissimulation sourit, la vertu s'assige. — Dans les révolutions, celui qui est ami du traître est justement suspect. — Il y a quelque chose de terrible dans le saint amour de la patrie; il est tellement exclusif, qu'il immole tout sans pitié, sans crainte, sans respect humain, à l'intérêt public. »

tion, et l'établissement d'une dictature avec une armée à ses ordres. La loi des suspects frappa quiconque avait écrit en faveur de la tyrannie, quiconque ne pouvait représenter un certificat de civisme ou justifier de ses moyens d'existence, ceux qui n'agissaient pas dans le sens de la révolution, ou ne parlaient pas dans les sections, ou passaient pour être de mauvaise foi. Tous les anciens fonctionnaires, les nobles, les prêtres, furent considérés comme suspects; il en fut de même des émigrés rentrés ou de leurs parents, et, pour les arrêter, il suffit de la simple dénonciation des comités.

La France s'habitua ainsi à voir punir les torts d'opinion; et le comité révolutionnaire, rassuré à l'intérieur, put envoyer les citoyens, soit à l'armée, soit à la guillotine.

Il est étrange qu'il ne se fit en dedans aucune réaction violente, et que les espérances et les craintes se tournassent constamment du côté de Coblentz. Mais toutes les villes étaient en révolution, et il le fallait pour qu'elles pussent vivre depuis qu'il n'y avait plus rien pour alimenter les métiers et le commerce : les gens de la campagne étaient affranchis des corvées féodales; la première assemblée avait beaucoup fait en faveur du peuple; la confiscation des biens de mainmorte créa une nouvelle classe de propriétaires, qui, ayant acquis des biens à vil prix et avec des assignats sans valeur, étaient intéressés à s'opposer au retour du passé, et pleins d'ardeur pour la révolution. Les prolétaires remplissaient les municipalités et les comités; les assignats étaient dans leurs mains; la propriété morcelée était venue au paysan : beaucoup d'entre eux, qui tenaient des terres sous la seule obligation de services féodaux, restèrent, lorsqu'ils furent abolis, propriétaires absolus. D'autres usurpèrent, à la mort du maître, dont les titres avaient été brûlés, les biens qu'il laissait, et la révolution dissimulait le vol, ou y applaudissait; puis les nouveaux possesseurs firent fructisier ces terres. L'artisan se trouva sans ouvrage; mais les secours publics lui venaient en aide lorsqu'il avait été, coiffé du bonnet rouge et la pique à la main, se mêler aux émeutes. Comme l'unique occupation était la guerre, il en résultait la nécessité des séditions ou des batailles, pour devenir fonctionnaire ou général. Il n'y avait point de commerce, tant par faute de crédit que par suite des fausses mesures économiques. Mais les fournitures et l'agiotage procuraient d'énormes bénéfices à ceux qui spéculaient

sur la misère publique. Tous ces parvenus, se croyant sans cesse menacés, perpétuaient le désordre, et voyaient une trame aristocratique dans tout ralentissement. Ajoutons-y ceux qui reconnaissaient combien la raison et la justice avaient eu de part dans la révolution, et qui pensaient que des saturnales sanglantes, mais éphémères, ne l'empêcheraient pas de porter des fruits précieux et durables.

Mais les sentiments religieux et monarchiques restaient vivants parmi les habitants de la campagne, dans la Bretagne, le Poitou, l'Anjou, la Touraine, dans l'Orléanais, dans une partie du Maine et de la Normandie; les villes, bien que révolutionnées, restaient avec les modérés et les girondins. Les nobles bretons, aristocrates opiniâtres, avaient émigré à Jersey et Guernesey, d'où ils fomentaient le mécontentement et préparaient l'insurrection.

Dans le Bocage, vaste pays de pâturage, qui s'étend de la Loire aux Sables d'Olonne, et finit dans le Marais au bord de l'Océan. le propriétaire vivait paisiblement au milieu de ses biens, à côté de son fermier et dans la société du curé. Là n'avaient pas pénétré les idées philosophiques, et la révolution n'y avait pas été comprise. Les droits féodaux et les dîmes y continuaient d'exister, quoique abolis. On y fut choqué surtout du serment imposé aux prêtres. De l'aveu de leurs ennemis même, ces paysans étaient de bonne foi ; ils demandaient la faculté de célébrer tranquillement leurs rites, en dehors des églises desservies par des prêtres assermentés. Les évêques de Langres et de Lucon, les missionnaires, auxquels se joignaient les sœurs de la Charité, répandaient des écrits destinés à éloigner des prêtres constitutionnels les fidèles, qu'on invitait à faire bénir leur mariage et baptiser leurs enfants, non par ces intrus, mais par les ecclésiastiques déposés. De là, division dans les familles et schisme religieux, puis, comme conséquence, schisme politique; car l'esprit de paroisse se soulevait contre la centralisation et l'impiété de Paris.

Des troubles avaient commencé, dès le mois d'octobre 1791, sur les deux rives de la Loire; mais ils avaient été réprimés. Cependant une grande levée ayant été alors ordonnée, il sembla que ce serait un crime de servir la convention, coupable d'un régicide. Puisque vous devez combattre, disaient les mères, combattez dans le pays, près de nous, qui vous secourrons et vous vengerons.

Mars.

La guerre civile commença. Le voiturier Cathelineau se mit à la tête des insurgés, et, héros populaire, leur donna l'exemple du courage. La noblesse fournit aussi ses héros dans Lescure et dans la Rochejaquelein, qui, âgé de vingt ans seulement, brava tous les dangers pour se joindre aux insurgés qui l'appelaient: Je suis un jeune garçon, leur disait-il; mais, par le courage, je me montrerai digne de vous commander. Si j'avance, suivez-moi; si je recule, tuez-moi; si je meurs, vengez-moi.

Cette exaltation royaliste et religieuse valut plusieurs fois la victoire aux insurgés sur les soldats, qui, dans cette guerre de détail, ne pouvaient déployer le courage de l'enthousiasme, et finissaient par se lasser. Les Vendéens, hommes, femmes, jeunes filles, combattaient sans ambition au nom de Dieu et de Louis XVI, en chantant des litanies et des *Te Deum*. Ce fut en vain qu'on voulut rabaisser cette insurrection, en comparant à des bandits et à des assassins des gens qui agissaient avec héroïsme, et même par des convictions profondes.

La Vendée et la Bretagne paraissent faites exprès pour la guerre civile. Le sol inégal et agreste de ces deux pays offre aux bandes une infinité de refuges: les routes, ensevelies entre deux crêtes hérissées de broussailles, deviennent des fossés; les petits murs qui entourent les champs forment des tranchées qui favorisent les embuscades. Les troupes s'égarent dans un labyrinthe de chêmins de traverse et de sentiers: ici, des bois; là, des marais et des canaux que masquent d'épais buissons; ailleurs, des landes immenses couvertes de gênets aussi hauts qu'un homme. La défaite du paysan vendéen n'était d'aucun avantage pour l'ennemi, attendu qu'il n'avait que son bâton et un fusil, tandis que chaque victoire fournissait des munitions aux insurgés. Mis en déroute sur plusieurs points, ils se dérobèrent, et allèrent se rallier, de l'autre côté de la Loire, aux bandes des Bretons, désignés sous le nom de chouans, et se soutinrent encore après que la Rochejaquelein eut succombé.

La ville de Lyon, ouvertement fédéraliste, reconnut la convention, mais refusa de transmettre à Paris les procès contre les patriotes et de destituer les autorités municipales. Opprimée par les jacobins, elle s'insurgea de son côté. Marseille, après s'être signalée par un républicanisme outré, communiqua son mécontentement à Toulon, qui proclama Louis XVII et appela les Anglais. Il y avait alors dans le port, le meilleur de la Méditer-

ranée, quinze vaisseaux de ligne et cinq frégates, qui tombèrent au pouvoir de l'ennemi sans coup férir.

La guerre civile éclata donc en Bretagne, en Normandie, sur toute la ligne du Rhin, aux Pyrénées et aux Alpes : elle aurait pu devenir redoutable, s'il v avait eu de l'unité et du désintéressement parmi les rois alliés; mais ils n'aspiraient qu'à faire des acquisitions partielles : l'Autriche, à s'emparer des forteresses de la Belgique : l'Angleterre, de Dunkerque ; le Piémont, de la Savoie. Cependant, après la défection de Dumouriez, les ennemis frent des progrès : Mayence, Condé, Valenciennes, tombèrent au pouvoir des Prussiens; et si, au lieu de s'amuser dans les environs. ils eussent marché sur Paris tandis que les Autrichiens et les Piémontais s'avançaient par le Midi, que l'Espagne s'unissait aux Vendéens, et que les Anglais fournissaient à tous des subsides. c'en était fait de la république. Heureusement pour elle, l'Autriche était mal disposée pour la Prusse, attendu que celle-ci ne lui avait rien donné dans le nouveau partage de la Pologne. Les Vendéens remportèrent des victoires sanglantes; mais ils ne furent pas secondés par les Anglais, et les Bourbons n'eurent pas le courage de se mettre à la tête de ceux qui se faisaient tuer pour eux.

La convention, au contraire, agissait avec une activité aussi merveilleuse que désintéressée : travaillant nuit et jour, ne transigeant jamais, elle sauva la patrie par les moyens les plus désespérés. Le papier-monnaie perdait tellement, que pour un franc on en avait six en assignats : on chercha néanmoins à leur donner de la valeur par des expédients adroits, et l'on fixa le maximum du prix des grains. La science fut appelée en aide à la révolution, qui pourtant s'était montrée hostile envers elle, en abolisant académies, universités, facultés. Comme le nitre de l'Inde arrivait difficilement et en petite quantité, alors qu'il était si nécessaire, on en établit en un moment des manufactures dans le pays: non-seulement on parvint à l'y extraire, mais à le purifier, et l'on en fit de la poudre, sans se servir des moulins ordinaires, qui auraient demandé trop de temps et de dépenses. Cette pondre fut raffinée et séchée en peu de jours, par des procédés nouveaux. Chaque maison devint une fabrique de poudre, et c'était une fête que d'en apporter sous des formes élégantes et avec des ornements variés.

Sur vingt-cing chevaux, on en leva un au prix de neuf cents

livres; puis on imagina de faire offrir par les jacobins un cavalier tout équipé, et tous suivirent cet exemple. Des méthodes nouvelles permirent de se procurer promptement du fer, de l'acier, des armes. On recueillit en neuf mois douze millions de salpêtre en France, tandis qu'on n'en obtenait auparavant qu'un million par an. Quinze fonderies pour bouches à feu donnaient annuellement sept mille pièces de bronze; trente autres pour les pièces de fer en donnaient treize mille. Il y eut vingt manufactures d'armes, au lieu d'une qui existait précédemment. Il se fabriquait dans Paris cent quarante mille fusils par an, outre ce que fournissaient les départements; et cent huit ateliers réparaient les armes de toute espèce. Les piques, qui ne servaient plus qu'aux invalides, armaient de nouveau des bataillons entiers; les cloches étaient fondues pour faire des canons ; les monastères se transformaient en arsenaux et en nitrières. On tira du pin le goudron pour la marine; le télégraphe accéléra les communications; on prépara en peu de jours les cuirs, dont le tannage exigeait auparavant plusieurs années; l'art de faire le savon fut perfectionné, et livré à l'industrie commune. L'un, en fabriquant la soude, sauva les verreries et les papeteries du danger de rester en chômage, faute de recevoir les alcalis d'Amérique; un autre trouva le secret d'extraire le soufre des pyrites; celui-ci prépara l'alun et l'acide sulfurique, celui-là améliora le pain de munition. En somme, la France parut n'avoir qu'une pensée, qu'une seule affaire, la guerre.

Si donc la révolution fit peu de cas des recherehes, elle poussa aux applications, et Carnot les rendit nécessaires. Le savant Monge, natif de Beaune, qui professait la haine des rois, appliqua les mathématiques à l'artillerie et aux camps; il prêta au besoin sa tête comme d'autres leurs bras, et fonda l'École polytechnique. Fourcroy, Chaptal, Berthollet, s'occupèrent de suppléer aux matières dont les arrivages avaient cessé (1). Cabanis réforma les hôpitaux; Larrey introduisit le premier les ambulances volantes, qui offraient le moyen de donner des secours aux blessés pen-

(1) Les deux compagnies d'aéronautes qui opérèrent à la bataille de Fleurus offrirent une application bizarre des découvertes nouvelles. Un ballon captif servait à observer les mouvements de l'ennemi, et à en informer le général à l'aide de signaux. On veut que cette innovation ait effrayé les ennemis; mais elle ne fut pas adoptée.

1796---1818-

dant que la mélée durait encore; le peintre David dirigea les préparatifs des fêtes grandioses dont Gossec composa la musique, et Marie-Joseph Chénier les vers austères, inspirés par la philosophie du siècle à celui qui se réjouissait d'arracher « la double couronne du fanatisme et de la tyrannie; » esprit absolu et vif, dont la poésie tient de la beauté antique, imbu qu'il était des idées palennes de Rome et de la Grèce.

L'enthousiasme de la liberté fit courir aux armes un million deux cent mille citoyens, par haine des tyrans ou par crainte de la terreur. Ceux qui ne voulaient pas prendre part aux émeutes sanguinaires se rendaient à l'armée, qui resta toujours pure d'excès; ceux qui craignaient d'être immolés se sauvaient dans les camps, prêts à mourir, mais du moins avec gloire, pour une patrie qu'on ne cessait pas de chérir. Poussés, bon gré, mal gré, sous les drapeaux, beaucoup d'entre eux y révélèrent des talents dont ils n'avaient pas même l'idée, et devinrent de grands capitaines. Les différents noms qui désignaient les anciens corps furent effacés, car l'idée d'égalité dominait aussi dans l'ordre militaire; bien plus: comme tous étaient égaux, tous volontaires, il ne devait point y avoir de distinction entre l'armée et la garde nationale. L'une prit l'uniforme bleu de l'autre, qui entra pour les deux tiers dans la formation des corps; et les volontaires qui s'étaient armés du fusil pour un moment, afin de rendre la tranquillité à la patrie, se trouvèrent contraints de suivre la carrière des armes.

L'art de la guerre changea alors de face : non-seulement les engagements de tirailleurs et les charges à la baionnette remplacèrent les tournois méthodiques, mais la grande guerre, devenue nécessaire, fit comprendre la puissance des masses, et le besoin de vaincre avant qu'elles fussent rompues. Comment les généraux auraient-ils pu tenir dans une régularité précise, qui aurait entravé leur ardeur, des soldats mal armés, sans habitude des manœuvres? Ils songèrent donc à les abandonner aux inspirations subites de leur courage; à les laisser se précipiter, protégés par des batteries et par quelques escadrons aguerris, sur les lignes et sur l'artillerie ennemie, genre de guerre plus propre à faire naître et à entretenir l'émulation. Les Français apprirent à se rallier, à se serrer contre la cavalerie, à profiter des obstacles du terrain pour se rapprocher de l'ennemi, à l'assaillir avec une fu-

¥\* .

rie contre laquelle demeurait impuissante la tactique de soldats dont la seule règle était de faire leur devoir.

Cette obéissance passive, qui éteint l'âme, passait pour l'élément essentiel des armées : la révolution la fit disparaître. On croyait à la nécessité d'une longue expérience, et la révolution remplaça les officiers qui appartenaient à l'aristocratie par des sous-officiers; elle créa une armée citoyenne pour une guerre nationale. Des troupes qui manquaient de tout devaient introduire une manière d'opérer nouvelle : à défaut de tentes, elles bivouaquaient; n'ayant avec elles ni train, ni magasins, ni provisions, elles s'inquiétaient peu de couvrir leurs lignes, et arrivaient à l'improviste, avec une mobilité extrême, sur des ennemis accoutumés à des marches méthodiques.

La convention, dans sa pensée de tout niveler, n'avait pas hésité à abolir aussi les corps d'état-major, qui réclamaient de longues études et qui paraissaient indispensables; elle leur substitua des soldats nouveaux. Le système des vieilles armées était donc détruit, et la tactique de Frédéric, qui consistait à former des cordons de troupes, à opposer corps à corps, bataille à bataille, à tourner longuement une ligne, avec le soin de ne pas se découvrir et d'opérer comme sur un champ de manœuvres. cette tactique ne pouvait plus convenir. Tandis que les coalisés s'obstinaient à la suivre, quoiqu'elle ne pût servir tout au plus que dans des cas particuliers, les Français voulaient agir par masses, surprendre l'ennemi, éviter les opérations longues et méthodiques. Ce n'était plus le moment des guerres combinées, qui permettaient de s'observer, de feindre, de choisir des positions, de défendre ou de surprendre une place pour parvenir à occuper quelque petite province: il s'agissait désormais de tenter de grandes invasions, de prendre des capitales, d'anéantir des armées.

L'ardeur belliqueuse des défenseurs du pays fut dirigée avec habileté par le comité de salut public, ou plutôt par le ministre de la guerre Carnot. Comme la révolution demandait l'impossible, il s'appliqua à régulariser leur fougue. Il ordonna de frapper des coups décisifs sur le point stratégique le plus important, de rompre les communications, de réduire l'armée ennemie à l'impuissance, au lieu de chercher à s'emparer d'une forteresse ou d'une parcelle de territoire. Aux théories de Vauban sur l'attaque et la défense des places, il substitua un nouveau système de

fortification et de défense, qui consistait à employer alternativement des feux verticaux dans des casemates, pour renverser sans péril l'ennemi lorsqu'il s'avançait en grand nombre, et les coups de main hardis lorsqu'il n'était pas en force.

Les fastes modernes ne font pas mention d'une campagne plus remarquable que celle de 1793 contre toute l'Europe. Les plans de Carnot furent mis à exécution. La bataille d'Hondschoote délivra Dunkerque des Anglais. La dictature toute-puissante du comité opposa aux Autrichiens et aux Prussiens, qui s'étaient avancés sur les deux versants des Vosges, des moyens de défense multipliés. La bataille de Watignies fit lever le siége de Maubeuge, et Kellermann refoula les Piémontais au delà des Alpes.

Le comité dit à l'armée qu'il envoya en Vendée: Soldats de la liberté, il faut que ces brigands soient exterminés avant la fin d'octobre: le salut de la patrie l'exige, l'impatience du peuple français le commande, son courage doit l'exécuter. En effet, Léchelle et Kléber écrasèrent les insurgés en Vendée et en Bretague. Le jeune général Hoche, chargé de recouvrer les lignes de Wissembourg, repoussa les Autrichiens et entra dans le Palatinat, tandis que Toulon était repris sur les Anglais.

Mais la convention comptait sur un autre grand moyen de salut, la terreur. Danton avait mis l'initiative aux mains de la populace et de ceux qu'on appelait les sans-culottes, en faisant décréter une solde de quarante sous à ceux qui assisteraient aux assemblées de section; puis, voyant que la nation était pauvre, mais que les particuliers étaient riches, il la fit déclarer créancière de tous, et demanda que toutes les subsistances, les richesses, les armes, fussent mises en réquisition, et que l'on fit une levée en masse.

Les biens des proscrits étaient une mine abondante. On fit en outre, au comité de salut public, un projet qui consistait à faire démolir les châteaux, les églises, les palais et les habitations royales, à élaguer les forêts de la couronne en ouvrant de larges routes, et à donner les matériaux qui en résulteraient aux sansculottes, avec six arpents de terre à chacun, moyennant l'obligation de se bâtir une maison et de prendre semme. On aurait ainsi créé un nombre considérable de familles républicaines, qui auraient défendu, au prix de leur sang, teurs propriétés improvisées. Dès lors la révolution, individuelle dans son origine, devint

sociale dans sa forme, proclama la liberté naturelle, la souveraineté nationale, et montra, dans toutes ses institutions, la dignité de l'homme et la solidarité sociale. Mais elle se changea par la suite en monopole. Le peuple se leva pour proscrire les citoyens; les jacobins dénaturèrent la générosité de la révolution, lorsqu'ils nièrent le principe de l'intelligence en faisant reposer la souveraineté dans le nombre, et en donnant par là à croire au peuple que le droit résidait dans la force.

De là l'extermination de tous ceux qui étalent ennemis de la dictature. La révolution s'était séparée des principes de la civilisation européenne, et de jeunes disciples de Rousseau s'endurcissant, au nom de la raison, dans une logique intrépide, versaient le sang avec autant de froideur que les plus détestables tyrans.

Laplanche disait dans un rapport : « J'ai mis partout la ter« reur à l'ordre du jour; partout j'ai mis à contribution les riches
« et les aristocrates; partout j'ai fait fondre les cloches et réuni
» plusieurs paroisses; j'ai destitué tous les fédéralistes, incarcéré
» tous les suspects, mis les sans-culottes en force. Dans les mai« sons de réclusion les prêtres avaient toutes leurs commodités,
» tandis que les sans-culottes couchaient sur la paille; mais j'ai
» donné à ceux-ci les matelas de ceux-là. Partout j'ai fait des ma« riages de prêtres; partout j'ai électrisé les cœurs et les esprits, or» ganisé des fabriques d'armes, visité les bâtiments, les hôpitaux,
« les prisons, fait partir plusieurs bataillons de la levée en masse,
» passé en revue une quantité de gardes nationales pour les ré» publicaniser, et fait guillotiner beaucoup de royalistes. En som« me, j'ai suivi mon mandat impératif, et j'ai opéré partout en
» zélé montagnard, en représentant révolutionnaire. »

Lyon, centre méridional, où les mécontents auraient pu se rallier et les étrangers tenter de faire une pointe, fut bombardé impitoyablement; et lorsqu'après une vive résistance il eut succombe, on y vit s'accomplir d'horribles massacres; le nom même de la ville fut aboli. Couthon, général populaire, chez qui la fureur suppléait à l'art, y fit démolir vingt-cinq mille maisons; Collot d'Herbois, qui, dix ans auparavant, avait été sifflé par les Lyonnais sur leur théâtre, en fit guillotiner cinquante et soixante par jour. Si les cinq juges et le bourreau lui disaient qu'ils mouraient de fatigue, il leur répondait: Enflammez-vous

comme moi de l'amour de la patrie, et recouvrez de nouvelles forces. Puis il ordonna de tirer à mitraille sur les accusés, et s'écria : Comme la vengeance de la patrie est silencieuse! c'est à coups de foudre qu'elle doit frapper ses ennemis (1). Collot dit, dans son rapport, ces paroles : « L'instrument de mort ordi- « naire ne fonctionne pas assez vite ; le marteau démolissait len- « tement : la mitraille a détruit les hommes, la mine a détruit « les édifices. Ceux qui sont morts avaient tous souillé leurs « mains du sang des patriotes ; l'œil les distinguait sans se « tromper. »

Les mesures énergiques étaient toujours accompagnées de mesures cruelles, et la rigueur s'accrut sous prétexte de trames ourdies par les Anglais. Dans l'origine, les suspects pouvaient du moins sortir la nuit de certaines cachettes pratiquées pour s'y

(1) Lorsque les députés de Lyon vinrent demander un soulagement à leurs maux. Fontares composa pour eux un discours où se trouvent ces paroles : « Les premiers députés (après la prise de Lyon) avaient pris un arrêté à la fois ferme et humain : ils avaient ordonné que les chefs des conspirateurs perdissent seuls la tête, et qu'à cet effet on instituât deux commissions qui, en observant les formes, sauraient distinguer le conspirateur du malheureux qu'avaient entrainé l'aveuglement, l'ignorance, et surtout la pauvreté. Quatre cents têtes sont tombées dans l'espace d'un mois, en exécution des jugements de ces deux commissions. De nouveaux juges ont paru, et se sont plaints que le sang ne coulat point avec assez d'abondance et de promptitude. En conséquence, ils ont créé une commission révolutionnaire, composée de sept membres chargés de se transporter dans les prisons, et de juger, en un moment, le grand nombre de détenus qui les remplissent. A peine le jugement est-il prononcé, que ceux qu'ils condamnent sont exposés en masse au feu du canon, chargé à mitraille. Ils tombent les uns sur les autres, frappés par la foudre; et, souvent mutilés, ils ont le malheur de ne perdre, à la première décharge, que la moitié de leur vie. Les victimes qui respirent encore après avoir subi ce supplice sont achevées à coups de sabres et de monsquets. La pitié même d'un sexe faible et sensible a semblé un crime : deux femmes ont été trainées au carcan pour avoir imploré la grâce de leurs pères, de leurs maris et de leurs enfants. On a défendu la commisération et les larmes. La nature est forcée de contraindre ses plus justes et ses plus généreux mouvements, sous peine de mort. La douleur n'exagère point ici l'excès de ses maux ; ils sont attestés par les proclamations de ceux qui nous frappent. Quatre mille têtes sont encore dévouées au même supplice : elles doivent être abattues avant la fin de frimaire. Des suppliants ne deviendront point accusateurs : leur désespoir est au comble ; mais le respect en retient les éclats; ils n'apportent dans ce sanctuaire que des gémissements, et non des murmures. »

r. xvin. 5

1783.

tenir durant le jour; mais il fut alors décrété que les visites domiciliaires se feraient aussi de nuit.

Personne ne sut plus en sûreté contre l'avide guillotine. Hébert, ancien contrôleur de billets à la porte d'un théâtre, qui écrivait le journal intitulé le Père Duchesne, seuille plus dégoûtante encore que celle de Marat, avait été nommé substitut du procureur de la commune, et il usait du pouvoir à la manière des lâches. Il alla jusqu'à accuser Marie-Antoinette d'avoir corrompu son propre sils. A cette imputation, les jacobins eux-mêmes furent saisis de dégoût; l'Autrichienne en versa des larmes, et s'écria: J'en appelle à toutes les mères ici présentes. Elle n'en su pas moins condamnée à mort, d'une voix unanime. Son jeune sils sut donné en garde à un savetier nommé Simon; et, en attendant que le dernier rejeton de cette race de rois s'éteignit misérablement, les cendres de ses aïeux étaient dispersées à Saint-Denis.

se octobre.

Les girondins, qu'on avait qualifiés de modérés, furent alors accusés de fomenter la guerre et les troubles du Midi, et on les envoya en conséquence au supplice. Ces hommes honorables furent conduits à l'échafaud au milieu d'une populace hideuse qui se plut à les couvrir d'outrages, et ils y montèrent, le front calme, en chantant des hymnes à la liberté et à la France. Avec eux était la belle et courageuse madame Roland, qui, respectée et redoutée de ses ennemis, un moment ses amis, se refusa à révéler la retraite de son mari, et périt sans désespérer de la cause républicaine, mais en s'écriant : O liberté, que de forfaits on commet en ton nom! Quand son mari apprit son exécution. il se donna la mort. Condorcet se consolait dans sa cachette des crimes qu'il déplorait, en proclamant la perfectibilité humaine. Il fut découvert et arrêté; mais le poison dont Cabanis avait pourvu ses amis lui permit de se soustraire à l'échafaud. Philippe-Égalité subit la mort avec apathie.

On était tellement habitué à l'aspect de la mort, qu'elle ne causait plus d'effroi. Des liens d'amitié et d'amour se formaient dans les prisons; on se créait des occupations, des amusements; on s'exerçait à recevoir dignement le coup fatal. Chaque matin, lorsque paraissait le geòlier, porteur d'une nouvelle liste de proscription, on l'entourait avec anxiété: l'appel fait, on disait le dernier adieu à ceux qui étaient désignés; les autres comp-

taient un jour de plus pour pleurer, pour se divertir, pour se préparer à les suivre. Lavoisier continuait sous les verroux ses recherches chimiques; Destutt de Tracy étudiait son idéologie; Jolivet concevait l'idée de son système hypothécaire, mis depuis à exécution. André Chénier composait des vers, et se liait d'une tendre amitié avec une jeune et belle personne de vingt ans (1). Condamné à son tour, il s'écriait en touchant son front: Mourir si jeune! Et pourtant il y avait là quelque chose. En marchant au supplice, il se rencontra avec Roucher, autre poëte de mérite, et, l'embrassant, il récita ces vers de Racine:

Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle, Ma fortune va prendre une face nouvelle.

Des scènes semblables d'un stoïcisme matériel et voluptueux se reproduisaient chaque jour. Les femmes n'eurent aussi que trop leur part de souffrances, et elles ne manquèrent pas d'occasions de se montrer sublimes. Douze jeunes filles de Verdun furent mises à mort pour avoir dansé avec des Prussiens. Plusieurs, ne pouvant sauver leurs parents, voulurent mourir avec eux. Dans Paris seul, douze mille femmes furent envoyées au supplice en quatre mois, entre autres la du Barry, qui donna le spectacle de pleurs et de supplications, auquel on n'était plus accoutumé; et son ancienne rivale, madame de Gramont, sœur du duc de Choiseul, qui avait fourni à Marie-Antoinette du linge dont elle manquait dans sa prison.

Deux cent mille personnes furent incarcérées comme suspectes jusqu'en novembre 1793; il avait fallu, pour les recevoir, convertir en prisons les palais, les colléges, les monastères, dont les habi-

(1) C'est elle qu'il chantait dans la Jeune captive :

Ainsi, triste et captif, ma lyre toutefois
S'éveillait, écoutant ces plaintes, cette voix,
Ces vœux d'une jeune captive;
Et, secouant le joug de mes jours languissants,
Aux douces lois des vers je pliais les accents
De sa bouche aimable et naïve.

Ces chants, de ma prison témoins harmonieux,
Feront, à quelque amant des loisirs studieux,
Chercher quelle fut cette belle:
La grâce décorait son front et ses discours;
Et, comme elle, craindront de voir finir leurs jours
Cenx qui les passeront près d'elle.

tants avaient été rendus à la liberté. Quiconque avait eu une supériorité, était puni au nom d'une égalité envieuse. Deux cents membres de l'assemblée constituante furent envoyés au supplice, entre autres Bailly, homme simple et bon, qui voyait la main de Dieu dans les astres, où l'on ne voulait plus reconnaître que le choc de la matière, et qui, s'étant mis dans la révolution avec les espérances naïves de tous, avait ensuite employé ses efforts à arracher quelques têtes à la guillotine. Condamné à périr à son tour, on dressa l'échafaud sur un fumier, dans l'intention de rendre sa fin plus infâme; puis un de ces misérables qui suivaient la fatale charrette, pour insulter aux derniers moments des victimes, lui ayant crié, en le voyant frissonner sous une pluie glacée, Quoi! tu trembles, Bailly!—Oui, mon ami, répondit-il; mais c'est de froid.

La hache révolutionnaire moissonna aussi plusieurs généraux; elle frappa Barnave, qui, accusé dans sa retraite d'avoir donné des conseils à Louis XVI, tomba victime sans avoir été persécuteur.

Custine, qui avait succédé à Dumouriez dans le commandement, ayant conçu le projet de soulever l'Allemagne, s'était avancé inconsidérément dans le pays, d'où il avait ensuite effectué une retraite prudente. On lui fit un crime de cette conduite, mais surtout de s'être montré triste le 31 mai, et d'avoir traité Robespierre et Marat de perturbateurs. Comme le tribunal révolutionnaire hésitait à prononcer sur des accusations si vagues, les juges eux-mêmes furent accusés à la convention de procéder avec lenteur, et d'employer les formes légales. Le général fut alors envoyé à la mort.

C'est ainsi que la peur multipliait les victimes : l'âge, le sexe, le rang, la profession, le crime et la vertu, étaient frappés sans distinction : égalité terrible! C'était ainsi que le peuple ignorant accomplissait ce que les savants avaient préparé, et que la société était régénérée dans le sang.

Un nouveau système de poids et mesures fut alors introduit. Le calendrier reçut des noms nouveaux; les décades remplacèrent les semaines, avec l'adjonction de cinq jours complémentaires, appelés sans-culottides; ils étaient consacrés au génie, au travail, aux belles actions, aux récompenses. Le dernier, pendant lequel chacun pouvait dire ce qu'il pensait, était sous le patro-

nage de l'opinion. La journée fut aussi répartie en douze heures. Toutes les habitudes furent changées de même. On augmenta les impôts; il ne fut plus permis de manifester sa manière de penser; toutes les marchandises durent être vendues à des prix déterminés; le pain fut réduit à une seule qualité, encore étaitelle manyaise.

La guerre fut aussi déclarée au Roi du ciel, comme aux rois de la terre. La convention ayant déclaré que Dieu n'existait pas, et que l'unique religion était la volonté du peuple, on abattit les églises, on détruisit les reliques, les chefs-d'œuvre de l'art; on convertit le mariage en « sacrement de l'adultère; » et l'effigie de Marat remplaça dans les rues les tabernacles des saints. Comme tout dans les comédies prétait à l'allusion, on leur substitua des fêtes populaires. Dans celle de l'athéisme, une cantatrice représenta la Raison; et elle fut conduite en triomphe de la salle de l'assemblée, où tombèrent ses voiles, à Notre-Dame, dont l'autel fut consacré à la nouvelle déesse.

Au milieu de ces solennités déplorables, qui se répétèrent fréquemment, se distinguait particulièrement un baron allemand, Anacharsis Clootz, qui s'intitulait l'orateur du genre humain et l'ennemi personnel de Dieu. Il s'était fait l'apôtre de la république universelle, et voyait dans la révolution, non pas le développement de l'individualité française, mais celui du monde entier; et l'assemblée était, à ses yeux, la représentation de l'univers. · Les corps nationaux, disait-il, comme les corps provinciaux. « sont les fléaux du genre humain; et il en résulte des guerres, « qui autrement se réduiraient à des procès. Abattez les bar-« rières nationales, et l'age d'or renaîtra, et une harmonie inal-« térable couvrira le globe d'une paix perpétuelle. » En conséquence, au lieu de Vive la nation! on devait crier Vive le genre humain! substituer aux noms de Français, de Bourguignon, de Normand, celui de Germains, qui comprendrait ainsi les Allemands, et exprimerait l'idée de fraternité. La constitution devait être faite pour toute l'espèce humaine, et se réduire à ce que la nature inspirait, en rapprochant les hommes de manière que leur instinct commun pût se manifester.

Clootz arrivait ainsi, par les mêmes idées que les fédéralistes, à un résultat tout opposé, à la fusion absolue de toutes les nations. Des scènes de cette nature n'étaient nullement du goût de Danton et de Robespierre, qui voulaient exercer leurs cruautés sérieusement, tandis que les autres cherchaient à les égayer. Robespierre désapprouva donc cette manière de « troubler la « liberté des cultes au nom de la liberté, et d'attaquer le fana- « tisme par un fanatisme nouveau.... L'athéisme est aristocra- « tique, dit-il; l'idée d'un grand Etre veillant sur l'innocence « opprimée et punissant le crime triomphant est toute populaire: « si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. »

Mais les divisions éclatèrent aussi dans la Montagne victorieuse. Dans le principe, les malédictions étaient tombées sur le roi; lorsqu'il eut disparu, on s'en prit aux girondins, dont on disait: Les braves gens n'eurent jamais d'énergie. Les girondins renversés, restaient Robespierre et Danton; et il fallut que l'un d'eux devint le bouc émissaire pour être offert en holocauste. Il n'était pas possible d'accuser de modération Robespierre, qui haïssait tout le monde; il n'avait pas besoin de se justifier, attendu qu'il passait pour incorruptible, et qu'il n'avait profité en rien de la révolution.

La révolution a été comparée avec raison à un char, qui, dès qu'il s'arrête, écrase celui qui le conduit. Or Danton s'était ralenti; livré à des plaisirs tranquilles, il avait paru prendre en dégoût les désordres féroces, et il parla de clémence. Il fut secondé par Camille Desmoulins, qu'on écoutait parce qu'il était aimé, et qui combattait dans le Vieux cordelier une anarchie sanguinaire. Il y donna la traduction d'un passage de Tacite, en faisant ressortir la ressemblance de l'état présent des choses avec le règne de Tibère, et il proposa un comité de clémence.

Robespierre saisit cette occasion de renverser la municipalité, et quiconque voulait refréner la révolution. Il traduisit au tribunal révolutionnaire Danton, Desmoulins, Westermann, ennemi redoutable aux Vendéens, et douze autres conventionnels. Jeunes, d'une grande influence, capables de se défendre avec toute la fureur de gens sacrifiés par leurs complices, leur procès pouvait avoir des conséquences terribles pour ceux qui avaient été leurs collègues et leurs instruments; Robespierre y pourvut: Nous ne voulons point d'idoles; puis il les fit déclarer séditieux et condamner en toute hâte. Aux questions qui lui furent adressées, Danton répondit: J'ai l'âge du sans-culotte Jésus-Christ quand il mourut; ma

demeure sera bientôt le néant; et mon nom, vous le trouverez au Panthéon de l'histoire.

Puis il sjouta: Je meurs content, car je sens que j'entraîne Robespierre à ma suite. Le lâche n'aurait eu que moi pour le sauver.

La terreur en était donc venue à se dévorer elle-mème. Danton l'avait crue une nécessité fatale; Robespierre, une justice, bien que rigoureuse. Le premier, prenant pour règle l'opportunité, pensait qu'elle devait cesser; l'autre, plus logique, voulait la maintenir jusqu'à l'entière régénération de la société. Le principe jacobin, le fanatisme de l'égalité sociale, se montrait dans Saint-Just, chez qui la férocité avait une espèce de loyauté, plus clairement encore que dans Robespierre lui-même. Ce fut lui qui soutint le courage de l'incorruptible représentant lors de ce coup d'État hypocrite, après lequel il fut tout-puissant.

Cependant il ne venait plus de bestiaux de la Vendée; la famine et les besoins croissants augmentaient le mécontentement, et l'espionnage, les cruautés se multipliaient à la suite. Plusieurs représentants périrent dans les fêtes de l'athéisme, entre autres Anacharsis Clootz. Or, pour accélérer la marche des choses, on parla de faire une constitution plus simple, où il n'y aurait qu'un conseil militaire présidé par un général, avec un tribunal présidé par un grand juge, assisté d'un grand accusateur public.

Robespierre, désormais sans rivaux, exposa alors ses doctrines:

Le principe du gouvernement démocratique est la vertu, et le
moyen de l'établir, la terreur. Substituer la morale à l'égoïsme,
la probité à l'honneur, les principes aux coutumes, les devoirs à
la politesse, l'empire de la raison à la tyrannie de la mode,
le mépris du vice au mépris de l'infortune, la fierté à l'insolence, la magnanimité à la vanité, l'amour de la gloire à celui
de l'argent, les bonnes gens à la bonne compagnie, le mérite à l'intrigue, le génie au bel esprit, la vérité au clinquant,
les joies du bonheur aux ennuis de la volupté, la grandeur de
l'homme à la petitesse des grands, un peuple magnanime,
puissant, heureux, à un peuple aimable, frivole, misérable,
c'est-à-dire, toutes les vertus et les miracles de la république à
tous les vices et aux ridicules de la monarchie, telle est notre
intention. » Il fallait pour cela un gouvernement capable de

surmonter tous les obstacles; or, Saint-Just ajoutait: « Un parti « veut changer la liberté en bacchante; l'autre, en prostituée. « Vous avez cent mille détenus, et le tribunal révolutionnaire a « condamné déjà trois cent mille coupables. Mais, sous la monar-« chie, il y avait quatre cent mille prisonniers; on pendait par « an quinze mille contrebandiers, on rouait quinze mille indivi- « dus. Aujourd'hui même il y a en Europe quatre millions de « détenus dont vous n'entendez pas les cris, tandis que votre mo- « dération parricide laisse triompher les ennemis du gouverne- « ment. Nous nous chargeons de reproches, et les rois, mille fois « plus cruels que nous, s'endorment dans le crime. »

La populace applaudit, comme elle fait toujours, à ces exagérations insensées, et l'on en conclut la nécessité de rigueurs contre les ultra-révolutionnaires. En conséquence, le furieux Hébert et Chaumette, l'apôtre de la Raison, se virent incarcérés avec les suspects, que leur nom seul faisait trembler. Tous furent condamnés à mort, selon la règle ordinaire; et comme Hébert disait en gémissant que la liberté était perdue: Perdue, reprit Ronsin, parce qu'un petit nombre de misérables comme nous va périr! La liberté est immortelle: nos ennemis succomberont après nous, et la liberté nous survivra à tous.

De toutes parts pleuvaient des adresses de félicitation; le comité était flatté comme un roi. Saint-Just proposa d'autres violences: il demanda que tous les nobles et tous les étrangers fussent chassés, et que les ministères fussent abolis, pour être réduits en une commission du comité. On arriva ainsi à centraliser jusqu'à l'opinion; et Robespierre, empruntant le style et les idées de Rousseau, parla de la vertu, déclama contre ceux qu'elle avait pour ennemis, c'est-à-dire, contre ceux qu'avait fauchés la guillotine; enfin il voulut adopter pour politique l'immortalité de l'âme.

« L'idée de son néant, dit-il, inspirera-t-elle à l'homme des « sentiments plus purs et plus élevés que celle de son immorta-« lité? un plus grand respect pour ses semblables et pour lui-« même, la générosité pour sa patrie, l'audace contre la tyrannie, « le mépris de la mort ou de la volupté? Vous qui pleurez un ami « vertueux, vous aimez à penser que la partie la plus belle de lui-« même a échappé à la mort. Vous qui gémissez sur le cercueil « d'un fils ou d'une épouse, vous vous sentez consolés par celui « qui vous dit qu'il ne reste pas seulement d'eux une vile pous-

« sière. Malheureux qui expirez sous les coups d'un assassin, vo-• tre dernier soupir est un appel à la justice éternelle. L'inno-• cence qui, sur l'échafaud, fait pâlir le tyran sur son char • triomphal, le pourrait-elle si la tombe égalisait l'oppresseur et • l'opprimé? »

Il s'attacha ensuite à démontrer la nécessité des fêtes, et fit adopter par acclamation une déclaration portant que « le peuple « français reconnaît un Être suprême et l'immortalité de l'âme; que le culte le plus digne du Créateur est de pratiquer les « devoirs de l'homme. » De là, une série de fêtes consacrées aux différentes vertus, de là la liberté des cultes; et toute la France applaudit à ce décret, comme elle avait fait naguère à celui qui mettait sur les autels la déesse Raison. La vertu et l'Étre suprême retentirent dans toutes les bouches. Robespierre sacrissa quiconque se montrait contraire à la vertu; tout écrivain fut placé sous le coup de la vague menace lancée contre tous ceux qui dépravaient les mœurs. En même temps les restes de Rousseau, qui avait déclaré que la liberté lui paraîtrait chèrement achetée au prix du sang d'un seul citoyen, étaient transférés au Panthéon, à côté de Marat. Il est vrai que des torrents de sang avaient été versés au nom de ses doctrines.

Ces idées de recomposition encore intempestives devaient annoncer le déclin de Robespierre, qui, en effet, contredit par le comité, se retira avec le dépit de la vanité offensée. Billaud-Varennes, Collot d'Herbois et Barrère, célèbre par des mots élégamment atroces, qui trahissait tous les partis en se comparant à Aristide et à Cicéron, restèrent les maîtres de la France. C'était Barrère qui s'écriait: Nous battons monnaie sur la place de la Révolution. On cite encore de lui ce mot atroce: Frappons, il n'y a que les morts qui ne reviennent point. S'il faut l'en croire, les constitutionnels étaient « des gens insolents, cruels, despotes, « brutaux, qui prévariquaient en faisant étalage de vertu, persée cutaient en invoquant les lois, se vengeaient en parlant de jus« tice. »

Jamais on n'avait vu tant de facilité à mourir et à faire mourir, soit sur le champ de bataille, soit sur l'échafaud, sans aucune idée de sacrifice ou de péril, par système, par habitude. Quelqu'un montrait-il de la pitié? on disait qu'il voulait se concilier l'opinion par la clémence, et usurper le pouvoir. Le reste de for-

mes conservé par le tribunal révolutionnaire, où l'on pouvait encore faire entendre la vérité en se défendant, était vu avec déplaisir. S'il y avait des preuves matérielles ou morales, à quoi bon des témoins? La conscience des jurés devait être l'unique défense des conspirateurs; la seule peine, la mort. La vie des citoyens fut donc livrée à la merci du tribunal; aussi disait-on que l'on pourrait bientôt mettre l'écriteau A louer sur les prisons dépeuplées. L'accusateur public, Fouquier-Tinville, poussait la fureur à un tel degré, que Collot d'Herbois, son collègue, lui disait: Ah çà! veux-tu donc démoraliser le supplice?

Les accusés étaient conduits au tribunal à pleines charrettes; on les jugeait, on les exécutait par fournées, et les erreurs n'étaient pas rares. Un détenu comparaît devant le tribunal sans que son nom soit porté sur la liste: Qu'importe? dit Fouquier; et il l'envoie au supplice. On faisait l'appel de personnes déjà exécutées, on tuait l'un pour l'autre: il n'importait. Les sentences arrivaient toutes prêtes de l'imprimerie avec les motifs; il ne restait que le nom à insérer. Les exécutions étaient de cinquante à soixante par jour. Cela va bien, disait Fouquier; les têtes tombens comme pierres; il faut aller plus lestement la décade prochainé: Il en faut au moins cent cinquante. Billaud s'écriait: Le tribunal révolutionnaire croit que c'est grand'chose quand il fait tomber soixante-dix ou quatre-vingts têtes. Un nombre toujours égal n'épouvante pas: il faut redoubler. Vadier disait aussi: Il faut mettre un mur de têtes entre le peuple et nous. En effet, le nombre des victimes fut porté à cent cinquante par jour, et l'on dut faire un égout pour donner de l'écoulement au sang.

Mais pour sacrifier des milliers de détenus, gens inconnus, dont on ne savait formuler le crime que par le titre de modérés, on imagina qu'allant en prison, ils devaient désirer d'en sortir, et par conséquent tenter de s'échapper: ils étaient dès lors coupables, et sous ce prétexte on envoyait à l'échafaud ceux à qui l'on n'avait rien autre chose à imputer. Les prisons furent remplies d'espions qui y venaient créer le délit, en excitant les détenus à parler à leur détriment, pour les dénoncer comme aristocrates; ce qui ajouta la défiance à la terreur qui y régnait. Chaque matin, le guichetier se présentait pour faire l'appel de ceux qui devaient passer en jugement, c'est-à-dire, marcher au supplice. De mars à juin 1793, les victimes furent au nombre de 94,577; de juin au 27 juil-

let, on en compta 1,285. Paris commençait à s'émouvoir de pitié; mais il tremblait. Alors périrent les anciens ministres; alors aussi les membres des parlements, les maréchaux, les financiers : et les mots remarquables prononcés par beaucoup d'entre eux donneraient la preuve du courage qu'inspire la vertu ou l'habitude. Un certain nombre de savants échappèrent à la mort, parce qu'ils étaient occupés à réformer les poids et mesures. La voisier, qui avait préparé avec Fourcroy et Berthollet les movens de soutenir la guerre, fut arrêté avec trente-deux fermiers généraux, pour avoir mis de l'eau sur les tabacs; tous furent condamnés, et c'est en vain que Lavoisier implora un sursis pour mener à fin une découverte de chimie. Malesherbes paya de son sang et de celui de sa nombreuse famille le courage qu'il avait eu de défendre le roi et de secourir les émigrés. Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI, fut envoyée à l'échafaud, confondue avec d'autres condamnés. C'était ainsi que se réalisait l'égalité.

Des scènes semblables se reproduisaient dans toute la France. Carrier exterminait en Vendée les prétendus aristocrates par troupes de cent, de deux cents individus sans défense; et il ne répondait aux réclamations des infortunés, à celles des magistrats, qu'en les menaçant de la guillotine. Il y avait dans les prisons de Nantes près de dix mille détenus; or la fusillade lui paraissant trop longue, indépendamment de la difficulté d'ensevelir tant de cadavres, il les fit noyer par centaines dans la Loire, au moyen de bateaux à soupapes. Il fit périr les enfants des Vendéens que la pitié des Nantais avait recueillis: quatre ou cinq mille furent sacrifiés en peu de jours. On mitraillait à Bordeaux, à Marseille, à Toulon. Mille six cent quatre vingt-quatre personnes périrent à Lyon; et si l'on réclamait contre ces atrocités, le comité répondait: La liberté est une vierge dont on ne doit pas lever le voile.

Maignet, envoyé dans les départements de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, écrivait à Couthon: « Tu m'ordonnes de faire « transporter à Paris les conspirateurs. Mais il y en a de douze à « quinze mille; ce serait donc trop de dépenses et de dangers: puis « il faut épouvanter, et le coup n'est effrayant que sous les yeux « des complices. » En conséquence, trois cent quatre-vingts personnes périrent dans la seule ville d'Orange.

Achard écrivait à Gravier: « Encore des têtes, et toujours des • têtes. Quel délire, si tu avais vu avant-hier cette justice natio1791.

« nale de deux cent neuf scélérats! Quelle majesté! quel ton im« posant! Combien de grands misérables ont mordu la poussière
« dans ce jour! quel ciment pour la république! En voilà pour« tant déjà plus de cinq cents; il en passera encore deux fois au« tant, et puis en avant (1)! »

Collot d'Herbois s'exprimait ainsi: « Que vous êtes énervés, « vous, habitants de la molle capitale! C'est de la timidité que « d'égorger les ennemis de la patrie, il faut les mitrailler; je vous « l'ai dit cent fois. »

Ajoutant l'insulte à l'assassinat, ils appelaient feux de file ces procédures expéditives; baptêmes républicains les noyades, comme aussi mariage républicain le supplice d'un homme et d'une femme nus, que l'on précipitait dans le fleuve liés ensemble. Coffinhal dit à un maître d'escrime condamné: Tâche de parer cette botte-là. Le président Dumas disait d'une dame qui était sourde: Elle conspire sourdement; à une jeune personne qui alléguait ses seize ans: Tu en as quatre-vingts pour le crime; à un vieillard que la paralysie empêchait de parler: Ce n'est pas la langue que nous voulons, c'est la tête.

Les membres de ce gouvernement se haïssaient entre eux, mais la nécessité les tenait unis; et lorsqu'ils étaient rassasiés de sang, ils se rassemblaient pour d'horribles orgies. Robespierre, que dévorait l'envie innée en lui, rendait service à l'humanité en répandant de mauvais bruits contre le comité; mais ses membres se consolidaient, grâce aux triomphes des armées, triomphes dont ils s'attribuaient le mérite.

Robespierre se voyait flatté comme un roi, vénéré même comme un saint. Il était entouré de femmes empressées à le servir, à le soigner, qui lui supposaient une espèce d'inspiration supérieure. Jouissant d'une réputation d'incorruptibilité, comme il la faut pour se faire adorer des masses; étranger à la pitié qui perd les révolutionnaires; ayant cet orgueil qui prône sans cesse ses propres mérites et les dangers courus, il s'était formé un parti nombreux. Or il sentait la nécessité d'exterminer ses collègues, pour se conserver lui-même; mais ils se hâtèrent de le prévenir. Tallien le dénonça comme coupable d'avoir fait plusieurs actes de clémence, et de ne pas aimer Marat: on cria A bas le tyran! et il fut décrété d'arrestation; mais il fut rendu à la liberté, et la guerre civile fut

(1) Rapport des vingt et un; pièces annexées, n° 29.

au moment d'éclater. Barras s'était mis à la tête de la force armée. tandis que la municipalité, proclamant l'insurrection, entreprit de défendre Robespierre, à qui manquait l'audace nécessaire pour la soutenir. Ne trouvant dans la Montagne que des amis tièdes et des adversaires acharnés, il osa invoquer « les hommes purs et vertueux de la Plaine, » qui détournèrent la tête; c'est en vain qu'il demanda la parole au président; un député lui cria: Le sang de Danton t'étrangle! Robespierre, se voyant perdu, se tira un coup de pistolet, sans pour cela se soustraire au supplice. Saint-Just appela, comme Néron, un ami qui voulût lui donner la mort, et Lebas, à qui il s'adressait, lui répondit : Lâche, fais comme moi; et il se tua. Les autres n'eurent que le courage de s'injurier entre eux, et ils furent arrêtés vivants. Le tribunal révolutionnaire, à qui pesait sa complicité, se hâta de s'en laver en les condamnant. • thermidor.

Les jacobins avaient seuls compris le véritable but de la révolution, celui d'élever les prolétaires, quel qu'en fût le moyen: périsse le monde, pourvu que le principe triomphe! La convention, en les tuant, se tua elle-même, et n'eut à invoquer pour sa justification que la crainte d'être prévenue. A partir de leur mort, la révolution cessa; sa marche ascendante, et le règne de la multitude en ce qu'elle a de plus inculte, commença à décliner. Au loin se répandit une ivresse de joie; il semblait que, Robespierre mort, tout allait changer. Les détenus se réjouirent, et toute la France avec eux. On continua de mettre à mort, mais on pardonna aussi. On délivra les gens en masse, comme on les avait arrêtés. Les thermidoriens, comme on appela le parti qui l'emporta dans cette journée, laissèrent quelque liberté à la presse, et des journaux, des livres osèrent parler d'ordre, de religion. La lutte fut vive entre les modérés et les exagérés, mais ceux-ci furent réprimés; on réprima aussi les sociétés populaires, qui formaient un gouvernement contre le gouvernement; on apporta des restrictions aux lois économiques, dont les résultats avaient été si funestes, et l'on osa se rire des épouvantails aristocratiques. La pauvreté, la malpropreté affectée durant la terreur fit place au luxe, à l'élégance, aux fètes, aux spectacles, aux sciences. On écrivit contre la « canaille révolutionnaire. » Ce furent les élé. gants, appelés la jeunesse dorée, qui s'élevèrent contre les jacobins. On songea à donner quelque éducation morale qui pût rendre les hommes aux arts, à l'agriculture. Des encouragements

furent accordés dans ce sens. Marat, le saint de la terreur, fut expulsé des lieux publics et du Panthéon. Sieyes se remit à par-ler, les girondins proscrits revinrent. Madame Tallien exerça la même influence qu'avait naguère exercée madame Roland; et Pichegru, le conquérant de la Hollande, se plaça à la tête des jeunes thermidoriens.

Les biens des proscrits furent rendus à leurs familles; on osa proposer la tolérance des cultes, une amnistie pour la Vendée; la proscription de cités entières, comme Lyon et Marseille, fut levée; le tribunal révolutionnaire aboli, et cette épithète disparut des institutions; la garde nationale fut choisie parmi les trois classes de citovens qui jouissaient d'une certaine aisance ; les églises furent restituées aux catholiques; les biens nationaux se vendirent à des prix minimes; la constitution de 1793 reçut des modifications. Des lois horribles continuèrent pourtant de subsister, et celles de finances ne pouvaient être exécutées qu'à l'aide de mesures rigoureuses. La disette dans Paris était telle, que l'on y mesurait le pain comme dans une ville assiégée, et qu'il se payait jusqu'à 22 francs la livre. Un froid des plus rigoureux s'y faisait sentir, et les moyens de chauffage manquaient. Il fallait émettre huit cents millions d'assignats par mois; mais cette prodigalité les dépréciait à tel point, qu'un louis en numéraire valait deux cents livres en assignats.

1798. R mars. Le peuple se souleva au cri de Vivent les jacobins! Du pain et la constitution de 93! Mais l'émeute fut dispersée, faute de chefs. La salle des Jacobins, arène des jeunes républicains, fut fermée, et beaucoup de personnes furent mises en jugement. Les anciens montagnards Barrère, Collot d'Herbois et Billaud-Varennes furent déportés; quelques-uns, condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire; d'autres, assassinés par des particuliers. Plus les villes avaient souffert, plus il y eut de massacres; ce qui obligea de proclamer la loi martiale, et de recourir à de nouvelles rigueurs pour réprimer les réactions. C'est ainsi qu'après que le parti de la Montagne eût été une fois étouffé dans le sang, la crainte de retomber sous le régime de la terreur produisit la terreur. L'anarchie régna partout, et le gouvernement n'eut pas assez de force pour la dompter.

Pendant ce temps, la France répandait au dehors, par les armes, ses principes, qui déjà avaient perdu la sympathie des

**第一条** 

peuples. Elle multipliait ses conquêtes avec ce mélange d'enthousiasme, de générosité, de passions cupides et de terreur au dedans et au dehors, qui fut le caractère de cette révolution.

L'Angleterre avait apaisé ses troubles intérieurs en suspendant l'habeas corpus, et à l'aide de précautions prises contre les étrangers et les conventicules. Pitt aurait voulu soutenir les princes français et étouffer la révolution; mais Fox s'opposa constamment à la guerre, qui, n'étant, dit-il, ni juste, ni nécessaire, n'était utile qu'aux ministres pour éloigner la contagion de la liberté. Pitt n'avait pas tant à cœur néanmoins de réprimer les doctrines que de profiter du bouleversement général pour agrandir sa nation. En effet, il domina dans la Méditerranée; il bloqua la Corse; il put opérer un débarquement dans la Vendée; il menaca les Antilles et Pondichéry; enfin il déclara le blocus de la France. dont il exclut jusqu'aux bâtiments neutres, et ranima la nonchalance des princes coalisés. Saint-Domingue avait été enlevée à la France par les noirs, qui y firent une guerre impitoyable à leurs anciens maîtres. La Martinique fut occupée par les Anglais, qui lui imposèrent des lois modérées. Il en fut de même de Sainte-Lucie et de Tabago, d'où il résulta que les Anglais seuls fournirent les denrées coloniales à l'Europe entière.

Ils songèrent alors à s'affermir dans l'Inde, et à conquérir le domaine de Mysore. Depuis longtemps ils convoitaient le cap de Bonne-Espérance et Ceylan, comme points de relâche fortifiés; la conquête de la Hollande par les Français leur fournit un prétexte pour s'en emparer. Les îles de France et de Bourbon se soutinrent par elles-mêmes.

Le roi de Prusse Frédéric-Guillaume, dont les forces étaient épuisées, et qui voyait ses efforts ne profiter qu'à l'Autriche, commençait à mollir, lorsque l'Angleterre lui prodigua l'or, et s'engagea à lui fournir soixante mille hommes; mais leur action se trouva entravée par la mauvaise intelligence qui éclata entre le duc de Brunswick et le général autrichien Wurmser. L'Autriche était altérée de vengeance; mais elle était lente et faible. La Suisse, le Danemark, la Suède, gardèrent la neutralité. La Russie en profita pour s'assurer la possession de la Pologne, sans que l'Angleterre soulevât de réclamations. Parmi les puissances italiennes, dénuées de force et à la merci de ceux qui en avaient, le Piémont seul continuait la guerre pour recouvrer la Savoie et Nice, qu'il

٠. .

avait perdues. La Hollande était sous la main de l'Angleterre; l'Espagne faisait la guerre comme un devoir imposé aux rois.

Mais la France avait un million deux cent mille hommes sous les armes, et l'ardeur qui manquait à ses adversaires. Ses jeunes gens étaient rapidement instruits pour servir et pour commander. Elle improvisa une armée de mer dont tous les officiers étaient nouveaux : la reprise de Toulon enorgueillit les Français, qui crurent pouvoir défier leur rivale sur son élément : avant donc attaqué l'amiral Howe, ils lui firent payer chèrement sa victoire. Cependant leurs corsaires couvrirent la mer, et dans une année seule ils prirent aux Anglais quatre cent dix bâtiments. Bientôt ils furent vainqueurs sur le Tech, et passèrent les Pyrénées; Masséna prit Oneille, et le drapeau tricolore descendit en Italie par le col de Tende et par le mont Cenis. Ils avaient d'abord la fortune contraire dans le Nord; mais Pichegru, victorieux à Turcoing, releva leurs affaires; il pressa le siége d'Ypres, et s'en empara. Jourdan, qui gagna à Fleurus une bataille décisive, ouvrit à ses troupes le chemin de Bruxelles et de la Belgique; Condé, Valenciennes, Landrecies et le Quesnov furent repris. C'est à peine si l'on osait songer à conquérir la Hollande, qui avait résisté à Philippe II et à Louis XIV: cependant Pichegru passa la Meuse sur la glace, et, secondé par les partis, il entra dans Amsterdam. La république batave fut déclarée l'alliée de la France, à qui elle dut payer cent mille florins, céder la Flandre hollandaise et la communauté du port de Flessingue. Le pays le plus riche de l'Europe demeura donc attaché à la France, et la facilité d'y opérer des débarquements fut enlevée aux Anglais, qui n'eurent plus rien à perdre sur le continent. La situation de la Prusse se trouva notablement changée.

La cour prussienne était circonvenue par Haugwitz et Luchesini, hommes d'État qui, faisant de la politique d'après la vieille cabale, avaient amené Frédéric-Guillaume à se détacher de ses anciens alliés. Quand il se vit néanmoins menacé sur son flanc, il demanda à traiter. L'empereur désirait aussi la paix, quoique l'Autriche ne pût se résigner à la perte des Pays-Bas; et l'idée d'une réconciliation générale pénétra dans les esprits. La France ne voulut entrer en arrangement qu'autant qu'elle aurait le Rhin pour limite; elle conclut toutefois la paix avec le roi de Prusse, qui interposa sa médiation pour amener une paix générale. Mais une paix véritable était impossible avec le comité, qui ne délibérait pas en

18 mai.

1793. 17 juin.

4794.

secret, et se renouvelait tous les mois par quart; il fut donc nécessaire de lui accorder des pouvoirs discrétionnaires. La France rentra ainsi dans le concert européen; ces heureux succès vinrent en aide aux modérés, et ôtèrent de plus en plus les prétextes aux exécutions.

Quand la Vendée vit les effets du nouveau système adopté par les thermidoriens, elle se calma; et cette triste guerre sans générosité, sans combinaisons, sans gloire et sans résultats, put enfin cesser. Les chouans de la Bretagne déposèrent aussi les armes; mais l'Angleterre, qui avait reconnu de quelle importance ils étaient, n'eut pas plutôt vu la France les admettre à traiter, qu'elle s'occupa de ranimer le feu. La misère intérieure, qui se faisait sentir aussi dans l'armée, où le soldat manquait de tout. 'encourageait les puissances et les royalistes à faire une tentative. En conséquence ils ressuscitèrent la Vendée, cherchèrent à séduire Pichegru, et prodiguèrent l'argent, sur lequel il y avait d'autant plus à compter que la monnaie nationale était plus dépréciée. Charette et Stofflet, voyant qu'on ne rétablissait pas l'ancienne famille royale, comme on les en avait flattés peut-être, se disposèrent à reprendre les armes. L'Angleterre, qui avait l'avantage de recouvrer un champ de bataille en Europe après en avoir été chassée, donna une escadre aux royalistes, qui débarquèrent à Ouiberon. Deux hommes modérés, Hoche et Canclaux, furent envoyés contre les Vendéens, et prirent des dispositions aussi sages que celles des insurgés étajent mal entendues. Le marquis de Puisave, qui commandait les royalistes et avait remué ciel et terre pour les armer, s'était montré intrépide dans les revers; mais il fut contraint d'obéir aux ordres de Louis XVIII et du comte d'Artois. Les royalistes furent vaincus : une partie d'entre eux se nova, une autre s'enfuit sur l'escadre anglaise; le reste se rendit, et fut fusillé (1). Hoche sut mêler la politique à l'habileté militaire: il respecta la religion, et proclama une amnistie; Charette vint conférer avec Canclaux.

Jourdan et Pichegru triomphaient sur le Rhin, qu'ils passèrent menaçants. Le parti royaliste succombait partout. Moncey était

6

T. XVIII.

Juin.

<sup>(1)</sup> Charette écrivait à Louis XVIII: « Sire, la lâcheté de votre frère a reiné tout. Il ne pouvait paraître sur ces côtes que pour tout perdre ou tout sauver. Son retour en Angleterre a décidé de nous : il ne nous reste plus qu'à mourir inutilement à votre service. »

1786-

aussi victorieux en Espagne; et ces succès firent conclure la paix après de longues négociations. La sécularisation des principautés ecclésiastiques, inventée par Hardenberg et par Barthélemy, permit à la Prusse de profiter, pour s'agrandir, des malheurs de l'Allemagne: elle occupa Nuremberg ainsi que d'autres parties du territoire, et força les États inférieurs de la Franconie de renoncer au droit héréditaire. L'argent payé en contributions par l'Allemagne aurait suffi pour la défendre; mais chacun ne pensait qu'à soi-même, personne ne défendait la nation allemande.

L'Angleterre s'opiniâtra à continuer des hostilités dont elle avait besoin pour ses projets; elle garantit l'emprunt de 115 millions fait par l'Autriche, et porta sa marine de 80 à 100,000 marins. A la fin de la campagne de 1795, les Anglais reprochaient au ministère d'avoir laissé perdre la Hollande et les Pays-Bas, sacrifié les Vendéens, prodigué des sommes immenses; Fox et Sheridan pressaient vivement Pitt, coupable, selon eux, d'avoir compromis l'honneur britannique; et Pitt leur répondait que la république allait expirer, et que, dès que le gouvernement se consoliderait, il entrerait en négociations. On se récria davantage contre les lois répressives; Fox alla même jusqu'à proclamer qu'il ne restait au peuple que l'insurrection. Pitt obtint cependant de nouveaux subsides, et il repoussa toutes propositions de paix jusqu'à ce que la France eût abandonné les Pays-Bas.

Ce Simon, à qui la garde du jeune Louis XVII était confiée, ayant péri avec Robespierre, fut remplacé par le créole Laurent, moins farouche que son devancier; mais le prince infortuné ne tarda pas à s'éteindre. Sa sœur fut échangée avec les membres de la convention que l'Autriche retenait prisonniers, malgré les discours éloquents de Fox et de Pitt. La Fayette fut le seul à qui l'Autriche ne voulût pas accorder la liberté. Une évasion que lui ménageait l'or américain ayant été découverte, sa femme et ses deux filles se constituèrent prisonnières avec lui dans les forteresses autrichiennes.

Constitution de l'an 111. Alors la convention songea à restreindre son redoutable pouvoir en donnant une nouvelle constitution. La république, aux yeux de la majorité, ne paraissait plus désormais possible, non plus que le principe de l'unité proclamé en 1791, et l'on croyait la liberté anglaise préférable. On avait été à même de reconnaître, sous la tyrannie qui venait de finir, le prix de certains droits; les

478K

horribles lois pénales pesaient à tout le monde. D'autres, au contraire, ne trouvaient pas les États-Unis et la Suisse assez républicains. En conséquence, on eut recours aux exemples de Rome. Renonçant donc à n'avoir qu'une seule chambre, on décida qu'un conseil de cinq cents membres, agés de trente ans au moins, qui devait se renouveler chaque année par tiers, proposerait les lois; qu'un autre conseil de deux cent cinquante membres, dit conseil des anciens. Agés de quarante ans au moins, mariés ou veufs, et qui devaient se renouveler de la même manière, les sanctionnerait; système qui associait, disait-on, la raison et l'imagination. Un directoire exécutif de cinq membres, assisté de ministres responsables, fut chargé de l'exécution des lois. Tous les citovens âgés de vingt et un ans révolus, appelés dans les assemblées primaires, durent nommer les citoyens composant les assemblées électorales. celles-ci élire les membres des deux conseils, et ceux-là nommer le directoire. Le pouvoir judiciaire fut confié à des juges électifs.

Aucune loi ne pouvait être discutée qu'après trois lectures. La presse fut déclarée libre, mais les sociétés populaires restèrent interdites. Les émigrés furent expulsés, les ventes des blens nationaux sanctionnées, et les cultes également tolérés, sans subvention de l'État.

Les membres de la convention cherchèrent à se maintenir dans la nouvelle législature; mais les journaux et les sections de Paris s'insurgèrent contre cette tyrannie, et demandèrent l'élection par les assemblées primaires. Comme on était menacé d'un soulèvement, la force armée fut placée sous les ordres du jeune général Bonaparte, chargé de veiller à la sûreté de la convention. Bonaparte fait tirer à mitraille, du haut des marches de Saint-Roch, sur les sectionnaires avec une résolution inflexible, comme s'il avait devant lui des bataillons autrichiens, et en laisse trois ou quatre cents morts ou blessés, dans la journée du 15 octobre. Dans cette première bataille régulière qu'elle eut à soutenir contre la révolte, la convention recouvra sa force, et n'en abusa pas.

15 vendê miaire.

La découverte d'une agence royaliste à Paris ressuscite les suspects. Mais la convention voulut finir par la clémence, et déclara que la peine de mort serait abolie à la paix générale, et qu'une amnistie proclamerait alors l'oubli du passé. Elle changea le nom de la place de la Révolution, qui devint la place de la Concorde, et elle se sépara le 26 octobre 1795.

4795.

La convention avait eu non-seulement à fonder la liberté, mais encore à la soutenir dans des circonstances extrêmement périlleuses : elle rendit, en trois ans un mois et quatre jours, onze mille deux cents décrets; elle découvrit trois cent soixante conspirations, soit sur la dénonciation formelle de l'assemblée entière, soit par ses membres et ses comités; elle déclara officiellement cent cinquante insurrections.

## CHAPITRE V.

LE DIRECTOIRE. - CAMPAGNES D'ITALIE.

Deux grands actes de la révolution ont pris fin: la constituante et la convention; le troisième commence avec le directoire. Alors cesse la domination exclusive et passionnée des théories, ainsi que le fanatisme antireligieux, et l'on en revient aux combinaisons de la nécessité pratique; on ne cherche plus à appliquer le Contrat social, mais à disposer un système politique qui tienne compte du temps et des faits. La nouvelle constitution était une espèce d'accord entre l'élection populaire et l'unité. Le classicisme s'y déployait pompeusement dans les costumes romains, dans les chaises curules, dans la prétexte, dans la pourpre, dans la main de justice. Les églises de Paris se convertirent en temples consacrés à un Olympe national, et le génie, la concorde, l'agriculture, la reconnaissance, y furent l'objet d'un culte, véritable religion de programme.

28 octobre.

A la tête de l'État se trouvaient placés des légistes et des esprits spéculatifs qui avaient peur de l'armée: Rewbell, avocat alsacien, organe des hommes médiocres et envieux; Larevellière-Lépeaux, avocat angevin qui, penchant vers les girondins, réprouvait, au nom de la loi naturelle, les institutions politiques et religieuses; le vicomte de Barras, Provençal, homme d'action qui avait tiré les conventionnels de circonstances difficiles; Carnot, le génie de la guerre, qui déploya alors une modération inattendue, ce en quoi il fut secondé par Letourneur, patriote estimé. Sieyes, réputé le plus grand penseur du temps, mais inhabile dans la pratique, avait refusé. Les directeurs étaient donc pris dans les diverses factions, mais tous régicides, pour rassurer

contre une restauration qu'on redoutait; ils jurèrent haine à la monarchie, et instituèrent une fête au 21 janvier, jour anniversaire de la mort de Louis XVI.

La révolution ayant abattu les sommités, personne parmi les directeurs n'avait le génie nécessaire pour ramener l'ordre au dedans, la victoire au dehors. La législature ne formant qu'un seul corps, bien que composée de deux conseils, tout désaccord avec elle devait se résoudre en dissensions. Soixante journaux, presque tous hostiles au gouvernement, tenaient lieu de tribune : les vétérans de la littérature y rompaient des lances, sans intelligences au dedans ni au dehors, et par cela même ils en devenaient plus puissants. Sur ces entrefaites, Pichegru trahissait; la Vendée se relevait; les partis méditaient des réactions. La compassion donnait à l'aristocratie écrasée un lustre qui lui avait manqué dans ses beaux jours. Elle n'était pas entièrement détruite, et dans différentes provinces, comme la Dordogne, le Bourbonnais, la Limagne, la Guienne, le Poitou, la Bretagne, le peuple, qui aimait les seigneurs, n'attenta pas à leurs châteaux : cette affection leur valut l'avantage de conserver leurs propriétés; mais de vainqueurs, devenus vaincus, ils étaient surveillés par les acquéreurs de biens nationaux. Deux sortes de propriétaires étaient donc en lutte, de même que deux clergés. L'un d'eux, assermenté, prétendait, avec Grégoire, être la véritable Église, et conserver la religion; mais le peuple n'avait point foi en lui, et si les autels de la Raison étaient quelque peu fréquentés, ceux que desservaient les prêtres assermentés restaient déserts. Ces derniers haïssaient donc les prêtres réfractaires, sanctifiés par la persécution, qui se cachaient pour officier dans quelque lieu isolé, où parfois survenaient les soldats, qui brisaient les calices et les ornements. Or le directoire les poursuivit avec plus d'acharnement encore.

Les restes des jacobins voyaient avec dépit se résoudre en simples modifications ce renouvellement qu'ils avaient espéré voir se réaliser dans le système social, sans égard pour les actes humains. Ils trouvèrent un organe dans Gracchus Babeuf, qui, après l'amnistie, fonda avec le Florentin Buonarrotti (1), et d'autres, qu'il avait connus dans les prisons, la société du Panthéon ou

1796

<sup>(1)</sup> Buonarrotti, qui fut ensuite chef des carbonari, et vécut jusqu'à un âge très-avancé, toujours dans les idées républicaines, nous a exposé toute la théorie de Babeus.

des Égaux, société qui se proposait de combattre la contre-révolution, et de démontrer tout le bien opéré pendant l'ouragan qui venait à peine de cesser. Il prêchait la communauté absolue des biens, « l'égalité, premier vœu de la nature, premier besoin de l'homme, nœud principal de toute association légitime. La révolution, selon lui, n'avait fait qu'en devancer une autre bien plus grandiose et plus solennelle, qui sera la dernière... Plus de propriété individuelle des terres; les fruits appartiennent à chacun. Assez longtemps moins d'un million d'individus a disposé de ce qui appartient à vingt millions de leurs semblables. Plus de ces repoussantes distinctions de riches et de pauvres, de grands et de petits, de maîtres et d'esclaves, de gouvernants et de gouvernés. Voici le moment de fonder la république des égaux, grand hospice ouvert à tous. Familles gémissantes, venez vous asseoir à la table commune, servie par la nature à tous ses enfants! Peuple français, reconnais et proclame la république des égaux ! »

En conséquence, Babeuf et ses adhérents voulaient une manière de vivre simple; il ne devait y avoir ni cités, ni luxe, ni discours à la tribune ou en chaire; il suffisait, selon eux, d'enseigner au peuple à servir et à défendre la patrie. Ils n'admetaient aucune prééminence intellectuelle ou morale, et ils entendaient que la presse se renfermat dans les principes proclamés par la société.

Afin de réaliser ce paradis, ils ourdirent une conspiration qui avait pour but d'égorger les directeurs, de proclamer la liberté, l'égalité, la constitution de 93, la félicité universelle : ils appuyaient le tout de larges promesses en fait de subsistances, appât puissant sur un peuple affamé; mais la conjuration ayant été découverte, ils furent arrêtés et envoyés au supplice. Cet acte de vigueur consolida le directoire, qui obtint une docilité sans bornes, et fit fermer les salles patriotiques.

La multitude sentait le besoin de la paix. Les bourgeois, qui avaient fait la révolution de 93, avaient été un moment opprimés par les prolétaires; mais, ayant repris le dessus, ils craignaient le retour de la terreur, le renversement de toutes les idées d'économie, d'industrie, de commerce, et observaient d'un œil attentif le parti qui avait succombé. Les gens subitement enrichis, et ceux qui avaient échappé au danger, aspiraient à jouir. Les munitionnaires, véritable puissance de l'époque,

17**9**3.

s'engraissaient rapidement des misères de l'armée. L'agiotage ramenait le temps de Law, et l'argent, gagné à la hâte, se dépensait avec rapidité. On vit donc renaître les manières polies et l'enjouement parisien, en même temps que les imitations classiques. Les femmes, vêtues avec une simplicité statuaire et toute l'immodestie grecque, employaient la séduction pour amener les esprits à la clémence. On revenait aux grandes réunions, à un luxe éphémère, aux solennités pompeuses. Comme chaque phase de la révolution vit le règne de quelques femmes au premier rang, on distinguait alors madame de Staël, fille de Necker, et femme du ministre de Suède à Paris. Elle avait acquis dans sa famille la connaissance des affaires. Initiée, pendant son exil, à la littérature fantastique de l'Allemagne, elle se distinguait des académiciens compassés, et s'occupait d'un ouvrage sur la Littérature en rapport avec les institutions sociales; thème auquel les précepteurs ne devaient rien comprendre, Rentrée en France, elle réunit dans ses salons tout ce qu'il y avait alors de plus distingué : là, elle mettait en discussion les questions politiques à l'ordre du jour, et voulait la république, à condition que ses amis en seraient les chefs.

A côté d'elle se pressaient Benjamin Constant, prédicateur de théories mai appuyées, mais brillantes; Daunou, qui, compilateur décoloré, ombre de Benjamin et de Sieyes, rédigeait les constitutions éphémères comme un procès-verbal d'académie, et prononçait les discours d'apparat comme Joseph Chénier ses chants; le satirique Lebrun, dont la malignité intelligente, implacable, n'épargnait personne dans ses épigrammes.

En même temps l'agriculture se ranimait: les paysans avaient amélioré leur position; les propriétaires vivaient avec économie, et réparaient leurs pertes en vendant les matériaux des châteaux qu'ils démolissaient, ou les arbres des champs qu'ils avaient achetés de la nation. Les finances publiques s'amélioraient aussi. Lorsque les directeurs s'installèrent au Luxembourg, le concierge dut leur prêter une table et un cahier de papier. Il n'y avait pas un sou dans les coffres, et les vingt milliards d'assignats s'accrurent bientôt jusqu'à quarante-cinq. Les approvisionnements de Paris n'étaient pas assurés; personne ne voulait plus servir le gouvernement; le service de la poste était interrompu. La gouvernement décréta un emprunt forcé de six cents millions.

179

1796.

On eut recours à des mesures ignorantes, par cela même vexatoires et infructueuses. Puis on en vint à la banqueroute la plus énorme, en réduisant les assignats à la valeur réelle qu'ils avaient en ce moment. Mais il n'y avait plus d'argent, et le papier perdait à tel point, que l'on en échangeait pour vingt-huit mille francs contre un louis en numéraire. Un repas de huit personnes coûtait soixante mille francs en papier. Les acquisitions se faisaient par échanges, et l'on voyait circuler les meubles riches, les joyaux, les médailles, les tableaux, ce qui fournissait un nouvel aliment à la gaieté française.

Dans les deux conseils, l'opposition, qui considérait la révolution comme un état transitoire, allait gagnant du terrain, et les opinions inclinaient peu à peu vers la monarchie. Au dehors, les émigrés étaient accueillis ou repoussés, selon les craintes qu'on pouvait avoir. Le fils du duc d'Orléans, qui s'était signalé au combat de Jemmapes, donna des leçons dans un collége de Coire; l'abbé Caron s'occupa en Angleterre d'instruire les enfants des émigrés. Cela contribuait à propager la compassion pour ceux qui souffraient, et avec elle les idées royalistes.

L'espérance de ce parti s'appuyait principalement sur la Vendée, qui se soulevait de nouveau; mais Hoche, y ayant été envoyé à la tête de cent mille hommes, y fit une guerre vigoureuse, jusqu'au moment où Charette et Stofflet furent fusillés, après avoir été livrés par trahison.

Pichegru, qui commandait sur le Rhin, avait la manie de se faire le Monk d'une restauration bourbonienne. S'étant toujours montré modéré dans la victoire, il avait préservé la Hollande de tout pillage, et ménagé constamment le sang des émigrés ainsi que celui des prisonniers anglais; puis il se jeta tout à coup du côté des royalistes, sans qu'on sache s'il fut gagné à prix d'or ou par des séductions féminines. Lorsqu'il se fut retiré, l'archiduc Charles d'Autriche remporta plusieurs avantages.

Octobre.

L'Espagne fut amenée par le comte d'Alcudia, alors ministre, à contracter avec la France une alliance offensive et défensive, et à déclarer la guerre à la Grande-Bretagne. Les Anglais, toujours alertes pour leurs intérêts, lui enlevèrent la Trinité; mais ils attaquèrent en vain Porto-Ricco et Ténériffe. Ils s'occupaient aussi d'attirer à eux la Russie; mais Catherine II, tout en promet-

1TAL1E. 89

tant beaucoup, n'envoya que ce dont on avait le moins besoin, c'est-à-dire, une escadre. Elle fit toutefois un traité de commerce avantageux pour l'Angleterre, et conclut une alliance tant avec cette puissance qu'avec l'Autriche. La France n'avait plus à combattre sur le continent que l'Autriche et la Sardaigne, ce qui nous ramène à parler de l'Italie.

Le premier bruit de la révolution française avait fait sentir aux princes italiens combien ils avaient été mal inspirés en détruisant tout ce qui se rattachait aux idées anciennes et nationales. Sur quel autre moyen de résistance pouvaient-ils compter désormais, que sur la force matérielle? Après avoir habitué les peuples à accepter sans examen des innovations pour lesquelles ils n'étaient pas mûrs, ils devaient s'attendre à les voir accueillir avec joie ou du moins sans obstacles, quand elles viendraient en foule et sous une flatteuse apparence (1).

L'effroi était donc égal chez tous les princes, mais non la résolution; et ils n'osèrent en venir au moyen qui aurait pu les sauver, à une alliance défensive dans le genre de celle de Pilnitz, alliance que proposait Pie VI. Naples était brouillé avec le pape pour le tribut de la haquenée; Venise ne voulait pas compromettre son commerce, et cet accord de volontés ne pouvait convenir à l'Autriche. Ils auraient dû au moins rester tranquilles; car le Piémont sentait que la Savoie était menacée; Naples avait intérêt à fournir à la France l'huile et les savons dont elle manquait depuis les ravages du Midi, et les grains qu'il lui fallait tirer du Levant. Mais, revenant à la politique de sentiment, ils songèrent plutôt à leurs liens de famille, et s'armèrent contre la république. Le duc de Modène, le dernier des princes d'Este célébrés par les poëtes, conservait les goûts splendides de ses aïeux, tout en mettant en réserve un trésor considérable, pour faire face à l'orage qui grondait. La Toscane, soumise à un gouvernement trèsItalie.

<sup>(1)</sup> Ce sentiment de leur faiblesse se révèle dans l'ouvrage que l'ou fit alors écrire aux hospitaliers au sujet des *Droits de l'homme*, afin d'atténuer l'effet des livres étrangers, ouvrage de transition entre des idées en vogue et d'autres que l'on combattait; car il pose en principe que la société se fonde sur un pacte social, sans que Dieu y intervienne directement; que la nation qui l'a stipulé a le pouvoir de déclarer déchu le souverain qui le viole, c'est-à-dire qui devient un tyran; enfin, que la protection suprème du droit de l'homme est la religion chrétienne.

doux, était favorable aux idées françaises; son grand-duc, bien qu'Autrichien, fut l'un des premiers à reconnaître la république, et Carletti, son ministre à Paris, s'était même rendu suspect par un patriotisme excessif.

Quant aux peuples, ils n'étaient pas sur le duvet; mais ils ne sentaient pas les mêmes abus qu'en France. Les princes avaient égalisé la condition des biens. Ici, ils avaient brisé les liens féodaux; là, diminué les services corporels. Ils restaient attachés à la religion, au moins par sentiment. Les querelles jansénistes étaient des disputes d'école; les loges maçonniques s'occupaient plus d'amusements et de bienfaisance que de desseins politiques; les agitateurs expédiés dans le pays ne trouvaient à se faire écouter que par des gens qui n'avaient rien à risquer; les novateurs, en petit nombre, n'osaient se montrer en présence de ceux qui, tenant pour l'ancien ordre de choses, formèrent une majorité toujours plus forte, quand ils eurent vu les conséquences affreuses qui résultaient des principes les plus saints.

Le voisinage du Piémont l'exposa le premier au péril. Victor-Amédée, qui y régnait, n'était ni un héros ni même un guer-rier, quoiqu'il aimât les troupes à l'excès. Il suivait matériellement la politique de ses aïeux, se plaisait dans la magnificence, et avait une dette de cent vingt millions. Pieux, et apparenté avec une sœur et deux frères de Louis XVI, il crut qu'il devait, comme chrétien, comme roi, comme parent, prendre les armes. Il donna asile aux émigrés, qui établirent à Turin un foyer de contre-révolution, et se concerta avec les autres potentats sur les moyens d'étouffer ce qu'on croyait un incendie momentané, en même temps que d'ôter tout espoir aux novateurs qui se révélaient dans la Péninsule par des discours et par quelques mouvements mal réprimés.

Les sollicitations des émigrés et celles du nouvel empereur l'ayant déterminé à prendre l'offensive, il disposa tout pour la guerre en Savoie et à Nice. La France lui envoya Sémonville pour lui proposer une alliance; mais il ne voulut seulement pas l'entendre, et il se prépara à envahir le territoire français, de l'Isère au Var. Mais on reconnut bientôt que les plans militaires des Piémontais étaient fautifs, car la Savoie fut occupée; et l'armée, repoussée de Nice, se vit accusée de lâcheté dans toute l'Europe, avant qu'on en eût vu bien d'autres prendre la fuite devant ces héros

1792. 18 septembre. improvisés. L'amiral Truguet brûla Oueille; les émigrés, qui avaient trouvé un refuge en Savoie, s'enfuirent misérablement sur Turin.

Bientôt la coalition, reprenant courage, songea à envahir la France, dans la pensée que les populations se soulèveraient contre la tyrannie républicaine; mais le Prussien Kellermann, à la tête de cinquante mille Français, se fortifia dans les montagnes de la Savoie ainsi que dans les Alpes maritimes, et les nouvelles méthodes de guerre déconcertèrent l'ancienne tactique des alliés, que compromettait leur lenteur.

Les gros capitaux que les négociants de Gênes avaient en France obligeaient cette république à la circonspection. Elle n'osait d'ailleurs s'unir ni au Piémont, dont elle connaissait la longue convoitise à son égard, ni à l'Autriche, dont elle avait brisé les fers; elle louvoyait donc entre les prétentions opposées de Paris et de Londres. Les Anglais abusaient étrangement de leur supériorité, car ayant attaqué par trahison la frégate française la Modeste, qui se trouvait dans le port, ils enjoignirent aux Génois de cesser toute communication avec la France, et de recevoir aucun de ses bâtiments; acte d'une arrogance inouïe. De leur côté, les Corses, qui avaient arboré la bannière anglaise, donnaient carrière à leurs vieilles haines en infestant de pirates les côtes voisines.

L'assemblée constituante avait rappelé Paoli dans cette île; mais les révolutionnaires la bouleversèrent d'un bout à l'autre, et les confédérés en prirent occasion de l'exciter contre la France. Il promit de les seconder dès que les vaisseaux anglais réunis à ceux de l'Espagne paraîtraient, comme on l'espérait, dans la Méditerranée. En ce moment pourtant les Français y étaient en force, et l'amiral Truguet était envoyé pour occuper la Sardaigne, position excellente pour dominer dans cette mer, et tenir la Corse en respect. Mais comme il fut repoussé par les Sardes, qui se défendirent héroïquement, Paoli en prit courage : il opéra le soulèvement de l'île, repoussa les commissaires de la convention, et pour se consolider il offrit aux Anglais de se mettre sous leur protection. Ils vinrent, et donnèrent une constitution à l'île. Paoli, appelé en Angleterre, fut bien payé; mais il demeura nul, et les esprits se calmèrent sous leur nouveau joug.

Cependant les alliés, commandés par Colli et Dellera, attaquaient Nice; les Anglais, sur qui ils comptaient, obligeaient le roi

179

de Naples à se déclarer; ils menaçaient la Toscane, demeurée neutre; ils insultaient Gênes, comme s'ils n'eusent cherché qu'à fournir de bonnes raisons à une guerre européenne. Venise accueillit à Vérone Louis XVIII, qui de là dirigeait les mouvements des royalistes; mais, sur l'injonction de la France, elle se hâta de congédier cet hôte royal. L'Autriche, sans parler de ses hostilités, avait violé le territoire des Grisons, pour y arrêter Sémonville et les autres ambassadeurs que la France envoyait à Venise et en Turquie (1).

Rome, cette capitale du monde catholique, qui voyait renaître dans Braschi la splendeur des Médicis, s'effrayait d'une révolution née de doctrines impies: elle interrompit ses grands travaux, accueillit généreusement les victimes; mais elle ne voulut pas, par des mesures violentes, provoquer les fureurs sacriléges des révolutionnaires. Cependant lorsque la cour romaine vit la religion détruite, les prêtres égorgés, les évêques renversés, le roi condamné; lorsqu'elle se vit menacée elle-même dans les chants patriotiques, où l'on annonçait de nouveaux Gaulois à la Rome des prêtres, elle s'irrita, et lança une excommunication contre la république. La populace excitée assassina le ministre français Hugues Basseville, qu'elle accusa d'avoir été envoyé pour attiser sur les rives du Tibre l'incendie révolutionnaire. Ce meurtre causa, comme on peut le penser, une vive rumeur en France, où l'on jura de ne pas le laisser impuni.

Naples subissait l'influence toute-puissante de la reine Caroline d'Autriche, sœur de Marie-Antoinette, qui, à ce titre, avait les Français en exécration. Elle était excitée en outre par le ministre Acton et par les Anglais, qui espéraient réduire cette contrée importante à subir leur patronage. La peur rend cruel : la

(1) Des déclarations de Sémonville lui-même, et de son éloge prononcé par le baron Mounier à la chambre des pairs le 7 février 1840, il résulte qu'il était mal vu des révolutionnaires à l'époque où il fut rappelé de la Corse. Afin de le sauver, on feignit de le charger d'une mission pour Constantinople; mais, en réalité, il devait se diriger vers la Toscane dans le plus grand secret', pour y traiter avec le grand-duc et avec Naples des moyens de sauver le reste de la famille royale. Danton lui-même, voyant la ruine de son parti approcher, voulait se ménager un refuge près du trône. Il envoyait donc Sémonville en Toscane, Maret à Naples, et avec enx Montholon, fils adoptif du premier, qui avait combattu en Corse sous Napoléon, et devait recueillir ses dernières paroles à Sainte-Hélène. Cette arrestation ruina tout.

junte d'État déploya dans ses jugements une rigueur farouche; elle imagina des preuves contre vingt mille prévenus; cinquante mille lui parurent suspects. Elle condamna à mort trois jeunes gens, dont le plus agé avait vingt-deux ans. Caroline voulait détruire « ce vieux préjugé qui répute infâme le délateur; » elle couvrit en conséquence le pays d'espions, remplit les prisons ou plutôt les fosses du château Saint-Elme, et celles de Messine, de condamnés et de suspects. En même temps elle se procurait de l'argent par tous les moyens, dépouillant les églises de leurs ornements, les banques publiques de leurs fonds. Elle rassembla des forces considérables, et réunit bientôt trente-six mille soldats, cent deux bâtiments de différente grandeur, armés de six cent dix-huit canons et de huit mille six cents hommes d'équipage, car la faim poussait beaucoup de gens à s'enrôler. Malgré la neutralité promise, elle s'allia avec l'Angleterre, et les bâtiments napolitains s'avancèrent pour piller Toulon; mais ils durent s'en retourner sans aucun profit, après beaucoup de dépense.

C'était l'époque de la terreur, et beaucoup de provinces du Midi étaient en insurrection : si donc le Piémont se fût réuni aux Lyonnais, aux Provençaux, aux autres partis, girondins ou fédéralistes, il aurait joué un rôle important dans ces tentatives, et peut-être changé le sort de la France; mais il répugnait au roi de se joindre à des républicains. Kellermann chassa les Piémontais de la Savoie: une autre armée envahit, par la rivière, Vintimille et Oneille, en se préparant ainsi les moyens d'attaquer le Piémont, que d'autres troupes victorieuses menacaient par le mont Cénis, et dont elles n'étaient plus séparées que par la Brunetta. Les Français furent arrêtés quelque temps dans la Ligurie par la forteresse inexpugnable de Saorgio; mais elle dut céder, et ils purent occuper le col de Tende. Les rois effrayés multiplièrent leurs efforts, et en même temps on arrêta, on exécuta à mort, on redoubla de vigilance; toute réunion, même littéraire, fut interdite. Mais le roi de Naples se trouva dans l'impossibilité d'envoyer des secours, attendu qu'une conspiration avait été déconverte dans le pays; l'Autriche fit marcher seulement quelques régiments, et les Français, les attaquant bientôt dans le camp Septembre. de Dégo, les obligèrent à se retirer.

Cependant la terreur ayant cessé, la France semblait vouloir se réconcilier avec l'Europe; mais le Piémont et l'Autriche demeu1798.

Novembre4

continuait donc de se battre dans les Alpes et dans la rivière de Gênes. La république française, ayant fait la paix avec la Prusse et l'Espagne, Schérer emmena des forces considérables en Italie, où, secondé par Masséna et Serrurier, il battit à Loano le général autrichien Colli, qui perdit toute son artillerie et ses bagages. Alors ces belles contrées se virent dévastées par les fuyards non moins que par les nouveau-venus, et l'Autriche envoya pour commander ses troupes le général Beaulieu, à qui la France opposa Napoléon Bonaparte.

Bonaparte.

Bonaparte était né en Corse (1), d'une famille noble qui, avec les Salicetti, favorisait la France, et qui dès lors fut proscrite lorsque les Paoli et les Pozzo di Borgo l'eurent emporté. Les Bonaparte passèrent alors à Marseille, où madame Letitia, restée veuve. vivait très-pauvrement, n'avant pour s'aider, dans les soins du ménage, que ses filles, qui étaient charmantes. Sur cinq fils qu'elle avait, cinq coururent les chances du moment. Napoléon, qui avait été élevé par son oncle, prêtre respectable, écrivait en faveur des jacobins, et signait Brutus Bonaparte. Étant entré dans l'armée, il avait commencé à se signaler, lors de la prise de Toulon, en qualité d'officier d'artillerie, et ensuite à Paris, en apaisant, non sans effusion de sang, une révolte contre la convention. Lorsque le directoire, manquant d'argent, songeait à envahir l'Autriche, afin que les troupes trouvassent à vivre sur le territoire ennemi, il en était qui proposaient d'attaquer Vienne directement : or, les campagnes suivantes démontrèrent la possibilité de ce plan, qui aurait terminé la guerre d'un coup; mais alors la plupart le jugeaient chimérique. Bonaparte se proposait d'y arriver par l'Italie, où, en allant chercher un nouveau champ de bataille et de nouveaux ennemis, on acquerrait une province à échanger à la paix contre les Pays-Bas. Déjà les barrières italiques avaient été franchies de toutes parts, lorsqu'il fut nommé pour remplacer Schérer comme général en chef. Bonaparte pensa qu'il était temps de renoncer aux batailles systématiques, de frapper l'Autriche, âme de tous les gouvernements italiens, et d'exciter contre elle le patriotisme national (2), tout devant être fini quand cette puissance

<sup>(1)</sup> On a remarqué que, dans la même anuée 1769, naquirent Napoléon, Wellington, Walter Scott, Canning, Chateaubriand, Soult, Méhémet-Ali.

<sup>(2) «</sup> En propageant les principes de la liberté en Piémont et à Gênes, en y

serait expulsée. Il promit donc en partant que, sous trois mois, il serait ou de retour à Paris, ou vainqueur à Milan.

Le Piémont fermait alors les passages avec vingt-deux mille soldats sous les ordres du général Colli, et l'Autriche avec trente mille sous Beaulieu, qui à l'expérience d'un vieillard joignait l'esprit d'un jeune homme : mais la jalousie les empêchait d'opérer d'accord. Bonaparte trouva à Nice trente-six mille Français dans une condition déplorable, n'ayant ni habillement, ni argent, ni vivres, ni chevaux, mais du courage, de la constance, l'enthousiasme républicain, et de vaillants capitaines, entre autres Masséna et Augereau, qui savaient communiquer aux soldats leur propre bravoure; la Harpe, aussi courageux qu'instruit; le brave et méthodique Serrurier; Berthier, que distinguait son habileté dans les détails et la justesse de son coup d'œil.

Bonaparte, quoique le plus jeune, prit le ton d'un chef au milieu de ses égaux : Soldats, dit-il, vous êtes mal vêtus, mal nourris, et le gouvernement, qui vous doit tout, ne peut rien pour vous. Je vous conduirai dans le paradis terrestre, où vous trouverez des plaines jécondes, de grandes cités, de fertiles provinces, où vous attendent l'honneur, la gloire, les rielesses.

Il distribua quatre louis à chaque général, tant la misère était grande; et, vainqueur à Montenotte, il déboucha à Millesimo sur le centre de l'ennemi. Ayant séparé ainsi les Piémontais des Autrichiens, il se tourna contre ceux-ci, et data de Cherusco une proclamation conçue en ces termes: Peuples d'Italie, l'armée française vient rompre vos chaînes; le peuple français est ami de tous les peuples, venez au-devant de lui. Vos propriétés, vos usages, votre religion, seront respectés. Nous ferons la

allamant la guerre civile, c'est le peuple qu'on soulève contre les nobles et les prêtres; on devient responsable des excès qui accompagnent toujours une pareille lutte. Arrivés, au contraire, sur l'Adige, nous serons.... en position de proclamer les principes de la liberté, et d'exciter le patriotisme italien contre la domination étrangère; on n'aura pas besoin d'exciter la division des diverses desses de citoyens; nobles, bourgeois, paysans, tout sera appelé pour marcher d'accord pour le rétablissement de la patrie italienne. Le mot Italia, Italia! proclamé de Milan à Bologne, produira un effet magnifique; proclamé sur le Tésin, les Italiens diraient: Pourquoi n'avancez-vous pas? » Napo-Léon, Campagne d'Italie.

84 mas

1794

Avril.

querre en ennemis généreux, et seulement aux tyrans qui vous, tiennent asservis.

Il accorda un armistice au roi de Sardaigne, qui, tardivement ébranlé dans ses résolutions, vit qu'entre le joug autrichien et celui de la France, le dernier valait mieux, parce qu'il était moins détesté: en retour, Bonaparte exigea les forteresses de Cuneo, d'Alexandrie et de Tortone, qui assuraient ses communications avec la France. Alors Bonaparte, à la tête d'une armée bien nourrie, à laquelle les volontaires venaient se joindre en foule, trainant à sa suite l'artillerie enlevée à l'ennemi, descendit dans les plaines de la Lombardie à travers de fertiles vallées, sur un sol contre lequel n'avaient pas à lutter les efforts des soldats : Vous avez remporté, leur dit-il, six victoires en quinze jours, pris vingtsix vaisseaux, cinquante-cinq canons, plusieurs places fortes, fait quinze mille prisonniers, gagné des batailles sans artillerie, passé des fleuves sans ponts, marché sans souliers, bivouaqué sans eau-de-vie, et parfois même sans pain. La France retentit des louanges du héros naguère inconnu, et l'Italie hésita entre l'inquiétude et l'étonnement : en effet, c'était un brillant épisode pour l'Europe entière, et l'histoire la plus intéressante pour les Italiens en particulier, que ces campagnes qui déshabituaient les esprits français de l'anarchie, et finissaient par substituer aux maux de la liberté les désastres de la gloire.

Quand Napoléon succombait à Sainte-Hélène sous le poids de souvenirs importuns, il s'arrêtait avec complaisance sur cette expédition, et voyait, avec un remords en vain dissimulé, le bien qu'il aurait pu faire alors à cette patrie de ses aïeux, lui issu de race italienne, exécuteur des volontés d'un grand peuple libre, capable de sentir la puissance de l'union et l'influence de la liberté bien ordonnée. Cependant, alors que les flatteurs avaient disparu, il se flattait lui-même; et, comme eux, c'est à la gloire militaire qu'il s'arrêtait de préférence.

Tous ceux qui, dans la Péninsule, nourrissaient le désir de voir l'Italie entière réunie en une puissante nation, espéraient ce résultat de la conquête, et ils l'espéraient bien plus de la conquête d'un peuple libre et libérateur, que de rois ambitieux. Beaucoup d'entre eux avaient lu les écrits des encyclopédistes et les journaux français; ils avaient fait partie des réunions maconniques, réfléchi sur les innovations des princes du pays : on attendait donc tout le bien

1796-

4726

possible de la république. La multitude, toujours éblouie par l'aspect de la force, s'émerveillait des victoires si rapides de Bonaparte, et aimait en lui un héros italien. Mais les prêtres, les moines, les nobles, que leur influence rendait encore puissants même après la perte de leurs prérogatives, avaient en horreur les innovations dont on les menaçait; et ils répandaient parmi le peuple un sombre effroi contre les régicides, les terroristes, les destructeurs des trônes et de la foi.

Le directoire avait conçu la pensée de conquérir la Lombardie, uniquement pour la donner à l'Autriche en échange des Pays-Bas, et par là assurer la paix. Mais Bonaparte se gardait de laisser rien percer à cet égard : il caressait au contraire les idées si flatteuses de liberté et d'indépendance, et, se conformant aux ordres qu'il avait reçus, il substituait partout l'administration municipale aux anciens gouvernements. Étant entré sur le territoire des États de Parme et de Plaisance, qui avaient réparé sous les Bourbons les maux des guerres précédentes, et où fiorissaient les arts. l'agriculture et le commerce, il accorda au duc un armistice, moyennant deux millions en argent, mille six cents chevaux, une quantité déterminée de blé, et en outre vingt de ses meilleurs tableaux. Puis, lorsque les Allemands l'attendaient dans la direction de Palenza, il fit une marche oblique, passa le Pô à Plaisance, et battit Beaulieu, qui était accouru trop tard. Il livra une bataille sanglante à Lodi, où il traversa l'Adda et arriva à Milan (1).

Ce beau pays, pour lequel on s'était battu pendant des siècles, n'avait entendu retentir le canon, depuis quarante-huit ans, que dans les fêtes de ses ducs, qu'il entourait d'un respect traditionnel. Mais les impôts que les nécessités de la guerre avaient fait récemment augmenter l'avaient indisposé contre ces souverains étrangers, et il accueillait avec joie l'espoir de se placer à la tête de l'union italienne. Après avoir rassuré les esprits en respectant les propriétés et les personnes, Bonaparte institua à Milan une administration municipale et des gardes nationales. Il laissa faire de grandes démontrations d'allégresse, former des

XVIII.

\_

7

<sup>(1) «</sup> Vendémiaire et même Montenotte ne me portèrent pas encore à me troire un homme supérieur ; ce n'est qu'après Lodi qu'il me vint dans l'idée que je pourrais bien devenir un acteur décisif sur notre scène politique. Alors baquit la première étincelle de la haute ambition. » Mémoires de Sainte-Hélène.

réunions politiques et publier des journaux déclamatoires. Il imposa au pays vingt millions en tout pour taxe de guerre, enleva aux églises leur argenterie, aux monts-de-piété les objets engagés. Ses soldats, couverts de haillons, furent rhabillés, et se remirent de leurs fatigues. Leur vivacité et leurs manières avenantes les firent aimer des hommes et plus encore des femmes, quoiqu'ils répandissent, avec leurs chansons sanguinaires et généreuses, les idées d'une liberté plus soldatesque que raisonnable. Cependant Pavie, qui osa tenter un mouvement, fut mise sans pitié à feu et à sac.

Bonaparte accorda, moyennant dix autres millions, des vivres et des tableaux, un armistice au duc de Modène, qui s'était réfugié à Venise; et, après avoir pourvu aux besoins de son armée, il put envoyer au directoire trente millions et cent beaux chevaux de luxe, sans compter l'argent qu'il fit aussi passer à l'armée du Rhin.

Son intention était de gagner le Tyrol, et de joindre, par la vallée du Danube, les armées du Rhin, commandées par Moreau et Jourdan. Mais Carnot considéra ce projet comme chimérique et périlleux : il lui fit donc parvenir l'ordre de laisser la moitié de son armée en Lombardie, sous le commandement de Kellermann, et de marcher avec le reste sur Rome et Naples. Bonaparte apercut ce qu'il y avait d'erroné à partager le commandement, et à s'avancer en Italie comme Charles VIII. Il se décida en conséquence à désobéir, et se disposa à assiéger Mantoue, le dernier refuge des bannières autrichiennes, pour remonter ensuite l'Adige. Après avoir énuméré pompeusement à l'armée ses récents triomphes, il lui disait : « Il nous reste d'autres marches « forcées à faire, des ennemis à soumettre, des lauriers à cueillir. « des injures à venger. Que ceux qui aiguisèrent les poignards en « France aient à trembler; que les peuples soient tranquilles : « nous sommes les amis des peuples. Rétablir le Capitole, réveiller « le peuple romain après des siècles de servitude, tel sera le fruit « de nos victoires. Le peuple français, libre, respecté de tous, « donnera à l'Europe une paix glorieuse, qui la récompensera de « six ans de sacrifices. Vous retournerez alors dans vos fovers. « et vos concitoyens, en vous montrant du doigt, diront : Il était « de l'urmée d'Italie.»

Venise avait démenti son ancienne réputation de prudence en

affectant la sécurité, alors que les tribunes de Paris retentissaient d'imprécations contre sa noblesse, contre ses Dix, contre ses inquisiteurs. Placée entre ces menaces et la défiance que lui inspirait l'avidité autrichienne, elle crut détourner le péril en ne l'avouant pas, et continua de se livrer à ses fêtes licencieuses sur les bords du précipice. Un ordre aussi insensé qu'inconstitutionnel des inquisiteurs d'État défendit de donner communication au sénat et au grand conseil des rapports envoyés sur le véritable état des choses, ôtant ainsi à ces assemblées le moyen de faire des propositions opportunes. Lui était-il possible de garder davantage sa funeste neutralité, quand l'armée française entrait sur son territoire? Les jeunes oligarques étaient d'avis de défendre les frontières contre quiconque oserait les violer le premier. Les vicillards auraient voulu se jeter dans les bras de l'Autriche, qui depuis longtemps convoitait une pareille acquisition. D'autres, plus hardis, penchaient pour la France victorieuse et républicaine, n'ayant point d'intérêt à détruire cette république, mais sealement à lui faire rajeunir, conformément à ses propres idées, a constitution décrépite.

On s'arrêta au plus mauvais parti, à la neutralité non armée. Qu'en résulta-t-il? Bonaparte entra sur le territoire de Brescia en protestant qu'il ne voulait offenser en rien la sérénissime république. Beaulieu viola à son tour le territoire, et occupa par surprise Peschiera; mais quand Bonaparte, vainqueur à Borthette, eut passé le Mincio, il fut obligé d'abandonner cette fortereme pour se retirer par le Tyrol: les Français s'établirent dans la place; puis, s'étant emparés de Vérone et de toute la ligne de l'Adige, ils mirent le siége devant Mantoue.

Sur ces entrefaites, la contagion républicaine gagnait l'Italie entière. La noblesse et le clergé, les Autrichiens, les Anglais, l'efforcèrent d'en étouffer les germes; le pape fit des préparatifs militaires; le roi Ferdinand emprisonna à Naples les patriotes, et consacra sa couronne au ciel; les Anglais souffièrent partout le leu et prodiguèrent leur or.

L'Autriche ne pouvait plus songer à envahir la France. Voyant donc que la perte de Mantoue la laisserait découverte de ce côté, elle envoya, par le Tyrol, le maréchai Wurmser, à la tête de soixante mille combattants. Ces forces, secondées par les dix mille hommes qui se trouvaient enfermés dans Mantoue, et par

Juin

Juillet.

zo août.

les Tyroliens dévoués à l'Autriche, pouvaient mettre Bonaparte dans une position difficile. Les patriotes s'en alarmèrent, et leurs adversaires reprirent de l'audace. Déjà les Autrichiens se disposaient à passer l'Adige sur tous les points, et l'on ne songeait plus qu'à la retraite, quand Bonaparte osa abandonner Mantoue, où il laissa les batteries enclouées, et concentra ses forces à la pointe du lac de Garda. Bientôt la bataille de Lonato releva les chances de la France, et la campagne se termina par la victoire de Castiglione, où trente mille hommes en défirent soixante mille, grâce à la résolution déployée par le général.

L'admiration n'eut plus de bornes, et Bonaparte prit un ton plus haut avec les puissances italiennes. Il flatta les peuples de l'espérance de devenir libres, s'ils savaient rester d'accord, et leur promit qu'ils ne seraient ni Français ni Allemands, mais Italiens (1).

Sur ces entrefaites, Carnot ordonnait à Jourdan et à Moreau de s'avancer séparément en Allemagne. Malgré ce commandement vicieux, ils restèrent vainqueurs à Essling, et s'avancèrent jusqu'au Danube. Mais les belles manœuvres stratégiques du jeune archiduc Charles obligèrent Moreau à effectuer cette retraite célèbre, dans laquelle il parvint à ramener son armée saine et sauve. Aussi a-t-elle été comparée, par ceux qui affectionnent particulièrement les talents secondaires, aux victoires de Bonaparte.

Le général de l'armée d'Italie aurait voulu seconder ces mouvements militaires en se dirigeant vers l'Allemagne, et déjà il avait pénétré jusqu'à Trente; mais Wurmser, qui s'était enfoncé dans le Tyrol, redescendit dans l'Italie en suivant le cours de la

(1) Napoléon disait au docteur Antomarchi: « Quand j'entrai pour la première fois en Italie, j'étais jeune comme vous; j'avais la vivacité, le feu de la jeunesse, la connaissance de mes forces et le désir de les mettre à l'épreuve. Les vieilles moustaches méprisaient ce commandant imberbe; mais ils étaient réduits au silence par mes actions d'éclat. Une conduite sévère, des principes austères, paraissaient étranges dans un jeune homme né de la révolution. Je marchais, et l'air retentissait d'applaudissements. Tout dépendait de moi : savants, ignorants, riches, pauvres, magistrats, clergé, tous étaient à mes pieds; mon nom était cher aux Italiens. Je vous avoue, docteur, que ce coacert d'hommages m'exalta, m'occupa tellement, que je devins insensible à tout ce qui n'était pas la gloire; je ne voyais que la postérité et l'histoire. Les belles Italiennes faisaient étalage de leurs charmes; mais j'y étais insensible: il est vrai qu'elles se dédommageaient avec ma suite. Quel temps! que de bonheur! que de gloire! »

Brenta, et contraignit Bonaparte à revenir sur ses pas. Il ne réussit toutefois qu'à se jeter dans Mantoue, où une famine horrible ne tarda pas à se déclarer.

Bonaparte, se trouvant épuisé, pressait le directoire de faire la paix avec les États italiens les plus forts, et de déclarer l'indépendance des autres. Enfin, un armistice fut accordé au roi de 10 octobre. Naples à des conditions honorables, attendu que Bonaparte savait que le pays était en état de soutenir la lutte, mais à la condition de rappeler les contingents envoyés à l'Angleterre et à l'Autriche, d'ouvrir les ports napolitains aux bâtiments français, et de donner six millions à la république. Quant aux nombreux prisonniers d'État, il ne s'en occupa point.

Victor-Amédée III de Savoie étant mort, Charles-Emmanuel III lui succéda. D'une santé faible et d'une imagination souffrante, il accepta l'amitié des Français en leur cédant la Savoie et Nice, ' et en leur assurant les passages des Alpes. N'oubliant pas toutebis, au milieu de ces désastres, les espérances nourries par ses pères, il insistait pour avoir la Lombardie; mais le directoire la réservait comme échange pour le moment opportun.

On négociait toujours avec Gênes au sujet de l'indemnité due pour la frégate la Modeste; et Bonaparte exigeait qu'elle réprimat les Barbets, brigands qui assassinaient les Français; il voulait en outre qu'elle chassat plusieurs familles dévouées à l'Autriche et à Naples. Les Anglais arrivèrent tout à coup sous les ordres de Nelson, attaquèrent dans la rade un bâtiment français, et le capturèrent. Tant d'arrogance finit par indigner les Génois, et ils acceptèrent l'amitié de la France, en excluant de leurs ports le pavillon britannique. Des députés cisalpins parcoururent le mys pour faire fraterniser les peuples. L'Italie centrale était remplie d'esprits ardents qui caressaient l'idée de l'indépendance itallenne. Reggio fut la première à envoyer Paradisi et Re s'entendre à Milan avec les Cisalpins, et à fêter le commencement de l'unité italique. Modène opposa de la résistance aux patriotes; mais Bomparte, alléguant la violation de l'armistice, déclara la déchéance du duc et la liberté de son pays. Bologne et Ferrare se constitaèrent en républiques, et s'unirent à la Lombardie.

La Toscane s'était en vain montrée amie de la France : Bonaparte ne tarda pas à élever des plaintes contre elle, et, la traversant bannières déployées, il poussa une division sur Livourne,

où s'était établie une escadre anglaise; il l'en chassa, et, confisquant les propriétés des sujets anglais et napolitains, il occupa les forts, et exigea des indemnités. Son intention était de dépasséder le grand-duc, uniquement parce qu'il était Autrichien; en même temps il souleva la Lunigiane, ainsi que Massa et Carrara, qu'il appela à la liberté, et d'où il tira de l'argent. Une pareille manière d'agir était de nature à ouvrir les yeux des gouvernements neutres, qui espéraient le maintien de la paix à leur égard, en s'abstenant d'agir alors qu'ils auraient dû s'armer.

Les Anglais, de leur côté, occupèrent Porto-Ferraio; mais ils l'abandonnèrent quand ils eurent perdu la Corse, qui, soutenue par Bonaparte, se délivra de leur joug; Salicetti fut envoyé pour l'organiser.

On exigeait de la cour de Rome, pour lui accorder la paix, qu'elle retirât les brefs lancés contre la république; et comme elle ne pouvait le faire, elle invoquait le secours de l'Autriche. En effet, cette puissance, tranquille du côté de la Turquie, et ayant accompli l'acquisition de la Gallicie, envoya de nouvelles troupes en Italie, sous les ordres du maréchal Alvinzy.

Malgré l'insuffisance de ses forces, Bonaparte, qui ne recevait aucun secours de France, fut obligé de résister à ce nouvel ennemi au moment où le soldat était découragé de ces luttes, qui se reproduisaient sans cesse. Des combats terribles furent livrés à Caldiero et à Arcole, où Bonaparte conserva sa supériorité; et les Autrichiens se virent encore forcés de battre en retraite. À la suggestion de Bonaparte, il se forma à Milan une légion lombarde, dans laquelle les Italiens de tous les pays fraternisèrent, en oubliant leurs anciennes divisions, et une légion polonaise composés des compagnons de Kosciusko et des exilés allemands, qui venaient répandre leur sang pour cette liberté naissante. Les Reggiens se mesurèrent avec les Autrichiens, et firent briller les prémices de la valeur italienne.

Non moins habile en politique qu'à la guerre, Bonaparte résolut de constituer Modène, Bologne, Ferrare, la Romagne, la Marche d'Ancône et Parme, en république cispadane, qui resterait à la France lorsqu'il lui faudrait restituer la Lombardie. Ce Carnot à qui Bonaparte devait dire en 1815, Ah! pourquoi vous ai-je connu si tard? devinait dès lors l'ambition de Bonaparte. Il le voyait, comme tous les hommes forts au milieu des médio-

crités, agir à sa tête, accorder ou paix ou trêve aux princes, maltraiter les commissaires qui n'agissaient pas à son gré, et gagner ceux qui, comme Clarke, étaient envoyés pour l'observer.

François II, qui ne pouvait se résigner à la perte de la Lombardie, convoqua la diète à Presbourg. Il y invita les Hongrois à concourir « à la défense de la monarchie, de la religion, de la soblesse, très-gravement menacées par la nation française, plus cruelle, plus féroce, plus impie que tout autre peuple barbare. » Ayant ainsi augmenté ses forces, il envoya Alvinzy tenter un dernier effort (1). Les bords de l'Adige furent ensanglantés de souveau; mais, après la victoire de Rivoli, Mantoue fut contrainte de capituler, livrant ainsi à la France l'Italie supérieure, après dix mois de combats admirables contre les forces opiniâtres de l'Autriche.

14 janvier. 2 février.

4797.

Le pape devait être la victime expiatoire des maux qu'on imputait au clergé. Le directoire écrivait à Bonaparte que la religion catholique était inconciliable avec la liberté, et servait de prétexte sex ennemis de la France. Il lui enjoignait donc de marcher sur et centre d'hostilités, de le détruire, et de livrer au mépris le gouvernement des prêtres, voulant que le pape et les cardinaux fussent réduits à chercher un asile hors de l'Italie. Bonaparte, né pour organiser, avait une tout autre manière de voir; mais il se proposa de faire une incursion sur les États du pape, pour se procurer de l'argent, avec lequel il marcherait ensuite sur Vienne. C'est en vain que le général Colli tenta de l'arrêter à la tête des Napolitains: il dépouilla de ses richesses le sanctuaire de Lorette; puis il recut à Tolentino les envoyés du pontife, avec lesquels il stipula la paix avec le pape, moyennant cession à la France du comtat Venaissin, et à la république cispadane, de Bolegne, de Ferrare et de la Romagne; le payement de trente

in février.

(1) Lorsque, vers la mi-janvier 1797, Alvinzy menaçait la ligne de l'Adige, tous les officiers de Napoléon le pressaient de trancher la côte de Castagnaro, ce qui, en faisant sortir ce fleuve de son lit pour mêler ses eaux à celles du Tartaro et de la fosse d'Ostiglia, aurait inondé toute la contrée entre l'Adige, la mer et le Pô, au-dessous de Legnago. L'aile droite aurait été ainsi assurée, et la ligne militaire raccourcie. Bonaparte s'y refusa, à cause du dommage immense que le pays aurait éprouvé; tandis que les Anglais, sous les ordres de Sidney-Smith, ne se firent pas scrupule en Egypte de couper la digue du lac Nahadiéh, qui porta le ravage dans tout le pays et menaça Alexandrie; et que Rostopchin n'hésita pas à brûler Moscou.

millions, le désaveu de l'assassinat commis sur la personne de Basseville, avec une indemnité pour sa famille, et, en outre, un certain nombre de manuscrits et de tableaux.

Les Français pouvaient dire, à coup sûr, qu'ils agissaient généreusement envers les Italiens, en leur faisant don de la liberté au prix de leur sang, et en ne réclamant que des contributions (1).

Alors, par une marche des plus hardies. Bonaparte tourna l'Adige pour aller assaillir Vienne, ce que n'avaient pu faire Moreau et Jourdan. L'entreprise était d'une audace extrême, si l'on considère qu'il laissait derrière lui un pays à peine conquis, et beaucoup d'ennemis; mais il avait foi en son génie et dans cette belle armée d'Italie, à laquelle il ne vovait aucunes troupes à comparer. Vainqueur au Tagliamento, il passa le fleuve, et l'archiduc Charles fut contraint de se retirer la baïonnette dans les reins. Bonaparte avait tout à gagner à la célérité; mais il importait au prince Charles de traîner les opérations en longueur, car il y avait péril pour le premier à ne pas vaincre de suite, puisque le temps diminuait ses forces, tandis qu'il augmentait celles de son adversaire. La guerre d'Italie, qui d'abord n'était qu'un épisode. avait acquis désormais l'importance principale; et c'était dans ces contrées, et non plus en Allemagne, qu'il s'agissait de forcer l'empereur. Les Alpes noriques étaient au pouvoir de Bonaparte. mais le directoire était hors d'état d'envoyer l'armée du Rhin se joindre à la sienne : il proposa donc la paix à l'archiduc Charles. et les préliminaires du traité furent signés à Léoben.

La France avait compris qu'il était impossible de rendre toute l'Europe démocratique: c'est cependant ce que les révolutionnaires prêchaient par sentiment, et le gouvernement, uniquement pour sauver les apparences. Il en résultait du désaccord entre les proclamations des généraux et les traités faits par les ministres, entre le langage adressé directement aux peuples et celui qu'on tenait aux rois. On s'abusait réciproquement par des espérances et des

e mars.

ıs avril.

<sup>(1)</sup> Napoléon perçut en contributions: de la Lombardie, 25 millions; de Mantoue, 800,000 fr.; des fiefs impériaux, 200,000 fr.; de Modène, 10 millions; de Massa et Carrara, 600,000 fr.; de Parme et de Plaisance, 20 millions; du pape, 30 millions; des magasins anglais, 8 millions; de Venise, 6 millions. « J'ai envoyé en France au moins 50 millions pour le service de l'État. C'est la première fois, dans l'histoire moderne, qu'une armée fournit aux besoins de la patrie, au lieu de lui être à charge. » Mémoires de Sainte-Hélène.

promesses; on laissait la Lombardie planter des arbres de liberté, arborer des drapeaux et des cocardes tricolores, et cependant elle était destinée à être livrée à l'Autriche. Seulement Bonaparte lui-avait voué une affection particulière, comme à son ouvrage, ou peut-être y voyait-il le premier degré de l'échelle qu'il commençait à gravir: ne voulant donc pas la trahir, il songea à chercher quelque autre compensation pour l'Autriche.

Il lui proposa la Bavière; mais à peine la Prusse en eut-elle connaissance, que, redoutant extrêmement de voir cette puissance s'agrandir en Allemagne, elle dépêcha à Bonaparte Luchesini, qui l'en détourna, et lui dit, en lui serrant la main: Eh bien! je compte sur le vainqueur de l'Italie. C'est alors qu'on résolut de trahir Venise.

Cette république était en butte à beaucoup d'accusations, fin de venue comme il arrive toujours à ceux qu'on veut dépouiller; et les ignobles intrigues naguère mises en usage contre la Pologne se reproduisaient à son égard. Les nobles dont le nom ne figurait pas au livre d'or machinaient contre l'oligarchie; ceux de Bergame, de Brescia, de Crème, ayant noué des intelligences avec les Cisalpins, proclamèrent la liberté. Mais les montagnards se levèrent à main armée contre les novateurs; Salò repoussa les républicains, et ils furent massacrés à Vérone. Les Français accoururent donc à leur secours, tandis que Venise envoyait les Esclavons pour réprimer ces mouvements. Mais les insurgés l'emportèrent; Vérone fut punie avec ferocité, et la terre ferme fut perdue pour la capitale, au sein de laquelle se forma un parti démocratique.

Ainsi qu'il était d'usage dans les circonstances graves, on avait sit défense à tout navire étranger d'entrer dans la rade. Un bâtiment corsaire français, poursuivi par les Autrichiens, se réfugia sous le canon du Lido, où il fut foudroyé et pris par les Esclavons irités. On fit grand bruit de cet incident; et Bonaparte répondit aux députés que la seigneurie lui avait envoyés pour s'excuser: le serai un autre Attila pour Venise: plus d'inquisiteurs d'État, plus de livre d'or, ces restes de la barbarie. Votre gouvernement est décrépit. Et il lui déclara la guerre, sans s'inquiéter que ce droit fût réservé aux cinq-cents. Après avoir institué des municipalités sur la terre ferme, il s'avança contre Venise.

Venise pouvait se sontenir, même après la perte du continent, si elle avait été capable de déployer autant de constance que lors 1797.

u avril.

de la ligue de Cambray. « Défendue par les lagunes, par de nombreux bâtiments armés, par une garnison de quinze mille Esclavons, elle pouvait recevoir de nouvelles troupes par l'Adriatique; elle avait en elle la force morale de ces familles souveraines qui devaient combattre pour leur existence politique. Qui pouvait apprécier combien de temps l'entreprise coûterait aux Français? Et, pour peu qu'elle durât, quel effet la résistance ne produiraitelle pas sur le reste de l'Italie (1)? »

Mais ses ennemis étaient à l'intérieur, et il n'y avait aucune énergie dans les conseils. De nombreux membres de la noblesse songeaient à déserter la cause de la patrie, pour obtenir des fonctions dans le nouveau gouvernement; et la seule plainte que fit entendre le doge Manin se résumait dans ce regret : Nous se sommes pas même en sûreté dans notre lit pour cette nuit. On envoya donc à Paris pour traiter, à quelques conditions que ce fût. en semant l'or, pour qu'elles fussent les moins dures possibles. Le grand conseil renonça à l'aristocratie héréditaire, en reconnaissant le gouvernement du peuple; il demanda une garnison francaise, et donna six millions, vingt tableaux et cinq cents manuscrits. Mais, sur ces entrefaites, il se tramait des conspirations dont le chef était Villetard; elles éclatèrent, et le grand conseil, poussé par elles, décréta l'introduction des troupes françaises. Une municipalité nouvelle fut instituée; on ouvrit les horribles puits, les fameux plombs, et l'on y trouva un prisonnier. Bonaparte refusa de ratifier les conditions posées par le grand conseil, en alléguant sa déchéance; mais il maintint toutes les obligations stipulées. Il ordonna l'abolition de l'aristocratie et le châtiment des inquisiteurs d'État; il exigea trois millions en argent, trois en munitions navales, trois vaisseaux de ligne, deux frégates (2), sans

(1) Mémoires de Sainte-Hélène.

16 mai.

<sup>(2)</sup> En lisant la Correspondance inédite de Napoléon avec le directoire; toute âme honnête frémit en voyant ces projets arrêtés d'iniquité, que l'on comprendrait à peine dans le feu de la guerre. Les Italiens y sont tonjours traités comme l'engeance la plus misérable du monde: « Venise va en décadence depuis la découverte du cap de Bonne-Espérance et la naissance de Trieste et d'Ancône; elle peut difficilement survivre aux coups que nous venons de lui porter; population inepte, lâche, et nullement faite pour la liberté. Sans terre, sans eaux, il paraît naturel qu'elle soit laissée à ceux à qui nous donnons le continent. Nous prendrons les vaisseaux, nous dépouillerons l'arsenal, nous enlèverons tous les canons, nous détruirons la banque, et nous garderons Corfou et Ancône. » 26 mai 1797.

oublier la contribution ordinaire en tableaux et en manuscrits. On enieva les chevaux de Constantinople, les lions du Pirée, ainsi que deux cent mille seguins remis en dépôt par le duc de Madène.

Au milieu de tant de chutes successives, il ne semblerait pas qu'en dût s'arrêter sur celle d'une république vermoulue, si de glorieux souvenirs et les combinaisons dont elle fit usage ne la rendaient particulièrement remarquable. Beaucoup la virent avec peine succomber par des motifs intéressés, tous pour la manière dont l'événement fut consommé. Les maisons des jacos bins furent saccagées par les Esclavons; il y eut des mouvements et du sang versé chez les Dalmates, qui avaient ce nom en horreur ainsi que les doctrines françaises, et qui se voyaient outrasés dans celles de leurs troupes qui servaient en terre ferme.

Cette occupation violait les préliminaires de Léoben; mais l'Autriche, loin de s'en plaindre, songea à en profiter ; elle occum l'Istrie et la Dalmatie, où elle se fit jurer serment de fidélité. Les habitants de ces provinces ne pouvaient se résigner, et versaient des larmes en remettant au général autrichien l'étendard de Saint-Marc. Les Vénitiens demandèrent à Bonaparte qu'il chassat les Autrichiens de cette partie de leur territoire : mais il l'entendaittout autrement, et songeait au marché projeté. Dissimulant toutafois, il suggéra aux Vénitiens l'idée de préparer une expédition contre les îles du Levant, comme si son intention eût été de les rendre à leur patrie, à qui il venait de porter le coup mortel. La seule compensation que Venise obtint à tant de sacrifices, ce fut de voir planter dans ses murs l'arbre de la liberté, qui devait y vivre si peu.

Copendant la paix était signée à Campo-Formio. Le directoire Paix de Camavait imposé à Bonaparte l'entier affranchissement de l'Italie; po-Formio. mais il désobéit à cette injonction, et assigna à la république cisalpine, dont l'existence fut reconnue, l'Adige et Mantoue; à la France, le Rhin, Mayence et les îles Ioniennes: il obligea l'empereur à rendre la liberté à la Fayette; à donner le Brisgau en compensation au duc de Modène, et un autre territoire en Allemagne au stathouder de Hollande; il abandonna à la maison d'Autriche Venise si longuement convoitée, avec le Frioul, l'Istrie, la Dalmatie, les Bouches du Cattaro. Après tant de défaites, l'Autriche n'aurait pu espérer ni obtenir des conditions aussi avantageuses,

ni s'indemniser aussi largement de ses pertes accumulées; mais le ministre Cobentzel avait su caresser l'ambition de Bonaparte, qu'il pénétrait. En perdant les Pays-Bas, qui lui étaient plutôt à charge qu'ils n'avaient d'importance pour elle, l'Autriche acquérait l'accès de la mer; et en se rapprochant de Constantinople, elle se trouverait prête pour intervenir un jour dans le partage de l'empire ottoman. Quant à la république cisalpine, elle prévoyait que sa durée serait éphémère, et gardait l'espoir de la recouver.

Les Parisiens, las de la guerre, montrèrent tant de joie de la conclusion de la paix, que le directoire n'osa en témoigner son mécontentement à Bonaparte (1).

Il s'agissait désormais de livrer à ses maîtres cette Venise qu'on avait poussée à une révolution, sous prétexte de la délivrer du joug. Serrurier vida les magasins, coula les bâtiments qu'il ne voulut pas emmener, enleva tout ce qui pouvait servir à l'empereur pour se créer une marine, et brûla jusqu'au Bucentaure pour en détacher la dorure. Villetard, qui avait été l'instrument sincère peut-être de cette trahison, dut annoncer à la reine de l'Adriatique le sort qui lùi était réservé, en promettant, à tous ceux qui croiraient devoir s'éloigner, un asile et une patrie, soit en France, soit dans la république cisalpine. Les magistrats, à qui il offrit au nom de Bonaparte de s'enrichir des dépouilles de leur patrie, repoussèrent ses ouvertures; et il dut répondre au général français: « J'ai trouvé chez les municipaux une âme « trop élevée pour vouloir coopérer à ce que vous m'avez pro-« posé. Nous chercherons une terre libre, m'ont-ils répondu, « mais en préférant la liberté à l'infamie. » Bonaparte répliqua par des insultes, disant que la république française ne voulait pas répandre son sang pour les autres peuples : que les Vénitiens étaient des discoureurs insensés, des lâches, qui ne savaient que fuir. Mais lorsqu'il leur adressa ces mots en réponse à leurs plaintes, Eh bien! défendez-vous, une voix libre et fière s'écria: Traitre, rendez-nous ces armes que vous nous avez ravies!

<sup>(1)</sup> Bonaparte écrivait au directoire, après la paix de Campo-Formio: « Je crois avoir fait ce que chaque membre du directoire eût fait à ma place.... Il ne me reste plus qu'à rentrer dans la foule, à reprendre le soc de Cincinnatus, et à donner l'exemple du respect pour les magistrals et de l'aversion pour le régime militaire, qui à détruit tant de républiques et perdu plusieurs Etais.»

Le 19 janvier 1798, Venise vit entrer les Autrichiens, qui, s'ils en avaient fait l'objet d'un marché, n'avaient jamais du moins promis la liberté à ses habitants, ni jamais parlé des droits du peuple.

## CHAPITRE VI.

APRÈS LA PAIX DE CAMPO-FORMIO. - EXPÉDITION D'ÉGYPTE.

L'heureux succès des expéditions de Bonaparte en Italie avait accru le nombre des amis du directoire, qui renouvela avec l'Espagne l'ancien pacte de famille. La France se trouvait alors au comble de la gloire : maîtresse des Pyrénées au Rhin, de l'Océan au Pô, elle avait, pour se défendre, de vaillants généraux encore irréprochables; et, comme quinze mois de durée avaient consolidé le gouvernement, elle espérait réparer promptement les maux qu'elle avait eu à souffrir. Si des ambitions et des dissentiments éclataient parmi les directeurs, Larevellière savait les concilier. Esprit observateur, il sentit que le besoin d'union renaissait, ainsi que le sentiment religieux; mais comme il crut y satisfaire en substituant à l'ancien culte la théophilanthropie, et des réunions où l'on prêchait la morale, il ne parvint qu'à se rendre ridicule.

L'armée de Vendée restant libre, Hoche songea à porter la guerre civile en Angleterre, en soulevant l'Irlande. En effet, l'Angleterre se trouvait sans autre alliée que l'Autriche vaincue. Les ports de l'Italie et de l'Espagne lui étaient fermés, ses finances étaient appauvries; et comme les élections approchaient alors, on prévoyait qu'elles seraient contraires à Pitt. Elle voyait surtout avec peine que la France eût acquis les Pays-Bas, qui, indépendamment de contrées fertiles et industrieuses, la rendaient maîtresse de l'embouchure des fleuves les plus importants pour le commerce du Nord, de ports et de côtes situés en face de l'Angleterre, et qui lui permettaient de dominer sur la Hollande. Pitt feignit donc d'accéder à des propositions de paix, mais en mettant pour base du traité la restitution des Pays-Bas, bien certain qu'il ne l'obtiendrait pas. En effet, les négociations furent rompues. Les Français

tentèrent un débarquement en Angleterre; mais la tempête dispersa leurs armements, au grand détriment de leurs finances et de leur réputation. De son côté, l'Angleterre avait fait tant de dépenses, qu'il en résulta une crise pour la banque. Elle émit alors des billets de petite valeur; puis, craignant que la France, l'Espagne et la Hollande ne débarquassent en Irlande, et les catholiques opprimés épiaient toutes les occasions de secouer un joug détesté, elle fit encore des ouvertures de paix.

En France cependant, les élections pour la rénovation des deux conseils avaient tourné contre le directoire; on désapprouvait chacun de ses actes, et surtout la trahison dont il avait usé à l'égard de Venise. Les émigrés rentrés se donnaient beaucoup de mouvement, et la contre-révolution prenait pied : mais les armées demeuraient tout à fait républicaines, et Barras chargea Hoche de venir tenir les conseils en respect. Les clubs, qui s'étaient rouverts, en jetèrent les hauts cris; les royalistes préparèrent un coup de main : c'était en vain que les constitutionnels, parmi lesquels se distinguaient madame de Staël et Talleyrand, cherchaient à mettre la paix : des deux côtés on tremblait de voir renaître les tempêtes. La discorde était parmi les directeurs euxmêmes, à l'occasion des traités de paix. Mais Barras, le plus résolu d'entre eux, monta un coup d'État: il surprit les Tuileries, arrêta Pichegru, le directeur Barthélemy et un certain nombre de députés, au milieu des cris A bas les aristocrates ! Carnot s'enfuit; beaucoup de citoyens furent déportés, ainsi que les éditeurs de quarante-deux journaux. Les élections des membres factieux furent annulées, et des pouvoirs considérables attribués au directoire. L'énergie déployée dans cette circonstance ôta à la multitude l'envie de se mêler de politique; les royalistes en restèrent déroutés, et le rétablissement de plusieurs lois révolutionnaires prévint la guerre civile.

18 fructidor. 4 septembre.

Alors le directoire, redevenu fort, remit les patriotes en fonctions. Merlin et François de Neufchâteau furent appelés au directoire. Hoche étant mort à vingt-neuf ans, couvert d'une gloire sans tache, l'armée d'Allemagne qui lui était destinée fut confiée à Augereau, qui s'était mentré ardent patriote en Italie, et avait fait la journée du 18 fructidor. On éleva alors les prétentions à l'égard de l'Autriche et de l'Angleterre; mais le congrès de Lille n'amena rien avec cette dernière puissance. Un autre se

réunit pour la pacification de l'Europe à Rastadt, où la liberté se trouva en présence de la féodalité. Les États d'Allemagne s'y plaignirent amèrement de l'Autriche, qui les avait laissé dépouiller, et avait livré Mayence pour s'agrandir elle-même.

La France avait à accomplir la tâche difficile d'organiser les républiques qu'elle avait créées. Bonaparte aimait comme son ouvrage, ou voulait affermir pour s'en faire un marchepied, la république cisalpine, qui, comptant trois millions et demi d'habitants, avait, avec Mantoue, l'Adige et Pizzighettone pour défense, de grands éléments de prospérité. La Valteline, qui, sujette des Grisons, prétendait qu'ils n'observaient pas à son égard les conventions stipulées, porta ses plaintes à Bonaparte: il enjoignit aux Grisons de venir se justifier; et comme ils ne comparurent pas, il réunit cette vallée à la république cisalpine (1). Bologne, Imola et Ferrare lui furent aussi réunies. Elle comprit ainsi vingt départements, et Bonaparte obtint la reconnaissance de cette fille ainée de la république française. On célébra avec solennité dans le lazaret de Milan la fédération des peuples italiens, qui y envoyèrent leurs députés et leurs gardes nationales jurer la liberté et l'égalité sur l'autel de la patrie. Songe brillant, qui ne devait laisser après lui que le regret!

Bonaparte, qui s'était montré fort parce qu'il opérait indépendamment des instructions du directoire, aspirait en outre à la gloire de législateur. Il avait donc créé un comité de dix hommes distingués, afin de préparer une constitution pour la république chalpine; mais le directoire prescrivit de lui donner la constitution française, et le général lui-même nomma pour la première fois les quatre directeurs et quatre congrégations, la première de constitution, la seconde de jurisprudence, les deux autres de finances et de guerre. En même temps on élut les conseils législatifs, qui toutefois furent nommés réellement par lui-même, cent soixante dans le conseil général, quatre-vingts dans le conseil des metens. C'est ainsi qu'on enlevait à un pays qui déjà jouissait de libertés municipales, celles qu'il possédait sous une certaine forme, pour lui donner la constitution d'un pays qui ne les avait pas. On lui avait donné toutefois un nom, une bannière, une

. .

<sup>(1)</sup> Sentence fondée en droit et en équité, dit M. Thiers; mais il semble qu'il résulte des faits une tout autre appréciation.

armée, avec l'espoir de voir finir le gouvernement militaire et d'en conserver les fruits. Il est vrai que les gens cupides faisaient des fortunes scandaleuses, que des brouillons jetaient la confusion dans les lois et dans la justice : cela n'empéchait pas beaucoup de personnes, même parmi les plus distinguées, de se laisser abuser naïvement à ces apparences de gouvernement libre, et de nourrir une confiance imperturbable en l'unité italienne. Nous ne saurions louer, ni ne voudrions blâmer ce qui fut fait dans le cours de ces trois années, parce que les Italiens qui y coopérèrent n'agissaient pas librement, poussés qu'ils étaient par des inspirations étrangères.

Bonaparte, qui commençait alors à laisser apparaître ses idées ambitieuses, affectait de protéger le savoir (1); il traitait avec hauteur les députés et les dignitaires. On pouvait voir dans l'hôtel de Montebello, qui déjà s'appelait son palais, les abeilles du manteau impérial apparaître sous l'écharpe républicaine. Il représentait toutefois aux Italiens les funestes conséquences de leurs divisions, le besoin qu'ils avaient d'acquérir le sentiment de leur propre dignité, et de s'habituer au maniement des armes. En effet, les légions ne tardèrent pas à se remplir. Il projetait déjà la route du Simplon pour faciliter les communications de l'Italie avec la France. Puis, à son départ, laissant Berthier en Lombardie à la tête de trente mille hommes, il adressa cette proclamation aux habitants: « La liberté vous a été donnée sans factions, sans massa- « cres, sans révolution; sachez la conserver! Vous êtes appelés à « de grandes choses, yous la république la plus riche et la plus

(1) Il écrivait à Oriani, le 24 mai 1796: « Les sciences qui honorent l'esprit, les arts qui embellissent la vie et transmettent les grandes actions à l'avenir, doivent être en honneur dans les républiques. Tout homme distingué dans les lettres et dans les sciences est Français, en quelque lieu qu'il soit né. J'ai appris avec peine que les savants ne jouissent pas à Milan de la considération qu'ils méritent; que, retirés dans leur cabinet et dans leur laboratoire, ils sont heureux quand les rois et les prêtres ne les tracassent pas. Aujourd'hui tout est changé: la pensée est libre en Italie; plus d'inquisition, plus d'intolérance, plus de discussions théologiques. J'invite les savants à se réunir, à m'exposer les moyens de donner aux sciences et aux beaux-arts une nouvelle vie et un nouvel être. Ceux d'entre eux qui voudront aller en France y seront accueillis avec honneur: le peuple français fait plus de cas de l'acquisition d'un mathématicien, d'un peintre, d'un savant, que de la plus riche cité. Citoyen Oriani, faites connaître aux savants de la Lombardie ces sentiments du peuple français. »

populeuse après la France. Faites des lois sages et modérées, exécutez-les avec force et vigueur; propagez les saines doctrines, respectez la religion; remplissez vos légions de citoyens loyaux; ayez le sentiment de votre force et de votre dignité, tel qu'il convient à des hommes libres. Après tant d'années de tyrannie, vous n'auriez pu recouvrer par vous mêmes la liberté; mais bientôt vous pourrez la défendre par vous mêmes. Je pars; mais je reviendrai parmi vous dès qu'un ordre de mon gouvernement ou votre danger m'y rappellera. Conservez, en attendant, la certitude que j'aurai toujours à cœur le bonheur et la gloire de votre république.

Ces sentiments étaient loin de ressembler aux proclamations furibondes des républicains : en effet, Bonaparte sentait la nécessité de l'ordre. Dans le Piémont, qui, remué par-les novateurs, avait vu éclater la guerre civile, il se montra bienveillant envers la cour, qui l'emporta grâce à son appui, et qui sévit contre plusieurs des plus compromis.

A Gênes, maltraitée comme l'est toujours le faible au milieu des forts luttant les uns contre les autres, les aristocrates et les démoerates continuaient à se combattre jusqu'à effusion de sang : les derniers étaient stimulés par les journaux et les émissaires de Milan, ainsi que par le commissaire français Faypoult; l'insurrection éclata dans la Polcevera, et elle ne laissa pas d'être sanglante. Elle fut apaisée par Bonaparte, qui, tout en se plaignant que des Francais avaient été tués, et en malmenant l'aristocratie, modifia la constitution dans un sens qui n'avait rien de trop populaire. L'ancien sénat était aboli ; les deux conseils législatifs continuaient de subsister, avec un sénat exécutif présidé par un doge. La religion catholique, la banque de Saint-George, la dette publique, étaient garanties, les priviléges supprimés; ensin, des hommes modérés et appartenant aux différentes classes étaient appelés aux emplois. Mais le peuple, qui ne connaît pas de mesure, se laissa aller à ses élans ordinaires d'imitation : il brûla le livre d'or, abattit la statue d'André Doría, «le premier des oligarques, » consacra à la régénération ligurienne la maison du droguiste Morando, où étaient nées les réunions républicaines; et ce territoire exigu fut divisé en quatorze départements.

Les divers agents du directoire avaient pour instructions de se montrer modérés, de ne point fomenter les insurrections, ni de Mai.

8

T. XVIII.

faire naître les espérances. Mais les passions, une fois excitées, ne se gouvernent pas aisément, et d'ailleurs l'exemple parlait assez haut; l'armée était remplie d'ardeur républicaine, et partout la demeure du diplomate français était un foyer de soulèvements.

Rome, indépendamment de l'humiliation qu'elle avait subie, recevait des instigations des contrées qu'elle avait perdues. Le pape avait été contraint d'agir comme les révolutionnaires, de s'emparer des ornements des églises, de taxer les ecclesiastiques. de vendre un cinquième des biens de mainmorte, de faire trêve aux cérémonies pompeuses. Ces actes faisaient murmurer ses sujets, déjà scandalisés des richesses acquises par son neveu Braschi. Les jansénistes reprenaient crédit et élevaient la voix; on parlait de vieilleries sacerdotales, de royaume des cieux détaché de celui de la terre, de réforme, de sécularisation. La création d'un papier-monnaie porta le mécontentement au comble, et le moment parut venu d'enlever le gouvernement aux prêtres. Les artistes français qui se trouvaient à Rome pour étudier jetaient de l'huile sur le feu, et ils tentèrent un soulèvement; mais le général Duphot fut tué dans la mêlée. Cette défense fut traitée d'assassinat et de violation du droit des gens. Joseph Bonaparte, alors ambassadeur à Rome, demanda ses passeports, et se retira; puis le directoire ordonna à l'armée, qui ne demandait pas mieux, de marcher, sous les ordres de Berthier, contre la nouvelle Babyloue. Ce général s'avança sans rencontrer de résistance, en recommandant aux soldats de punir le gouvernement, qui seul était coupable. sans porter préjudice au peuple ni blesser ses habitudes religiouses, dans cette Rome que protégeait le respect des souvenirs et non la force des armes. Le château Saint-Ange se rendit au général français, à la condition que le culte, les établissements publics, les personnes et les propriétés seraient respectés.

.

A peine le peuple eut-il vu les drapeaux tricolores arborés, qu'il se proclama libre; Berthier s'établit sur le Quirinal; l'arbre de la liberté s'éleva en face du Capitole; les noms de Brutus et de Scipion se trouvèrent sur toutes les lèvres: le pape, reliré dans le Vatican, refusa d'abdiquer la souveraineté temporelle, attendu qu'il n'en était que le dépositaire. On le fit en conséquence partir pour la Toscane. Les palais de l'État et ceux des cardinaux étrangers furent dépouillés ainsi que les églises. On supprima la Propagande, « comme une institution inutile. » Sa riche bibliothèque fut mise

4700

au pillage, et ses archives eurent à peu près le même sort. Les propriétés privées ne furent pas non plus respectées, et d'énormes contributions furent imposées aux personnes riches. Masséna, qui succéda à Berthier, commit et laissa commettre une foule d'exactions: mais les plaintes des troupes, qui n'étaient pas payées, le firent remplacer.

Vienne et Naples réclamèrent vivement contre cette occupation ; les Transtévérins et les campagnes se soulevèrent, le sang coula : pais. l'insurrection calmée, on donna au pays la constitution ordinaire, remarquable seulement en ce que, dans le centre du catholicisme, il n'y était pas dit un mot de la religion. Selon l'usage, on devait prêter serment de haine à la monarchie; mais Pie VI déclara, par une encyclique, qu'on ne doit hair aucun gouvernement; que l'on peut toutefois jurer d'obéir à la république, et de ne rien tramer contre elle. Il était naturel que ces paroles modérées déplussent aux exagérés, qui célébrèrent sur la place du Vatican la fête de la Fédération.

En Hollande, les orangistes regrettaient le stathouder, et les fédéralistes, les anciennes administrations provinciales; les jacobins désiralent l'unité et la démocratie pure; les modérés, une constitution unitaire, mais tempérée, et ils avaient pour eux le directoire. Or, quand les fédéralistes eurent été écartés pour donner sa janvier. une constitution unitaire au pays, les démocrates, qui prétendaient l'emporter à l'exclusion de tout autre parti, acquirent une grande force : cependant le général Daendels, homme distingué parmi les modérés, parvint à les abattre, et les chassa du corps législatif à l'aide des baionnettes.

La Suisse était une confédération vicieuse et remplie de féodalité. Les citovens v jouissaient de différents degrés de liberté, selon leur classe, et une grande partie de la population était humiliée dans l'intérêt des privilégiés; certains pays dépendaient des autres comme de souverains (1), et la plupart des campagnes relevaient des villes. Le monopole y était toujours plus restreint par les priviléges des corporations d'arts et métiers; et plus d'un gouvernement avait même été converti en oligarchie, comme à Berne, où les magistrats n'étaient choisis que parmi les familles inscrites dans un livre d'or. Partout ensuite la justice s'exerçait avec rigueur, et

<sup>(1)</sup> Voy. tome XVII.

d'une manière qui n'était pas irréprochable; les supplices et les persécutions se reproduisaient fréquemment, en même temps que l'avidité pour l'argent et pour les décorations étrangères multipliait la corruption, et qu'un ignoble trafic continuait d'enrôler des mercenaires au service des rois.

Il n'existait aucun accord entre les cantons confédérés ou alliés, et par suite aucune force. Ils recouraient, dans leurs querelles intestines, à des voisins puissants, et les traités qui les liaient, l'un avec le Piémont, un autre avec l'Autriche, un troisième avec la France, exposaient les Suisses à se rencontrer dans les rangs d'armées ennemies, et à verser le sang fraternel.

En conséquence, les vieilles haines allaient toujours croissant, et nous avons déjà vu les agitations intérieures commencer avant l'arrivée des Français. La révolution leur imprima plus d'activité, et il y eut des mouvements à Bâle, à Zurich, à Genève; l'esprit démocratique se répandait dans tous les cantons où l'on parlait français.

Berne tenait pour le parti contraire, et laissait tramer librement les émigrés français qu'elle avait accueillis. Les Vaudois, qui lui avaient été cédés par le duc de Savoie en 1565, sous la garantie de la France, recoururent alors au directoire, en lui représentant la tyrannie dont ils avaient à souffrir. La France, qui désirait introduire aussi dans les montagnes de l'Helvétie la république une et démocratique, prit les Vaudois sous sa protection, et envoya le général Ménard camper près de Genève, et Schauenbourg dans les environs de Bâle.

Aussitôt les Vaudois se soulevèrent: ils chassèrent leurs baillis, plantèrent l'arbre de la liberté, et proclamèrent la république du Léman; la France occupa leur territoire, et en garantit l'indépendance. Ochs, qui avait fomenté cette insurrection, rédigea une constitution sur le modèle de la constitution française, et elle fut répandue partout dans les montagnes.

La campagne, dans le canton de Zurich, demandait aussi à jouir de droits égaux à ceux de la ville; il en était de même dans les autres. Pour opposer une digue à ces prétentions, le gouvernement de Berne convoqua la diète générale à Aarau, et réunit des troupes. Il fit répandre parmi les cantons allemands le bruit que la partie française méditait de se détacher de la confédération, et de substituer l'athéisme à la foi : il excita le fanatisme des monta-

1780.

gnards de l'Oberland; mais le peuple se souleva dans Aarau même, et la France prit les insurgés sous sa protection.

Alors s'étendirent les affranchissements volontaires ou forcés. Berne ayant maltraité un envoyé diplomatique, la France lui déclara la guerre; et ces républicains qui combattaient pour les rois furent vaincus bientôt par des républicains régicides, qui entrèrent tout souillés de sang dans Berne, d'où s'échappa avec peine l'avocat Steiger, chef de cette aristocratie. C'est ainsi que les républiques étaient renversées au nom de la liberté, et il en coûtait à Berne 42 millions.

Le reste de la Suisse était dans une vive agitation. Le général Brune fut chargé d'organiser la république du Rhône: mais les Suisses préférèrent ne former qu'une seule république. Beaucoup cependant y répugnaient, surtout dans les cantons montagnards; on y répandait le bruit que la France voulait les réunir, pour les faire combattre dans ses guerres avec l'Angleterre. Ils s'opposèrent donc à l'unité projetée, et Schauenbourg fut obligé de les réduire par la force. Il en fut de même dans le haut Valais. Au mois de mai 1798, le gouvernement helvétique, composé d'un directeur et de deux conseils comme en France, se réunit à Aarau. Mais il en arriva là comme en France et partout: un parti une fois abattu, il fallait abattre celui qui lui avait succédé. Cependant la France s'empara de toutes les caisses, et déclara nettement que les lois et les décrets du gouvernement étaient sans valeur, s'ils étaient contraires à la France. Les libéraux eux-mêmes furent blessés d'un tel acte, et l'on entendit partout le frémissement de l'indignation. Enfin le mécontentement s'apaisa : les deux républiques firent alliance; Genève fut réunie à la France, et les bailliages italiens, qu'il avait'été question de rattacher à la république cisalpine, constituèrent un nouveau canton helvétique.

Sur ces entrefaites, Bonaparte était retourné en France, aceneilli comme en triomphe partout où il passait. Il se retira à Paris dans une habitation modeste; mais on lui décerna des honneurs
inusités. Le directoire fit don à l'armée d'Italie d'un drapeau sur
lequel on lisait en lettres d'or: « L'armée d'Italie a fait 150,000
« prisonniers, pris 170 drapeaux, 555 pièces de siége, 600 de
« campagne, 5 équipages de pont, 9 vaisseaux, 12 frégates,
« 12 corvettes, 18 galères. Armistice avec les rois de Sardaigne
« et de Naples, avec le pape, avec les ducs de Parme et de Mo-

19 **a**oût.

1797. 9 décembre. « dène. Préliminaires de Léoben. Convention de Montebello avec « la république de Gênes. Paix de Tolentino et de Campo-Formio. « La liberté donnée aux peuples de Bologne, Ferrare, Modène, « Massa, Carrare, de la Romagne, de la Lombardie, de Brescia, « Bergame, Mantoue, Crémone, partie du Véronais, Chiavenna, « Bormio, la Valteline; aux peuples de Gênes, aux fiefs impériaux, « aux départements de Corcyre, de la mer Égée et d'Ithaque. Les « chefs-d'œuvre de Michel-Ange, de Raphaël, de Léonard de « Vinci, expédiés à Paris.— Avant triomphé dans dix-huit batail-

« Vinci, expédiés à Paris.— Ayant triomphé dans dix-huit batail-« les rangées : Montenotte, Millesimo, Mondovi, Lodi, Borghetto.

« Lonato, Castiglione, Roveredo, Bassano, San Giorgio, Fon-

« tana Viva, Caldiero, Arcole, Rivoli, la Favorite, le Taglia-« mento, Tarviso, Neumarket. — Livré soixante-sept combats. »

Bonaparte se voyait fêté à l'envi. On donna à la rue où il demeurait le nom de rue de la Victoire; les journaux racontaient chacun de ses actes, chacune de ses paroles, comme on le fait pour les rois. Quant à lui, il ne s'en montrait pas moins modeste; et s'il paraissait dans les spectacles et les réunions, c'était pour complaire à Joséphine, sa femme, veuve du comte de Beauharnais. mort sur l'échafaud révolutionnaire, et pour laquelle il avait beaucoup d'amour et de reconnaissance. Nommé membre de l'Institut. il s'y rendit en costume de savant. Il s'entretenait constamment avec les hommes les plus distingués, ayant toujours soin de diriger la conversation sur les matières dont chacun d'eux s'occupait particulièrement : dès lors le peuple commença à le considérer comme son homme, et à s'étonner qu'au milieu de tant de gloire il eût si peu d'ambition. Il n'avait point en effet cette ambition étroite qui se donne carrière dans de petites intrigues, et ses regards se portaient trop haut pour que le vulgaire pût le comprendre.

Le directoire lui confia le commandement de l'armée destinée à opérer contre l'Angleterre; mais un débarquement dans l'île; qui serait fait dans le seul but de ravager le pays et d'irriter les populations, lui souriait peu : il se sentait plutôt attiré vers l'Orient, « d'où vinrent toutes les grandes choses. »

La possession de l'Égypte, contrée intermédiaire entre l'Europe et l'Inde, était indispensable pour faire de la Méditerranée un lac français. Après s'être emparé de la marine de Venise et de son matériel naval, Bonaparte avait envoyé l'amiral Bruevs

1796.

dans le Levant, à l'effet d'y prendre possession des îles vénitiennes, dont il connaissait l'importance pour dominer dans ces parages, et pour s'assurer d'une route directe vers l'Orient, si l'ennemi venait à occuper le cap de Bonne-Espérance. Cette idée, qu'il ne cessa de nourrir, lui faisait alors désirer vivement une expédition de ce côté: ce qu'elle avait d'inattendu et de romanesque était pour lui un attrait de plus.

Le directoire hésitait à exposer quarante mille hommes, et le général qui inspirait le plus de confiance aux soldats et le plus de terreur à l'ennemi, aux hasards d'une bataille navale; mais le vainqueur de l'Italie insista. Il obtint trois millions du trésor de Berne, et fit ses préparatifs en secret. Les généraux Desaix et Kléber voulurent l'accompagner, ainsi que plusieurs autres déjà illustrés sous ses ordres. Aux munitions de guerre il ajouta une imprimerie orientale, enlevée à la Propagande de Rome; il recruta des savants et des dessinateurs; puis il s'embarqua, emmenant avec lui l'élite des braves et des doctes. La nation était inquiète de savoir de quel côté il se dirigerait, et le mystère répandait plus de grandeur sur le jeune héros. L'Angleterre, effrayée, charga Nelson de surveiller sa marche, en même temps qu'elle tint tous les potentats en haleine, par la crainte de la propagande républicaine.

Bonaparte partit de Toulon, avec les vieilles troupes d'Italie, le 19 mai 1798. L'escadre, commandée par l'amiral Brueys, comprenait quinze vaisseaux de ligne, dont deux vénitiens de 64 canons, quatorze frégates, dont six vénitiennes, soixante-douze bâtiments plus petits, et quatre cents de transport; en tout cinq cents voiles, quarante mille soldats et dix mille marins.

L'ordre de Malte avait passé le siècle précédent dans l'obscurité, au milieu de petites discordes intérieures et de conjurations avortées; mais sa mission était finie Les riches commanderies qu'il possédait dans tous les royaumes de l'Europe étaient le partage de chevaliers oisifs et débauchés, recrutés parmi les cadets des grandes familles. Sa marine, qui aurait dû être l'effroi des Barbaresques dans la Méditerranée, consistait à peine en quelques galères qui ne servaient qu'à des courses d'agrément, tandis que les Algériens s'en venaient audacieusement rayager les côtes de l'Italie.

Cet ordre devait donc périr, et il était évident que l'Angleterre profiterait de la première occasion pour mettre la main sur l'île.

. .

Bonaparte voulut prévenir cette occupation. Il débarqua à l'improviste, et, après une faible résistance, le grand maître de Hompesch capitula, sous la promesse d'une principauté en Allemagne, ou d'une pension viagère de 300,000 francs.

s<sup>er</sup> jullet.

Après avoir laissé une garnison dans l'île, Bonaparte continua heureusement sa route sans rencontrer Nelson qui le cherchait, et arriva près d'Alexandrie. Il débarqua avec beaucoup de difficulté, et s'avança, suivi de sa seule infanterie, contre la ville des Ptolémées, en proclamant qu'il venait la délivrer du joug des mameluks. Il y trouva peu d'obstacles à vaincre, et s'en rendit maître.

Les Cophtes, race primitive, étaient plongés dans la servitude et dans l'avilissement. Les Arabes conservaient encore l'apparence de conquérants; mais leur condition était diverse, ainsi que leur degré de culture. Quelques-uns, comme les scheiks, représentants officiels de la nation, avaient de l'instruction; d'autres, en grand nombre, étaient petits propriétaires; le reste ne possédait rien en propre, et cultivait les terres des autres, sous le nom de fellahs; les Bédouins erraient dans le désert, en se livrant au trafic et au brigandage.

Mais une conquête postérieure à celle des Arabes les avait soumis aux Turcs, enrôlés pour la plupart dans le corps des janissaires, quoique peu d'entre eux servissent dans les troupes du pacha, qui était envoyé de Constantinople. Afin d'empêcher le pacha de se rendre indépendant de la Porte dans un pays éloigné et d'une aussi grande importance, Sélim avait placé près de lui les mameluks, milice recrutée parmi les plus beaux esclaves circassiens, qui, élevés en commun, sans parents ni patrie, n'avaient d'autre sentiment que celui de la force. Ils obéissaient à vingt-quatre beys, dont chacun en avait cinq ou six cents sous ses ordres, et chaque soldat avait deux fellahs pour le servir. Les mameluks étaient entretenus par les beys, du produit des terres et des différentes taxes dont les Cophtes, agents, scribes, espions des maîtres de leurs maîtres, étaient les percepteurs. Il n'existait entre les beys d'autre distinction que la force. dont ils abusaient pour combattre les uns contre les autres. Loin d'obéir au pacha, ils se l'asservissaient, s'en faisaient un instrument, et lui refusaient jusqu'au miri, impôt foncier, qui représentait le droit de conquête de la Porte.

1798

C'était donc une féodalité, composée d'indigènes esclaves, d'un peuple vainqueur des premiers habitants, et d'une milice victorieuse à son tour des uns et des autres, en état de révolte contre le souverain.

Bonaparte reconnut que le point important était d'abattre les mameluks, hostiles envers les Français, tout en montrant de la déférence pour la Porte, ancienne alliée de la France; de caresser les scheiks, en leur offrant l'espoir de relever le nom arabe; d'inspirer la confiance en respectant les biens, les personnes, les femmes, la religion; ménagements inconnus aux conquérants antérieurs.

Une proclamation, en style oriental, annonça que l'intérêt de la France était de réprimer les pirateries des beys; que les Français avaient pour Mahomet et pour le Koran plus de respect que les mameluks: Nous sommes tous de vrais musulmans, y était-il dit; car nous avons détruit le pape, qui préchait la guerre aux musulmans; nous avons détruit les chevaliers de Malte, qui croyaient que Dieu commandait de combattre les musulmans (1).

En conséquence, Bonaparte ne changea rien à Alexandrie, où il institua seulement une municipalité et des receveurs pour le recouvrement des impôts. Après avoir mis la place en état de défense, il se dirigea vers le Caire. Les vainqueurs de l'Italie murmuraient en se voyant au milieu des sables mouvants, d'un désert sans bornes, sous un ciel brûlant, sans eau pour étancher leur soif; et c'était tout au plus si leur confiance dans leur jeune général suffisait pour leur faire endurer ces fatigues inaccoutumées. Mourad-Bey avait rassemblé les mameluks en avant de l'immense cité; mais, malgré leur intrépidité à attaquer, ils ne purent résister au feu régulier de ces vétérans, animés par la présence et les discours d'un général en qui ils avaient foi : Du haut de ces pyramides, quarante siècles vous contemplent, leur avait-il dit; et leur vaillance ne se démentit pas. Les mameluks défaits furent réduits, pour toute vengeance, à brûler ce qu'ils avaient de plus précieux. Il en resta cependant encore assez pour satisfaire leurs vainqueurs, qui trouvèrent au Caire du bien-être et des plaisirs, des coursiers arabes et des cha-

Bataille des Pyramides

(1) Tome II, page 265.

meaux pour remonter leurs cavaliers. On les vit assister aux cérémonies musulmanes; et Bonaparte, récitant les prières, édiflait le peuple par sa dévotion.

Il fonda l'Institut d'Égypte, dont firent partie les savants qui l'avaient accompagné en Orient, et le chargea, sous la présidence de Monge, de pénétrer les mystères de cette contrée, d'en donner la description, de proposer ce qui pourrait contribuer à sa prospérité. L'ingénieur Peyre, le général Andréossi, Lefèvre, Malus, explorèrent les lacs et les canaux; Arnolet et Champy, les minéraux des rivages du golfe Arabique; Delile, les plantes du Delta; Savigny, les insectes du désert; Regnault analysa l'eau du Nil; Berthollet, l'air du Caire; Coştaz, les sables du désert; Nouet et Méchain déterminèrent les latitudes; Denon des sina les monuments de la haute Égypte. On découvrit la pierre de Rosette, les zodiaques de Denderah et d'Esneh, qui fournirent longtemps matière aux discussions savantes et philosophiques.

Restait la haute Égypte à conquérir; mais la fortune ne voulut pas rester toujours fidèle à celui qui se reposait tant sur elle. La flotte, qui pouvait entrer dans le port d'Alexandrie, avait jeté l'ancre dans la rade d'Aboukir, où elle s'était presque échouée. Elle y fut jointe par Nelson, qui l'attaqua; Brueys y fut tué, l'Orient brûlé, et la flotte détruite. Ce désastre irréparable laissa l'armée d'Égypte sans communications, sans appui, sans espoir d'imposer à la Porte, qui, cédant à la crainte des Anglais, déclara la guerre à la France, et s'arma pour reconquérir l'Égypte.

Nelson fut accueilli en triomphe à Naples avec sa flotte, en dépit des traités. On croyait Bonaparte perdu sans retour, et l'espérance de vaincre ravivait les haines implacables des princes de l'Italie et de l'Europe entière.

Bataille d'Aboukir 1<sup>er</sup> août.

## CHAPITRE VII.

DÉSASTRES. - CHUTE DU DIRECTOIRE.

Catherine II, qui depuis trente-quatre ans régnait despotiquement sur le Nord, avait terminé ses jours. Paul Pétrowitch, son successeur, voulut que ses funérailles fussent envers Pierre III une sorte de réparation : il fit tirer ce malheureux prince du tombeau, l'associa aux honneurs funèbres rendus à l'impératrice, et le déposa près d'elle, réunissant après leur mort ceux qui avaient été séparés vivants; Orloff, l'un des assassins de Pierre, dut assister à la translation de ses restes. Les contradictions que lui avait fait endurer sa mère, dont il n'était pas aimé, avaient rendu Paul d'autant plus jaloux de l'exercice d'un pouvoir sans bornes, et il poussa son autorité jusqu'à l'extravagance. L'omission des moindres formalités devint un délit qu'il châtiait avec sévérité; il défendit les chapeaux ronds et les pantalons; le mot magasin ne devait plus figurer sur les boutiques, pour être exclusivement réservé aux approvisionnements impériaux. Le peuple n'ayant pas besoin d'avertissements, selon lui, il prohibe les Avertissements au peuple, par Tissot. Puérilités qui ne seraient que ridicules, si elles n'avaient pas eu pour cortége le bourreau, le knout et la Sibérie.

Mal disposé contre les Français et contre tous les écrits qui venaient d'eux, il accueillit les émigrés, leur accorda des secours et des pensions; mais il leur ordonna d'aller deux à deux à la messe, de communier à Pâques; et les prêtres ne durent leur accorder l'absolution que lorsqu'ils les trouveraient en état de grâce. Il ne songea pas toutefois à châtier et à renverser ceux qui avaient pu lui déplaire, et il préféra récompenser. Il s'occupa de procurer l'abondance à la capitale, et cassa l'ukase qui ordonnait la levée d'un homme sur cent. Il rendit la liberté à quatorze mille Polonais relégués par Catherine dans les provinces d'Asie, restitua à l'ordre de Malte ses biens séquestrés, améliora l'armée, et sup-

1798. novembre prima différents abus, tels que celui d'employer les soldats au service domestique des nombreux officiers.

Paul suspendit l'exécution du traité par lequel Catherine s'était obligée à fournir soixante mille hommes à l'Autriche, et, pendant les négociations de cette puissance avec la France, il voulut garder une position intermédiaire. Mais l'Angleterre et la cour de Vienne parvinrent à le faire renoncer à la neutralité. Élu protecteur de l'ordre de Malte, il crut pouvoir devenir le chef de la noblesse européenne menacée dans son existence; et ayant pris à sa solde le corps des émigrés de Condé, il se proposa de rétablir en Europe l'ancien ordre de choses. Mais l'Empire avait trop souffert; et si ceux qui avaient été dépouillés désiraient la guerre, elle était redoutée par les autres, qui savaient qu'on ne pouvait se fier à l'Autriche. Cette puissance était vivement tentée de renouveler le grand duel : elle espérait toutefois dans les traités qui se négociaient à Rastadt; mais en même temps elle sondait les autres cours, et Berlin était devenu le centre des intrigues diplomatiques. Cependant la Prusse conservait les plus grands ménagements, tout occupée qu'elle était d'empêcher la contagion révolutionnaire de passer de la Hollande et de la France au sein de ses États.

Les Français avaient fait dans les pays conquis des promesses auxquelles les faits avaient été loin de répondre entièrement; et les idées de liberté et d'égalité qu'ils y avaient proclamées, entendues par les populations dans leur sens le plus matériel, y rendaient le gouvernement difficile. Le désordre était grand en Italie, où tous se croyaient le droit de commander, et où personne ne voulait accepter l'obéissance comme un devoir. Les peuples étaient mécontents des administrations municipales, et celles-ci, des armées et des ambassadeurs de la France. Les rois avaient repris courage en voyant que les républiques, en fait de finances, n'étaient ni plus habiles ni plus probes qu'eux-mêmes; les républicains cherchaient néanmoins à soulever les pays encore asservis.

Dans la république cisalpine, le commandement militaire avait passé à Brune, après le départ de Berthier; et l'armée secondait les exagérations des jacobins, qui dominaient dans les conseils ainsi que dans les légions lombardes, commandées par Lahoz. La France avait fait alliance avec la république cisalpine le 29 mars 1799, en s'obligeant à y entretenir un corps de troupes pour sa défense, moyennant un subside annuel de dix-huit millions. Si des

objections étaient faites contre ces exigences, on répondait que la France avait créé cette république, qu'elle pouvait la détruire, et qu'on ne donnait pas la liberté aux gens pour leurs beaux yeux.

Les officiers s'y conduisaient avec insolence, comme en un pays conquis, y faisant des réquisitions, et le taxant saus en déduire de motifs. Des traités honteux étaient conclus avec les commissaires des guerres; l'état-major recevait de la société des munitionnaires une rétribution de quatre pour cent; on faisait figurer sur les cadres le double des soldats effectifs, et l'État était tenu de payer. Le morcellement en départements multipliait les fonctionnaires et les dépenses; le nombre des représentants de la république était énorme, et la cupidité des déprédateurs insatiable. Les Cisalpins, chez qui s'était accru l'amour de l'indépendance, se récriaient hautement contre les torts de la république française, et repoussaient une alliance onéreuse. La France résolut donc de restreindre aristocratiquement la constitution du pays, avec l'aide des ambitieux ou des esprits vindicatifs.

Le directeur Barras touchait sa part dans les concussions des commissaires des guerres, il accueillait et encourageait tous les exagérés; mais les autres directeurs étaient d'honnêtes gens. La-revellière fit décider qu'un ambassadeur français irait résider à Milan, et s'occuperait de modifier la constitution. Le choix tomba sur Trouvé, jeune homme plein d'esprit et de chaleur. Mais les patriotes, s'apercevant que la diminution des places entraînerait leur exclusion, jetèrent les hauts cris, et s'appuyèrent sur les officiers, qui se mirent en opposition avec l'ambassade, autour de laquelle se pressaient les modérés. Cependant Trouvé en vint à ses fins, en déployant toute l'autorité dont il était investi. Il donna une nouvelle constitution, qui réduisit le nombre des représentants de deux cent quarante à cent vingt, en désignant les membres à conserver; et il régularisa l'impôt.

Peu après, Fouché, patriote exalté et complice de Barras, étant arrivé comme ambassadeur, bouleversa tout de nouveau, en laissant faire Brune et les baïonnettes: le directoire ne tarda pas en conséquence à le rappeler; et Joubert, qui le remplaça, rétablit l'organisation de Trouvé. Ces changements continuels prouvaient l'asservissement du pays; aussi firent ils naître un parti qui avait pour but l'affranchissement sans intervention étrangère. Il se concerta au sujet de l'indépendance avec Pino, Lahoz, Teullié,

Birague, et prit le nom de Société des Rayons : Bologne en fut le centre.

La constitution de Rome fut mieux entendue: les conseils, le sénat, les tribuns, séduisaient les imaginations par les souvenirs immortels qu'ils rappelaient. Le peuple ne savait pas cependant s'y façonner; les employés voulaient avoir leurs vacances comme jadis; on aimait les places, mais non les obligations qui y sont attachées; la bonne administration des finances mettait obstacle aux déprédations; le militaire était refréné par une commission dont l'autorité déplaisait aux états-majors.

Les mécontents trouvaient un appui dans le directoire luimême, dans Lucien Bonaparte surtout, qui désirait rendre son frère nécessaire; et il en résultait dans son sein des dissensions prêtes à éclater aux premiers désastres.

On voyait en effet les ennemis faire des armements, et la diplomatie anglaise déploya une habileté merveilleuse en parvenant à former la coalition la plus extravagante entre l'Angleterre, la Russie et Naples. Ferdinand, roi des Deux-Siciles, ruinait depuis quatre ans ses États, en tenant sur pied une armée inutile de soixante mille hommes; il multipliait, pour subvenir à la dépense, les expédients les plus onéreux, émettant du papier-monnaie à profusion, enlevant les hommes et les bestiaux à l'agriculture, pour les faire périr de fatigue et d'épidémie. Il se récriait contre l'occupation de Malte et contre celle de Rome, où il prétendait rétablir à lui seul les choses dans leur premier état. Le marquis del Gallo, ayant vu une longue liste de ceux qu'il voulait proscrire, lui dit: Envoyez-les faire un voyage en France; et s'ils sont jacobins, ils reviendront royalistes. Mais Ferdinand était poussé à la rigueur par Nelson, que retenaient à Naples les séductions de lady Hamilton. Après avoir trafiqué de ses charmes en Angleterre, et servi de modèle aux artistes, Emma Leona était devenue la femme de l'ambassadeur Hamilton, que déshonorait une ignoble connivence. Ferdinand pressait le Piémont et la Toscane de s'unir à lui contre la France; le prince Belmonte Pignatelli, son général, écrivant à Priocca, ministre du roi de Sardaigne. lui demandait pourquoi son maître tardait à s'affranchir de traités que la force lui avait imposés, et il ajoutait: « Est-ce donc un « assassinat que d'exterminer ses tyrans ? Les Français s'en vont « sans défiance, et disséminés dans le pays. Excitez contre eux la

127 ITALIE.

fureur du peuple; que tout Piémontais ait à cœur de renverser

« un ennemi de la patrie. Ces meurtres partiels vaudront mieux

que des batailles gagnées; et la juste postérité n'appellera pas

assassinats les actes vigoureux d'un peuple qui, pour recouvrer

« sa liberté, foule aux pieds les cadavres de ses oppresseurs. »

Cette lettre (si pourtant elle ne fut pas supposée) fut interceptée par les Français et publiée; le directoire s'en fit un prétexte pour demander à mettre garnison dans la citadelle de Turin. De leur côté, les patriotes multipliaient leurs efforts pour soulever le pays. L'Autriche devait mettre en marche soixante mille hommes, que Novembre. les Russes suivraient de près; Naples, envoyer quarante mille hommes; et les Anglais, fournir de l'argent, des armes, en même temps qu'ils infesteraient les côtes avec leur flotte. Naples leva en toute late huit hommes sur mille, et réunit ainsi soixante-quinze mille soldats; mais il lui fallut en confier le commandement à un étranger, le général Mack. Il divisa ses forces en trois corps : l'un destine à couper la retraite de l'ennemi par Ancône, vers la Cisalpine; l'autre, à protéger la Toscane, où les flottes anglaise et portugaise devaient occuper Livourne ; le troisième, à assurer le triomphe de Ferdinand dans Rome. L'armée française de Rome avait à sa tête Championnet; mais elle se trouvait disséminée ca et là, pour assurer sa subsistance. Les Napolitains auraient donc pu la surprendre dans ses positions, et faire sortir ainsi l'Autriche de sa funeste bénitation. En effet, si Mack était venu par une marche rapide se poster entre Rome et Trani, il aurait séparé l'aile droite des Français de leur aile gauche, et, les vainquant séparément, il aurait soumis la moitié de l'Italie. Au lieu d'opérer ainsi, il divisa ses corps en colonnes d'après l'ancienne méthode, et entra dans Rome. Le roi Ferdinand, dans la joie d'un triomphe pour lequel il n'avait rien fait, se hata de rappeler le pape; mais les soldats et la se novembre populace commirent de déplorables excès. La ville fut livrée au rilage; ils jetèrent les juifs dans le Tibre, dévastèrent les chambres du Vatican, et sirent main basse sur ce qui avait pu échapper de précieux à la rapacité du directoire.

Pignatelli disait dans une proclamation: «Les Napolitains ont

- sonné les premiers l'heure fatale des Français, et, du haut du
- · Capitole, ils annoncent à l'Europe que les rois se sont réveillés.
- · Levez-vous, Piémontais! brisez vos chaines, écrasez vos oppres-
- seurs. » En même temps on déclarait à la garnison du château

4794.

Saint-Ange que chaque coup de canon qu'elle tirerait ferait livrer à la fureur du peuple un des Français blessés.

Championnet se retira en concentrant ses forces; mais il revint bientôt victorieux : il rentra dans Rome, d'où Ferdinand s'enfuit travesti, et songea à profiter de ses succès pour affaiblir le royaume de Naples. Cet État possédait une excellente frontière, qui s'appuyait à Terracine sur la Méditerranée, à deux marches de Rome. Cette frontière s'étendait au centre entre Rieti et Civita ducale, à cinq lieues de Terni, et se prolongeait à droite vers l'Adriatique, ce qui formait une ligne de cinquante lieues, impossible à tourner, puisqu'elle aboutissait des deux côtés à la mer. Si l'ennemi se dirigeait sur Terracine et Rome, les Napolitains pouvaient le prendre à revers par Rieti et Terni, et occuper les routes qui conduisaient à Foligno. S'il forçait le centre ou la droite, il s'engageait dans des montagnes et des gorges difficiles ; s'il négligeait le Tronto et les bords de l'Adriatique, les Napolitains pouvaient être en deux jours à Ancône (1). Comment se fait-il donc que de si belles positions aient toujours été inutiles ou emportées?

Toujours est-il que Mack ne sut pas en profiter. Tournant honteusement le dos, il ne s'arrêta qu'à Capoue et sur la ligne du Vulturne. Le peuple de Naples, saisi de fureur, demanda des armes, qu'on lui donna, et il se rendit maître de la ville, en criant qu'on le trahissait. Alors le roi, la reine, le ministre Acton, s'embarquèrent sur la flotte de Nelson, et firent voile pour la Sicile, emportant vingt millions et les joyaux de la couronne (2), sans donner d'ordres, abandonnant tout à la merci d'une populace avide et de citoyens irrités. Ils firent mettre le feu aux vaisseaux et aux brûlots restés dans le port, comme s'ils eussent craint que le peuple ne tentât une défense magnanime, dont ils se sentaient incapables!

Les paysans insurgés arrêtèrent Championnet dans sa marche; mais Mack, qui ne sut pas profiter de l'élan populaire, conclut avec lui un armistice par lequel il cédait Capoue, en payant une contribution de huit millions.

Le peuple, abandonné à lui-même, jura par saint Janvier de

- (1) Mém. de Sainte-Hélène.
- (2) D'après la correspondance de Nelson, les seuls bijoux confiés par la reine à lady Hamilton étaient d'une valeur qui dépassait deux millions de livres sterling.

Décembre.

1799. 11 ianvier. mourir en chassant les Français, Ceux que fuyait le roi, dans la crainte d'en être trahi, se firent ses uniques défenseurs. Le tumulte fut au comble dans Naples et dans le camp, à tel point que Mack dut s'enfuir parmi les Français, et que Championnet sit marcher les jacobins sur la ville. L'assaut fut extrêmement meurtrier; le peuple continua de résister, lors même que le général français se fut rendu maître par trahison du château Saint-Elme. Mais les bons traitements dont il usa envers un des chefs faits prisonniers, et le respect qu'il montra pour saint Janvier, déterminèrent le peuple à déposer les armes.

La république parthénopéenne fut alors proclamée au milieu des cris de joie, qui couvraient les gémissements. Ceux qui étaient persécutés triomphèrent, et les troupes françaises prirent le nom d'armée napolitaine, « pour combattre avec les Napolitains et « pour eux, ne leur demandant d'autre prix de leur secours que « leur affection et leur confiance. » Ainsi s'exprimait Championnet, et partout ce n'étaient que fêtes, acclamations, arbres de liberté; saint Janvier lui-même, traité de citoyen, se montra coiffé du bonnet rouge.

Mais la liberté était chose inaccoutumée, et l'égalité plus encore, dans un pays de monarchie absolue, de féodalité tenace, d'ignorance fanatique, qui n'avait pas acquis laborieusement sa condition présente, mais l'avait reçue en don. C'était, au milieu de partis ardents, faire endosser au peuple napolitain un vêtement taillé pour un autre, que de lui imposer la constitution française. Les fidéicommis et les biens féodaux, source de contestations inextricables avec les communes, furent immédiatement abolis. Les juridictions baroniales avec tout leur cortége furent supprimées, ainsi que les corvées, les dimes, les chasses réservées, les titres de noblesse. On corrigea avec intégrité les abus des banques, où l'on supprima une grande quantité de papiermonnaie, de même que les droits sur le poisson, les farines et la capitation. Mais la précipitation gâtait le bien que l'on faisait; les finances se trouvaient bouleversées par la suppression des taxes, que rien ne venait remplacer. Les vingt-quatre membres dont se composait le gouvernement, parmi lesquels figurait Mario Pagano, paraissaient pusillanimes, parce qu'ils ne pouvaient suivre dans ses élans un peuple en révolution.

Cependant la France imposait au royaume une contribution

T. XVIII.

9

1790

de dix-huit millions de ducats; il fallut en conséquence les lever par force et capricieusement; et l'on répondit à ceux qui réclamèrent: Nous taxons l'opinion. On fit main basse sur l'argenterie et les ornements des églises; puis, comme le peuple montrait du mécontentement, Championnet ordonna de le désarmer. La disette, compagne ordinaire des désordres politiques, se faisait sentir : et les déclamations pompeuses, les allusions à Claude et à Messaline, dont on entretenait les lazzaroni, en leur parlant des droits de l'homme, des destinées de l'Italie, n'y remédiaient guère. Les démocratisateurs, comme on les appelait, étaient hais dans les provinces, où ils plantaient des arbres de liberté et levaient de l'argent. Le ministre de la guerre avait déclaré que « quiconque avait servi le tyran n'avait rien à espé-« rer d'un gouvernement républicain. » En conséquence, toute l'ancienne armée et les hommes d'armes des barons, qui auraient procuré une milice déjà exercée, restèrent sans pain, obligés à se faire mendiants ou bandits : aussi regrettaient-ils l'ancien gouvernement.

Le directoire vit de mauvais œil Championnet se donner des airs de législateur, et il envoya Faypoult pour administrer la partie économique. Mais le général, qui eroyait avoir acquis le droit de tout faire dans un pays conquis par ses armes, commanda aux commissaires de se retirer. Cet acte d'autorité lui valut sa destitution. Macdonald, assisté de Faypoult, le remplaça, et déclara dévolus à la France les domaines de la couronne, les biens des ordres de chevalerie, ceux des monastères, et les antiquités. Mais si l'on voulait les enlever au roi et aux corporations, ne devaient-ils pas de droit revenir à la nation?

Les Français, s'enhardissant de plus en plus, envahissaient les États de Lucques avec Serurier, et ensuite avec Miollis. Les démocrates, encouragés par leur présence, demandèrent une organisation populaire, et elle leur fut donnée à la française. Pie VI paraissait trop rapproché des États qu'on lui avait enlevés. La Toscane eut donc à rendre compte de l'asile qu'elle lui avait donné, ainsi que de l'entrée des forces napolitaines dans le port de Livourne : en conséquence, le pays fut occupé. Le grand-duc partit pour Vienne; Gautier entra en Toscane, Miollis à Livourne; les émigrés français furent chassés; Pie VI se réfugia à Parme,

1799.

et de là à Valence en Dauphiné, plus dignement escorté dans sa soble infortune par les marques de la sympathie populaire, que par les démonstrations de cour dont il avait été l'objet lors de son fastueux et humiliant voyage à Vienne.

Le Piémont était sans cesse agité par les novateurs et par les fugitifs, qui ne faisaient toutefois que multiplier les victimes. Mais les rois coalisés avaient beau exciter Charles-Emmanuel : ce prince, fidèle aux traités, était résolu à rester l'allié de la France, bien qu'il fût loin de l'aimer. Près de lui résidait, comme ambassadeur, Ginguené, littérateur de peu d'élévation, chaud et sincère républicain, dissertateur élégant, à qui les belles promesses ne coûtaient rien. Il savait que le directoire voulait perdre le roi ; aussi le traitait-il avec une dureté exigeante. Une fête fut donnée à la cour, et il y envoya sa femme en simple pet-en-l'air; il raffina l'art des petites persécutions, et rallia les novateurs. Les soulèvements ne tardèrent pas à suivre. Gênes les seconda sur le littoral, la Cisalpine sur le lac Majeur. Un combat fut livré près d'Ornavasso; mais les troupes royales eurent le dessus, et la loi de la guerre fit périr beaucoup de monde à Domodossola. Le ministre Priocca fit des remontrances contre ces embauchements, et sur le droit de se défendre contre eux; mais la France prit le ton de l'offense, parla de stylets, d'émigrés, de barbets, de conjuration pour assassiner les Français. Elle intima au roi l'ordre de cesser les exécutions contre les patriotes, et les expéditions contre les insurgés de la Ligurie. Les exigences s'accroissaient chaque jour, dans l'intention d'avilir le roi avant de l'écraser. On réclama enfin de lui qu'il laissat occuper la citadelle de Turin, et il fut obligé d'y consentir : il se trouva ainsi sous le canon français, et contraint de désarmer. Les patriotes reprirent de l'audace, et vinrent mettre le siège devant la ville; mais ils furent repoussés avec perte de six cents des leurs. Leur nombre s'accrut cependant de tous côtés, et les insultes dirigées contre le roi augmentèrent en même temps.

Mais lorsque le directoire eut connaissance de la nouvelle coalition formée contre la France, il pensa que Charles-Emmanuel aurait à cœur de se venger : en conséquence, Talleyrand chargea Joubert, qui commandait dans la citadelle, de renverser ce gouvernement. Le général, ne pouvant obtenir l'abdication du roi, formula des accusations contre lui; il fit venir de la répu1706.

Mai.

s juillet.

blique cisalpine des troupes qui passèrent le Tésin par precaution; et comme le gouvernement exhortait les citoyens à demeurer tranquilles, elles occupèrent toutes les forteresses, et firent les garnisons prisonnières.

a décembre

Charles-Emmanuel protesta et abdiqua, et il fut obligé de livrer aux Français son ministre Priocca, le seul qui aurait pu le conseiller utilement. Lorsqu'il fut ensuite arrivé en Sardaigne, il renouvela ses protestations contre la violence exercée à son égard. Le gouvernement populaire fut institué en Piémont, ou, pour dire mieux, le gouvernement militaire. Les chefs de famille nobles furent envoyés en otage à Grenoble; les objets précieux et les joyaux de la couronne, que le roi avait laissés intacts, furent enlevés; on brûla sur la place du palais les titres de noblesse, et l'on demanda la réunion du Piémont à la France.

Mais la France n'avait plus à la tête des affaires ce Carnot qui avait organisé la victoire, et l'orage menaçait de tous côtés; les Russes étaient entrés en Moravie, et l'on voyait que les principes de la liberté et de la monarchie allaient de nouveau entrer en lutte.

La loi de la conscription, votée sur le rapport de Jourdan, obligea tous les Français, de vingt à vingt-cinq ans, sans exception, au service militaire, à proportion des besoins, en commençant par les plus jeunes, et sans distinction d'âge en temps de guerre. Le plus difficile était de trouver de l'argent pour leur entretien: on recourut aux expédients ordinaires, qui eurent les mêmes résultats, c'est-à-dire, d'enrichir les gens habiles et d'appauvrir le plus grand nombre.

La France se trouvait dans une position difficile: sa meilleure armée et ses meilleurs généraux étaient en Égypte, et il ne lui restait pas plus de cent cinquante mille hommes effectifs. Les finances étaient épuisées, par suite de l'abolition des droits indirects; et la perception des contributions directes, confiée aux communes, avait diminué notablement les revenus. Il y avait peu de subordination, la lutte continuait entre les exaltés et les patriotes, l'administration était livrée à des mains infidèles, et les dilapidateurs faisaient seuls leurs affaires dans les pays protégés, c'est-à-dire, asservis.

Il faliait cependant opérer sur une ligne qui s'étendait du Texel au détroit de Messine; car une longue expérience n'avait pas encore appris, en démontrant la véritable nature de ces contrées, à concentrer les armées et à porter les coups décisifs sur le Danube. Les grands généraux étaient éloignés ou morts, Moreau suspect. Joubert et Bernadotte refusèrent le commandement, parce qu'on voulait mettre des bornes à l'autorité discrétionnaire des états-majors. Schérer, ministre de la guerre, qui s'était signalé en Belgique et dans les premières campagnes d'Italie, fut préféré pour commander l'armée d'Italie; mais il était âgé et peu aimé, parce qu'il réprimait la rapacité militaire. L'armée de Naples fut confiée à Macdonald, celle de Suisse à Masséna, celle du Danube à Jourdan, celle du Rhin à Bernadotte, et celle de Hollande à Brune.

Le congrès de Rastadt, où l'on trafiquait bassement du sort de l'Allemagne, venait alors de finir; et les plénipotentiaires français, assaillis au moment de leur départ, avaient été massacrés. Tout ce qu'il y avait d'hommes loyaux parmi les Allemands se hâta de décliner toute complicité dans une infamie que l'on imputait à l'Autriche; et l'archiduc Charles promit à Masséna de punir les hussards autrichiens qui avaient été les agents de cet assassinat.

Les Anglais déterminèrent Paul I<sup>er</sup> à déclarer à l'Espagne une guerre qui tournait entièrement à leur avantage; car, ayant tout à gagner sans avoir rien à perdre, ils étendaient leur commerce et leurs possessions, auxquelles ils brûlaient d'ajouter l'Égypte, la Sicile et la Hollande. La Russie songeait sincèrement à rétablir les monarques détrônés : il n'en était pas de même de l'Autriche, qui ne renonçait pas à ses vues sur les provinces convoitées par elle, ni sur le Piémont, et qui avait hâte de se procurer une meilleure ligne tant en Suisse que sur le Rhin.

Résolue à tenter un dernier effort, l'Autriche pouvait mettre en mouvement deux cent vingt-cinq mille hommes, plus les nouvelles levées. La Russiey ajoutait soixante mille hommes commandés par le fanatique Souvarov, à qui l'intrépidité tenait lieu de génie, comme il suppléait à l'art qui lui manquait par le principe d'aller toujours en avant. C'était une armée terrible que la sienne, sans instruction et sans artillerie, mais se faisant tuer plutôt que de reculer; civilisée dans les chefs, barbare dans les soldats, ayant dès lors toute la force que procure la barbarie au service de l'intelligence, des bras robustes au service d'une tête savante. Mais

1 **700**.

28 avril.

4er mars.

1799.

le plan de la guerre avait été conçu à Vienne d'après l'ancien système, et l'on s'était proposé l'Italie pour but principal. On faisait moins d'efforts sur le Danube; mais le prince Charles y commandait. Jourdan, qui lui était opposé, n'avait à sa disposition que des moyens extrêmement faibles: il passa néanmoins le Rhin. Masséna envahit le pays des Grisons, qui avaient appelé les Autrichiens, et les premiers engagements tournèrent en faveur des républicains. Mais la malheureuse journée de Stockach obligea Jourdan de se retirer, et il ne dut son salut qu'aux fautes de l'ennemi.

Mars.

Pendant ce temps le vaillant baron Kray opérait contre Schérer, dont les plans réussissaient mal, et qui se faisait battre à Magnano. Les républicains étaient donc aussi en retraite de ce côté.

Tant de désastres enhardissant l'opposition, Sieves, aussi renommé pour la politique que Bonaparte pour la guerre, fut appelé au directoire. Masséna, à qui fut confié le commandement des troupes entre Dusseldorf et le Saint-Gothard, prit une forte position derrière la Limmat. Cependant l'invincible Souvarov, qui arrivait sur l'Italie, y remplaça les officiers autrichiens, qu'il traitait de femmelettes, de muguets, de poltrons. Moreau, à qui Schérer céda le commandement de l'armée d'Italie, campé alors derrière l'Adda, aurait pu rétablir les choses, attendu que les soldats avaient confiance en lui; mais il ne sut point agir à temps, et le fleuve fut passé partout. Il ne parvint qu'avec beaucoup de peine à couvrir Milan jusqu'à ce que les patriotes l'eussent évacué, et il se dirigea ensuite sur Gênes, où il pouvait regagner la France et recevoir Macdonald, qui venait de Naples.

Avril.

29 avril.

Souvarov triomphait à Milan, au lieu de le poursuivre. Milan, siége de la république la mieux organisée parmi celles qu'on venait d'improviser, le foyer d'où la révolution s'était répandue en Italie, se trouvait livré à une armée animée du désir de la vengeance. C'en fut fait des fêtes, des solennités, des discours et des journaux; des habitants, les uns s'enfuirent, d'autres se cachèrent; beaucoup se hâtèrent de mériter la grâce des nouveaux dominateurs. On releva les croix, les armoiries et les hôtels; les terres des jacobins furent saccagées, au cri de vive la religion! vive François II! Ceux qui, se confiant dans la modération de leurs opinions, avaient cru pouvoir demeurer, furent envoyés prisonniers à Cattaro, à Sirmich; les persécutions publiques et domestiques

commencèrent, et les haines, aigries par trois années d'humiliations, profitèrent, pour se donner carrière, d'un moment de triomphe.

Macdonald accourait de Naples, après avoir laissé de faibles garnisons dans Capoue, dans Gaëte et dans le fort Saint-Elme; en chemin il s'occupait de raviver l'esprit républicain qui languissait en Toscane; le cri de vive Ferdinand! s'y était fait entendre avec une fureur inaccoutumée, surtout dans Arezzo et dans Cortone. Ces deux villes osèrent résister à ses armes, ce qui, en lui dérobant un temps précieux, l'empêcha de se réunir à temps avec Moreau, qui devait déboucher de la Rocchetta, et permit à Souvarov de se poster entre eux avec des forces considérables dans la plaine de Plaisance. Une bataille acharnée, qui dura trois jours, fut livrée sur la Trébia, à la suite de laquelle Macdonald exécuta sa retraite sur Gênes par un autre chemin, et regagna ensuite la France.

Moreau ne pouvait opérer avec énergie, lié qu'il était par les ordres du directoire, et obligé d'attendre Joubert. Ce général s'était mis à la tête de quarante mille hommes des plus déterminés; mais Alexandrie et Mantoue se rendirent; Kray et Souvarov firent leur jonction, et Joubert songea alors à se réfugier dans l'Apennin: il fut tué à Novi, dans la bataille la plus sanglante qui se fût encore livrée. Moreau, qui lui succéda, fut défait. En même temps Championnet était descendu avec plus de succès sur le Piémont par Cuneo; mais, vaincu à la fin, il mourait aussi, et les Autrichiens s'emparaient de Cuneo et de Tortone. Toutes les places fortes tombèrent avec une telle rapidité, que leurs commandants furent accusés de corruption ou de tiédeur.

L'administration de Turin se réfugia à Pignerol, et tout fut bouleversé. Souvarov répandit l'effroi par ses manifestes; Brandalucioni, à la tête de bandes ramassées dans le Canavais, et qu'il appelait masses chrétiennes, courut arracher les arbres de liberté qu'il remplaça par des croix, piller et égorger les jacobins. La garnison insuffisante de Turin, attaquée par Woukassowitch, dut céder; et les Cosaques, les Pandours y commirent des atrocités. Les prisons furent remplies d'otages; le pays, que désolait la famine, fut inondé de papier-monnaie; et les alliés pensèrent à tout autre chose qu'à restituer le Piémont à Charles-Emmanuel.

Pendant le peu de temps qu'avait duré la république parthéno-

**1799**.

Jain.

Juillet.

es août.

Juin.

péenne, Naples avait eu peu à s'en louer; car la nécessité des innovations, et plus encore les exigences de l'armée d'occupation, avaient mécontenté beaucoup de monde. Les Bourbons s'étaient enfuis par pure pusillanimité, alors que leurs forces et leur trésor étaient encore intacts, en laissant un grand nombre de partisans fidèles au roi qui les abandonnait, et autour desquels se groupaient peu à peu les mécontents. Les prêtres et les moines excitaient les populations contre les patriotes, et des actes atroces se commettaient journellement. Pronio et Rodio, chefs de bandes dans les Abruzzes, ne cessaient de harceler les Français. Dans la terre de Labour, Michel Pezza, célèbre sous le nom de Fra Diavolo, et d'autres encore dans les provinces, se complaisant au meurtre, allaient jusqu'à boire le sang et à manger la chair de leurs victimes; et ces hommes, le roi les appelait « amis et généraux. » L'insurrection était organisée dans les Calabres par le cardinal Ruffo, qui, ayant réuni des forces considérables, envahit ces contrées, où il exerca d'horribles ravages au nom de la Sainte-Foi. Pendant ce temps, les bâtiments anglais et napolitains faisaient soulever le littoral; la flotte turco-russe, qui assiégeait Corfou, menacait de se diriger sur l'Italie; Nelson attaquait tantôt la Toscane, tantôt la Romagne; des troupes nombreuses étaient attendues de Sicile pour renforcer l'armée de la Sainte-Foi. Les communications entre l'Égypte et la France étaient interrompues, les bâtiments et ceux qui les montaient capturés par l'ennemi.

Le gouvernement napolitain dut enfin sortir de la tranquillité dans laquelle l'entretenaient et sa confiance dans le bien déjà opéré, et son désir de ne pas se souiller par des cruautés. La guerre civile éclata avec fureur sur tous les points; mais les patriotes avaient contre eux les déplorables nouvelles qui arrivaient de tous côtés. Du moment où le directoire eut abandonné la république parthénopéenne à elle-même, les Napolitains crurent avoir acquis réellement la liberté, et ils confièrent le commandement suprême à Gabriel Manthoné. Cependant les partis fermentaient à l'intérieur; les chefs de bandes poursuivaient leurs succès; bientôt triomphant d'une forte opposition, elles assaillirent Naples, dégarnie de troupes. On voulut, comme toujours, défendre la capitale, tandis qu'il eût mieux valu l'abandonner, et se retirer en colonne vers Capoue ou vers les montagnes. On

Mai.

aurait épargné ainsi aux royalistes d'innombrables assassinats. Le cardinal Ruffo y entra avec ses bandes, et les forts se rendirent à des conditions honorables, sous la promesse que tous ceux qui voudraient s'éloigner pourraient s'embarquer librement, et que ceux qui préféreraient rester ne seraient en rien inquiétés.

1799. 45 luin.

Déjà les patriotes étaient à bord, lorsque Nelson, séduit par les caresses de lady Hamilton, députée vers lui par la reine Caroline, qui se révoltait à l'idée de traiter avec des sujets, et déclarait vouloir 'plutôt la mort, viola honteusement la capitulation, et fit charger de chaînes quatre-vingt-quatre citoyens que lui livra Méjean, le commandant français des forts. C'était ainsi que l'Italie était traitée par les étrangers, qui l'avaient leurrée de promesses de liberté. Cet exemple infâme devint un stimulant pour les bandits de la Sainte-Foi, dont on craignait de réprimer la férocité; on égorgea, on pilla; le couteau des assassins rivalisa avec la hache du bourreau; le cardinal Ruffo et Nelson se plongèrent dans le carnage; l'infâme Emma Leona leur paya en voluptés le sang qu'ils avaient versé, et Caracciolo, condamné à mort par une commission militaire à la dévotion de l'Anglais, fut pendu à une vergue de son vaisseau amiral. Le roi arriva, mais ce fut pour établir des tribunaux, abolir les priviléges de la cité, ceux du royaume, de la noblesse, comme en pays conquis; tout ce qui avait été fait depuis le moment de sa fuite fut déclaré acte de rébellion. Des masses entières se trouvaient donc comprises dans la nouvelle proscription. Les prisonniers étaient au nombre de trente mille dans Naples seulement, coupables d'avoir écrit, parlé, ou porté les armes. Ceux qui couvaient des désirs de vengeance purent se satisfaire; la populace rôtissait ceux qui lui étaient désignés comme jacobins, et se repaissait de leur chair. Les tribunaux, mettant en œuvre les espions, la torture, les présomptions, condamnèrent à mort le général Massa, Éléonore Pimentel, qui s'était fait un nom comme poëte, Gabriel Manthoné, Mario Pagano, Dominique Cirillo, Vincent Russo: six noms immortalisés par le martyre avec celui de leur inquisiteur, Vincent Speciale. Lorsque ensuite la fortune recommenca à favoriser le drapeau français, et qu'on en revint à des idées plus douces, Ferdinand proclama une amnistie avec un grand nombre d'exceptions. Sept mille personnes sortirent alors de prison, mille

autres v restèrent. Trois mille étaient en fuite, quatre mille exilés : cent dix avaient été exécutés dans la capitale seule (1).

Le roi récompensa magnifiquement le cardinal Ruffo, l'empereur Paul le décora; des titres et des richesses furent donnés à ceux qui l'avaient secondé, fût-ce même des brigands, des coupejarrets. Des honneurs sans fin furent prodigués à Nelson ainsi qu'à sa concubine, et le titre de duc de Bronte déshonora le vainqueur d'Aboukir. L'armée se recruta d'une foule de bandits qui v furent incorporés; et Ferdinand, rendant grâce à Dieu de sa victoire, remit à la voile, sans avoir pris terre un instant, pour aller triompher à Palerme. Alors les bandes de cannibales des Sanfédistes se dirigèrent sur Rome pour y rétablir la foi, sous la conduite de Rodio, de Fra Diavolo, et d'autres chefs de la même espèce. Garnier, qui commandait la faible garnison de la place, les repoussa; mais les Allemands, les Russes et les Anglais resserrèrent la ville, et les Français durent en sortir, après avoir assuré. o septembre. par un traité et la promesse d'une amnistie, la sûreté des personnes et des propriétés. Les Napolitains entrèrent dans Rome à la suite de cette capitulation, un mois après la mort de Pie VI, qui avait terminé ses jours à Valence. Bientôt le prince d'Aragon. commandant général, recut de Naples des ordres sévères qui lui enjoignaient d'extirper les restes de l'infâme république. En conséquence, les patriotes furent chassés, bannis, incarcérés, par un tribunal institué à l'imitation de la junte de Naples. Ce tribunal n'envoya personne au supplice; mais il abandonna beaucoup de victimes aux outrages des fanatiques et au fer des assassins. Le gouvernement napolitain fut organisé dans Rome; on n'épargna point les confiscations, et les biens ecclésiastiques eux-mêmes furent atteints par l'impôt.

> La révolution avait été faite en Italie, ou acceptée du moins avec joie par les riches, par les marchands, les savants et les

> (1) Parmi ceux qui se trouvaient alors incarcérés, était le célèbre naturaliste Dolomieu, qui, à son retour d'Égypte, où il avait suivi l'armée française, fut poussé sur les côtes du royaume de Naples au mois de juin 1799. On lui enleva son portefeuille, et on le jeta au fond d'une tour, sans livres et sans moyens d'écrire. Il parvint cependant à se faire de l'encre avec la fumée de sa lampe, et traça, sur les marges d'un volume qui avait échappé à la vigilance de ses gardiens, sa Philosophie minéralogique. Il fut délivré le 15 mars 1801.

29 août.

beaux esprits. Le peuple y avait pris peu de part; et il en donna bien la preuve alors par les terribles réactions qui ensanglantèrent toute la Péninsule, où les tragédies royalistes succédaient aux comédies jacobines, où le pape et la sainte foi catholique étaient rétablis par les Russes, les Turcs et les Autrichiens. Les Français sortirent aussi de Florence sans pourvoir à la sûreté publique; et il en résulta de même que la populace se livra à des excès, au pillage, et même au meurtre. Victor Alfieri se montra au milieu de cette cohue, applaudissant à ses transports, les excitant par ses discours; et toute la Toscane rentra sous l'autorité de Ferdinand.

Il ne restait aux républicains que Gênes et Ancône. La flotte turco-russe vint bientôt assiéger Ancône par mer, tandis que les Autrichiens et les Romagnols, commandés par Lahoz, l'assiégeaient par terre. Lahoz, qui avait déserté le drapeau français pour passer aux Autrichiens, ou, comme il le disaît, à l'Italie, fut tué sous les murs, que Monnier défendit avec intrépidité, et qu'il ne rendit qu'après avoir obtenu des conditions honorables. Gênes, gardée avec un soin jaloux comme passage vers la France, fut occupée par les troupes françaises, malgré les autorités nationales, et mise en état de défense.

La France reçut les nombreux émigrés italiens, sortis avec une pauvreté honorable d'emplois où tant d'autres s'étaient enrichis. Accueillis avec bienveillance par les particuliers, ils ne trouvaient que froideur de la part d'un gouvernement faible qui n'avait pas besoin d'eux. L'idée de ne devoir qu'à eux-mêmes la régénération de leur patrie en fut le résultat, et le sentiment italien se fortifia dans cette communauté de souffrances.

La fortune de la France succombait aussi dans les autres contrées. Les Anglais et les Russes se portèrent sur la Hollande, et tentirent, au Helder, un débarquement auquel s'opposèrent en vain Brune et Daendels. La flotte hollandaise déserta, avantage immense pour l'Angleterre. La France, menacée d'une invasion, accusait son gouvernement, selon l'usage. Larevellière et Merlin, membres restants de l'ancien directoire, durent donner leur démission. On faisait et l'on défaisait; le malheur du temps rendait les esprits plus difficiles à contenter; il y en eut qui redemandèrent le régime de la terreur, comme unique moyen de salut : la chouannerie renaissait, les conscrits s'enfuyaient; on avait recours à tous les moyens pour avoir de l'argent; les lois somptuaires ré1790.

duisaient les nouveaux Athéniens à vivre en Spartiates; les emprunts forcés, répartis en proportion des fortunes, faisaient jeter les hauts cris, et tout portait à des mesures de rigueur, pour lesquelles on avait de la répugnance. Le directoire se trouva réduit à renverser les conseils, et il ne resta plus alors que la force militaire; des clubs de soldats, des adresses émanées des armées, prétendirent donner la loi. Le gouvernement, qu'on attaquait en toute liberté, et qui n'osait se défendre par la terreur, y suppléa par les intrigues et par les moyens de police. Lucien fomentait les mécontentements, pour faire sentir le besoin qu'on avait de Bonaparte. Sieyes, qui avait constamment désapprouvé cette constitution, et autour duquel se ralliaient les mécontents, fit fermer les portes du club des Jacobins, en disant: Il ne s'agit plus de bavardages; c'est une tête et une épée qu'il faut.

Tous les regards se tournaient vers Bonaparte, car les défaites présentes mettaient de plus en plus en relief la gloire qu'il avait acquise en Italie. On imputait à la malveillance la résolution de l'envoyer en Égypte, et l'éloignement faisait grandir ses mérites, porter aux nues les projets qu'on lui supposait. On croyait le voir vainqueur de l'Orient, et lui seul paraissait capable de repousser les hordes barbares de Souvarov.

1798. Octobre.

La fortune était loin de lui être aussi fidèle en réalité. Desaix poursuivait la conquête de la haute Égypte, où il fut surnommé le Sultan juste. Les opérations du Delta et de la Syrie suivaient la marche ordinaire; mais, dans la haute Égypte, elles ne ressemblaient à rien de ce que l'on connaissait. Ce n'était pas une guerre. mais une chasse difficile; car il fallait, avec la seule infanterie. forcer une cavalerie intrépide qui combattait à son gré, qui pouvait être surprise, mais non contrainte à combattre, grossie à chaque instant par ses nombreux partisans, et par quelque tribu arabe qu'attirait le butin et la facilité d'échapper au danger, cachée dans d'immenses déserts, où des pâturages et des sources la faisaient subsister à l'abri de l'ennemi. Les affaires décisives étaient impossibles. Ce n'était que par des marches continuelles, et en créant des compagnies-de dromadaires, que les Français parvenaient à atteindre un ennemi d'une constance admirable. Souvent surpris, battu, repoussé du territoire égyptien, la faim le ramenait à trente ou quarante lieues au-dessous du point où on l'attendait : jamais on ne put le chasser au delà de cinquante lieues.

et cela plusieurs fois. Souvent Mourad-Bey fut assailli pendant la nuit; on lui prit ses armes, ses chevaux, ses équipages; mais chaque fois, se perdant dans l'immensité du désert, il parvint à se réorganiser. L'histoire de cette campagne serait celle de l'excessive patience des Français, de leurs souffrances, mais non de leurs combinaisons (1).

Pendant ce temps, Bonaparte devait repousser en Syrie Ibrahim-Bey; la Porte, qui avait déclaré la guerre à la France, équipait une flotte à Rhodes et une autre en Syrie, qui devaient s'avancer de conserve sur l'Égypte. Bonaparte, voulant prévenir leur arrivée, créa un corps de dromadaires; il prit Gaza et Jaffa; puis, se confiant dans les Druses du Liban, il assiégea Acre, clef de la Syrie; mais il y rencontra une défense obstinée, d'autant plus que les Anglais interceptaient son artillerie. Il défit l'armée turque au mont Thabor, mais il consuma en vain deux mois et des vies précieuses devant Acre, que les Anglais, commandés par Sydney-Smith, ne cessaient d'approvisionner; la peste se mit parmi ses troupes, et il se vit contraint à s'éloigner. A Jaffa, il voulut faire administrer de l'opium aux pestiférés: Mon métier est de guérir, lui répondit le médecin Desgenettes, et non de donner la mort.

1790. 20 mai.

A son retour, il trouva le Delta en insurrection; le Caire le vit célébrer ses triomphes de Syrie, puis il défit à Aboukir dix-huit mille hommes de cavalerie et de janissaires. Cependant l'armée elle-même était mécontente d'avoir à endurer tant de fatigues, tant de privations, et de se trouver depuis six mois sans nouvelles de la patrie, attendu que l'ennemi, qui sillonnait sans cesse la Méditerranée, interceptait soigneusement toutes les communications.

Déjà un pareil état de choses avait dégoûté Bonaparte de cette expédition, entreprise sous de meilleurs auspices, lorsque pénétrèrent enfin jusqu'à lui des nouvelles de France, avec l'annonce des vœux ou des manéges de ses amis. Il prit donc la résolution d'y repasser à tout risque, et mit à la voile avec deux seules frégates, accompagné de Berthier, Lannes, Murat, Andréossi, Marmont, Berthollet, Monge, abandonnant l'armée pour courir après des chances nouvelles.

Quand le télégraphe annonça à Paris que Bonaparte venait d'a-

Octobre.

(1) DESAIX, lettre à Dumas, dans le Précis des événements militaires, tome IV.

border à Fréjus, l'enthousiasme, la curiosité, et ce que ce retour avait d'inattendu, exaltèrent à l'envi les esprits. Trop pressé pour faire quarantaine, il se mit aussitôt en route pour Paris, où l'attendait un conseil de guerre ou un trône. En effet, le directoire aurait pu le perdre, soit comme ayant déserté son poste, soit comme ayant enfreint les lois sanitaires. Mais il fut salué par tout le monde comme un sauveur. Son retour fut annoncé sur les théâtres : le son des cloches, les feux de joie, le canon lui firent fête: il mit son épée au service du directoire, en jurant de ne la tirer jamais que pour la défense de la république. Le besoin d'ordre, de force, d'unité, celui de s'attacher à quelque chose, de croire à quelqu'un, quand on n'avait foi en rien ni à personne, était désormais général en France. Tous s'empressèrent donc autour de Bonaparte : les malheureux voyaient en lui un soutien, les fonctionnaires destitués un vengeur; les faibles, toujours en admiration devant les actes de force, applaudissaient en lui un caractère résolu; et les enfants étaient bercés au récit de ses exploits, qui se mélaient dans leur imagination aux merveilles des contes arabes. Les Brutus espéraient dans son appui pour reprendre la haute main, sauf à immoler ensuite le nouveau César. Les modérés désiraient une réforme opérée par une autorité forte, et capable de donner sûreté à tous; les intrigants, qui aspiraient à la fortune, se flattaient d'y parvenir dans un nouveau bouleversement: il n'était pas jusqu'aux royalistes qui ne rêvassent que le jeune général avait en vue une restauration. Au milieu des intérêts divers et des partis vacillants, Bonaparte, secondé par la fortune et par un coup d'œil sûr, conservait un égoïsme profond et décidé. Talleyrand, toujours le premier à tourner le dos au soleil couchant, se mit à sa disposition, ainsi que Fouché; ils lui livrèrent en même temps la diplomatie et la police. A l'exception de Bernadotte, ministre de la guerre démissionnaire, qui, zélé républicain, ne voyait de salut que dans le jacobinisme, tous les généraux s'attachèrent à Bonaparte, leur ancien chef ou leur camarade: c'étaient Beauharnais. Berthier, Duroc, Marmont, Lannes, Murat, maréchaux et rois futurs; c'était Augereau lui-même, quoique républicain ardent. Masséna et Brune étaient à la tête des armées. Il n'y avait pas à douter que les officiers réformés, que les anciens soldats ne vinssent aider au triomphe de l'ordre militaire sur l'ordre civil.

L'habileté de Bonaparte en fait de gouvernement n'était pas

encore trop connue; mais on le savait heureux, et cela suffisait. On avait besoin d'un homme qui donnat à tant de mouvements divers l'unité d'impulsion, et il semblait que personne n'en était plus capable que lui. On attendait tout de lui; chacun voulait avoir son avis, et lui, se sentant nécessaire, avait l'habileté d'attendre. Il méditait pendant ce temps les movens de constituer assez solidement la république pour qu'elle n'eût rien à craindre des factions. Il visait pour lors à une place dans le directoire, dont Sieyes, le seul de ses membres qui aurait pu y balancer son infoence, et que par suite il haïssait, aurait dû être exclu. Mais Talleyrand sut rapprocher ces deux orgueils rivaux, le débris systématique du siècle qui finissait, et l'ambitieux qui se sentait né pour régir le siècle nouveau. Ils se mirent donc d'accord, et feignirent une conspiration jacobine, afin d'avoir un prétexte pour transférer le corps législatif à Saint-Cloud, et pour nommer Bonaparte commandant de la force armée. Les choses se passèrent de la sorte : Bonaparte, appelé pour prêter serment, se présenta 10 brumaire. entouré de tout l'état-major, tandis que les troupes se tenaient an dehors. Lorsqu'il fut entré dans la salle avec ce cortége, il adressa des louanges aux représentants, à qui il dit: Nous voulons la république, nous la voulons fondée sur la vraie liberté, sur le régime représentatif, et nous l'aurons : je le jure en mon nom et en celui de mes compagnons d'armes.

Il évitait ainsi de prêter serment à la constitution existante. Étant ensuite sorti, il harangua les soldats, occupa les différents postes, et la révolte commença aux cris de vive Bonaparte! · Ou'ont-ils fait, disait-il, de cette France que j'ai laissée si splen-· dide? J'v avais laissé la paix, et j'ai retrouvé la guerre; j'avais · laissé des victoires, et j'ai retrouvé des défaites. J'y avais laissé « les millions d'Italie, j'y ai retrouvé des lois spoliatrices et la « misère. Les cent mille Français, mes compagnons de gloire, que sont-ils devenus? Ils sont morts. »

Il obligea de la sorte une partie des directeurs à se retirer; il entraîna les autres, et resta seul à la tête de la force militaire avant que l'on s'apercût qu'il s'était emparé de la dictature. Le lendemain cependant, les conseils s'assemblèrent à Saint-Cloud; et bien qu'environnés de troupes, ils jurèrent la constitution de l'an III. Bonaparte vit la nécessité de tirer l'épée à demi du fourreau. Etant entré avec l'état-major dans l'assemblée des anciens, il y protesta

contre les noms de Cromwell et de César, qui lui étaient donnés:
« Les maux seuls de la patrie, dit-il, ont excité mon zèle et le
« vôtre. Prévenons tant de maux, sauvons ce qui nous a coûté
« tant de sacrifices, la liberté et l'égalité. La constitution, tous
« les patriotes veulent la détruire. Pensez, vous, au salut de la
« France, et moi, entouré de mes frères d'armes, je saurai vous
« seconder; et si quelque orateur vendu parlait de me mettre hors

« la loi, j'en appellerais à mes camarades. Songez que je marche « accompagné du dieu de la fortune et du dieu de la guerre. »

Il se présenta alors aux cinq-cents; mais il y fut accueilli par les cris de à bas le dictateur! à bas le tyran! Ils l'environnèrent, l'interpellèrent, lui reprochèrent sa trahison; Lucien, son frère, qui présidait, eut la plus grande peine à empêcher l'assemblée de le mettre hors la loi. Bonaparte était près de succomber aux secousses de cette journée; mais Lucien le soutint, et déclara qu'il plongerait son épée dans le sein de son frère, s'il trahissait la liberté. Les grenadiers vinrent prendre leur général, et l'emportèrent hors de la salle: un moment d'hésitation, et Bonaparte encourait le sort de Robespierre. Mais il dit à ses troupes qu'on avait tenté de l'assassiner, ordonna aux grenadiers de marcher sur l'assemblée, qui se dispersa devant la pointe des baïonnettes, et il resta maître du pouvoir.

Bernadotte et Moreau, pris à l'improviste et sans projets arrêtes, n'osèrent se mettre à la tête d'une réaction militaire, et ne bougèrent pas. L'anarchie prit ainsi fin en France, comme avait fini la terreur quatre ans auparavant. Il était nécessaire qu'à la faiblesse de l'une et à la violence de l'autre succédat désormais un gouvernement assez fort pour défendre la liberté, et assez habile pour la propager.

## CHAPITRE VIII.

LE CONSULAT. - PAIX DE LUNÉVILLE.

1789. Novembre. Le peuple français apprit que le directoire avait cessé d'exister; que le corps législatif s'était prorogé pour quatre mois et demi, après avoir élu trois consuls, Sieyes, Roger-Ducos et Bonaparte, revêtus d'un pouvoir dictatorial; qu'ils avaient reçu mission de

donner au pays une constitution nouvelle, de rétablir la tranquillité au dedans, et d'assurer au dehors une paix honorable et solide; que deux commissions leur avaient été adjointes à l'effet de remplacer le corps législatif, et de pourvoir avec les consuls aux mesures urgentes en fait de police, de finances et de législation: ces commissions étaient chargées en outre de préparer les réformes nécessaires et un projet de code civil.

Une proclamation des consuls retraçait la situation déplorable de la France et les malheurs auxquels elle était en proie : « Il est « temps , ajoutait-elle , de calmer de pareilles tempêtes , de ga- « rantir la liberté des citoyens , la souveraineté du peuple , l'in- « dépendance des pouvoirs constitutionnels , la république , dont le « nom a servi à consacrer la violation de tous les principes..... La « monarchie ne relèvera pas la tête ; les horribles traces du gouver- « nement révolutionnaire seront effacées ; une nouvelle ère com-

« mence, où république et liberté cesseront d'être de vains mots. »

Ainsi s'accomplissait un changement d'une extrême importance, et pourtant il s'accomplissait avec calme. Mais il est facile de détruire, et on l'avait déjà fait bien des fois : il s'agissait maintenant de savoir si l'on saurait reconstruire.

Quoique chacun reconnût l'illégalité des faits, personne n'osa s'y opposer, parce qu'on était las ou qu'on espérait mieux; en sorte qu'un applaudissement général couvrit l'irrégularité. Barras se confiait dans la reconnaissance de Bonaparte; Sieyes s'était imaginé que ce dernier s'occuperait exclusivement de ce qui concernait la guerre, pour lui laisser le soin des affaires civiles. Mais, dès leur première réunion, il s'aperçut que le jeune général avait sur tout objet des connaissances et des idées, ou qu'il s'en formait facilement, et qu'il exprimait le premier son avis comme une décision; ce qui lui fit dire: Nous avons un maître qui sait, qui peut et qui veut faire tout.

Les désordres et la négligence de l'administration précédente parurent alors au grand jour. L'armée n'avait ni solde, ni habillement, ni vivres; le trésor était vide, les assignats sans valeur, le crédit nul, l'agiotage effronté. Le héros qui avait donné la gloire à la nation y fit renaître la confiance. Gaudin, appelé au ministère des finances, supprima les taxes arbitraires et régularisa les payements. La loi des otages, qui ordonnait l'arrestation des parents des Vendéens comme responsables de leurs excès, et la

loi portée contre les prêtres, furent abrogées avec les autres lois de la terreur. On rendit à beaucoup d'émigrés leur patrie et leurs biens; la Fayette, Lally-Tolendal, Carnot, Portalis, et beaucoup d'autres encore, rentrèrent en France. La célébration du dimanche et des fêtes fut rétablie; les églises furent rouvertes dans les campagnes, et le culte extérieur fut permis; la fête du régicide et le serment de haine à la monarchie demeurerent abolis.

Plus de jacobins, disait Bonaparte, plus de terroristes ni de modérés; mais seulement des Français! C'était ainsi qu'il détruisait le règne des factions. La violence n'était plus mise en œuvre, parce que le gouvernement n'hésitait plus entre des volontés incertaines, et qu'une main robuste le dirigeait, non au hasard et avec passion, mais avec calme et par système.

Cependant, soit vengeance, soit besoin d'assurer la tranquillité, Bonaparte fit déporter, sans culpabilité légalement prouvée, sans jugement, cinquante-neuf des plus ardents démocrates, coup qui atterra les anarchistes; mais quand il vit tout plier devant sa volonté, alors, assuré de pouvoir étendre à son gré l'autorité arbitraire, Bonaparte se décida à adoucir la rigueur de cette condamnation.

L'œuvre de la constitution avançait, au milieu des fatigues toujours énormes d'un gouvernement nouveau. Bonaparte assistait assidûment aux débats, et Sieyes était considéré comme l'oracle de qui dépendait le salut de tous, l'accord de la république avec la monarchie. L'événement vint donner un démenti aux espérances qu'on avait conçues.

Constitution de l'an VIII. Dans la question capitale du système électoral, il s'agissait d'assurer à la nation une représentation véritable, sans qu'elle pêt abuser, comme elle l'avait fait, de sa participation aux affaires publiques. Or Sieyes proposa une liste de notabilités à trois degrés. La liste communale se composait du dixième des hommes de chaque commune, élus directement par leurs concitoyens. Ceux-cl en désignaient un autre dixième pour former la liste départementale, et les citoyens qui y figuraient en choisissaient encore un dixième pour former la liste nationale. Les fonctionnaires publics devaient être pris dans cette dernière liste, c'est-à-dire, les membres du gouvernement, les ministres, la législature, le sénat, le conseil d'État, le tribunal de cassation et les ambassadeurs; de même dans la liste départementale, les préfets, les juges d'appel,

les administrateurs ; dans la liste communale, les municipalités, les juges de première instance et les juges de paix : ce qui constituait une aristocratie nouvelle d'un plus difficile accès que l'ancienne.

Le pouvoir délibérant se composait d'un corps législatif de trois cents membres, âgés de trente ans au moins, et d'un tribunat de cent membres, ayant vingt-cinq ans révolus; ces deux corps devaient se renouveler par cinquième.

Le gouvernement proposait ainsi les lois par l'intermédiaire du conseil d'État; le tribunat les discutait, comme représentant du peuple et de l'esprit nouveau, de l'esprit libéral; le corps législatif votait sans discussion, et sa décision faisait loi.

En outre, un jury constitutionnel, appelé sénat conservateur, composé de quatre-vingts membres nommés à vie, âgés de quarante ans au moins, et n'exerçant aucune fonction publique, avait pour mission de veiller au maintien de la constitution, et de l'interpréter au besoin.

Quant au gouvernement, le pouvoir résidait dans un grand électeur à vie, nommé par le sénat conservateur, et jouissant d'un traitement de six millions, à qui l'on donnait des gardes et un palais. Il recevait les ambassadeurs et en envoyait; les lois étaient promulguées et la justice rendue en son nom; il nommait les employés sur les listes respectives, et désignait les deux consuls, un pour la paix, l'autre pour la guerre; le sénat pouvait l'appeler dans son sein, ce qui équivalait à une destitution.

L'élection du peuple, appelé à désigner cinq mille candidats, était illusoire. Ce sénat, qui n'avait qu'un droit de veto, ce corps législatif muet, ce grand électeur inactif et nominal, compliquaient la machine de contre-poids inutiles; et si elle eût pu se mouvoir librement, il en serait résulté une aristocratie paresseuse. Soumise à une impulsion puissante, elle conduisit au despotisme. Il n'était pas dit un mot de la liberté de la presse, ni de l'inviolabilité du domicile. Cependant on voyait avec plaisir des dispositions qui tendaient à assurer la stabilité après un mouvement désordonné, et à rendre les délibérations paisibles après tant de bavardages sonores. Bonaparte seul crut voir compromises cette force et cette stabilité qu'il jugeait essentielles; le grand électeur lui apparut sous l'aspect d'un des anciens rois fainéants, ou, pour supployer son expression, « d'un pourceau engraissé à Versailles avec plusieurs millions. » Sieyes n'osa défendre un poste qu'il avait

créé pour lui, et qui, du reste, ne faisait de lui rien moins qu'un roi d'Angleterre.

Il était encore trop tôt pour songer à un seul chef. On conserva donc les trois consuls, dont un devait être le véritable chef, et les autres, ses conseillers nécessaires. On ménageait ainsi la forme monarchique que Ronaparte sentait être inévitable, et avec elle l'existence d'une aristocratie. L'aristocratie se trouvait en germe dans le sénat; la véritable démocratie ne conservait que le tribunat, dénomination tout à fait illusoire.

Sieyes se retira pour entrer, avec une forte rétribution, dans le sénat. C'était un homme profond et juste quant au fond de la question politique, mais chimérique et pédantesque quant à la forme, et qui, après avoir donné la parole à la révolution, avait espéré la réduire au silence par ses réveries constitutionnelles. Bonaparte resta consul avec Cambacérès et Lebrun: l'un, jurisconsulte éminent, avait voté la mort du roi, et avait toujours favorisé le pouvoir, quel qu'il fût, lui suggérant, par peur, les mesures les plus rigoureuses que pouvait lui fournir sa profonde connaissance des lois; l'autre, écrivain distingué, avait été un bon administrateur sous l'ancienne monarchie.

La constitution fut acceptée, et les consuls terminèrent l'adresse qui l'accompagnait en disant : La révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée; elle est finie. En effet, le passé était détruit, et l'on avait établi des principes clairs, parce qu'ils étaient nouveaux; un édifice durable se construisait sur les bases de l'unité nationale et de l'égalité devant la loi, et la génération actuelle était engagée à le maintenir. Mais, loin que la révolution fût finie, c'est de ce moment que ses fruits commencèrent à mûrir et à se propager.

Les fonctionnaires furent nommés par Bonaparte ou par son influence, et ils se trouvèrent ainsi sous sa dépendance. Il choisit pour secrétaire d'État Maret, journaliste à la rédaction prompte, et de cette médiocrité qu'il faut avoir pour servir un homme de génie. Les nombreuses relations de son frère Lucien, et son habileté administrative, le déterminèrent à lui confier le ministère de l'intérieur. Talleyrand fut chargé des affaires étrangères, et Fouché, de la police.

Bonaparte avait donc le bon esprit de fondre toutes les factions: Gouverner avec un parti, disait-il, c'est se mettre tôt ou tard

1800. Février sous sa dépendance. Ils ne m'y prendront pas. Je suis national; je me sers de quiconque a de la capacité et le désir de marcher avec moi. Le gouvernement doit marcher au centre des partis.

Il demeurait donc dictateur, avec une autorité sans limites. Mais telle était la lassitude générale, qu'on ne s'en aperçut même pas, et qu'il ne rencontra aucune opposition. On voyait en lui la nation, et sa gloire paraissait celle de la France. Il semblait que la liberté fût affermie par la répression des factieux, l'égalité par les bonnes lois, l'ordre par la substitution des faits aux théories des utopistes. On se figurait qu'un état de choses qui, pour Bonaparte, n'était que transitoire, devait se perpétuer: «Il accoutumait à l'unité, et c'était un premier pas. La sagesse consistait à marcher au jour le jour, sans s'écarter d'un point fixe; étoile polaire de Napoléon pour conduire la révolution au port qu'il voulait (1). »

Il n'y eut point d'autres journaux que les treize qui furent désigués par le gouvernement. L'administration municipale, morcelée entre une multitude de communes, fut organisée par districts, de manière à la concentrer aux mains des préfets, afin que l'action de tous ces magistrats, soumise à la direction du consulat, fit disparaître le désordre précédent, produit par le manque d'unité.

On vit alors un système puissant d'administration établi, non sur des abstractions, mais sur les institutions existantes, et dans lequel le télégraphe, mis en jeu par les consuls, faisait tout mouvoir. C'était une réaction contre le système de 89. Alors c'était une égalité parfaite, une hiérarchie dont n'approcha jamais celle de la monarchie ancienne, et que n'entravait pas l'obstacle des priviléges. Un despotisme démocratique se trouvait créé des réminiscences de l'ancien régime, jointes à la puissance d'action des jacobins. C'est ainsi que Bonaparte préludait à son système, de concentrer toutes les intelligences comme tous les faits au profit de l'autorité souveraine, non pas à l'aide de petites lois empreintes de passion, mais par la force, en sachant se servir des hommes et détruire leurs doctrines.

Bonaparte, après avoir fait célébrer solennellement les obsèques de Washington, qui sut fonder une république et la respecter, fit, à l'âge de trente et un ans, son entrée dans le palais des rois, entouré

ın feyrier.

(1) Mém. de Sainte-Hélène.

d'une pompe royale et militaire. Bourrienne, dit-il à son secrétaire, maintenant que nous sommes aux Tuileries, il faut nous y maintenir. Il songea ensuite à se former une cour dans sa propre famille, qui désormais intéresse l'histoire, puisqu'elle deviendra une pépinière de rois, capables ou non. Il avait du respect pour son frère Joseph comme chef de la famille, et il le destinait à négocier la paix qu'il espérait donner à la république. Il haissait dans Lucien la franchise républicaine avec laquelle celui-ci lui faisait entendre des vérités que nul autre n'eût osé lui adresser, et les droits qu'il avait à sa reconnaissance, poids insupportable pour celui qui s'est élevé. Tous deux néanmoins avaient foi dans lagrandeur future de leur frère, et la préparaient en disant dès lor ce que lui-même n'aurait osé révéler encore. Il se proposait de confier l'armée à Louis, et la marine à Jérôme. Sa sœur Marianne... gracieuse et amie des gens de lettres, avait épousé Pascal Bacciochi, simple officier; Bonaparte leur fit prendre les noms plus poétiques d'Élisa et de Félix. La main de la belle Pauline, dont la réputation était alors sans tache, était promise au général Leclere Caroline, élégante et jolie, autant que vive et ambitieuse, futmariée, avec trente mille francs de dot, à Murat, soldat aventureux, tout dévoué au premier consul.

Joséphine Beauharnais, femme de Bonaparte, prodigue, frivole, intrigante, non moins ennemie des jacobins que liée avec
l'ancienne noblesse, contribua immensément à sa grandeur par
ses relations; mais l'éclat des lauriers ne paraît pas avoir suffi
pour fixer ses affections. Des deux enfants qu'elle avait eus de
son premier mari, Eugène, vaillant soldat, était cher à Bonaparte, qui l'avait emmené avec lui en Égypte; Hortense, élevée
par madame Campan, qui avait été la confidente de Marie-Antoinette, épousa, par la suite, Louis Bonaparte.

Autour de ces personnages, qui seront bientôt des princes, se déployait une cour d'aides de camp, créatures de Bonaparte et passionnés pour sa personne. Alors s'ouvrirent des réunions de fonctionnaires, d'officiers, de savants, au milieu desquels brillait le premier consul. Ces courtisans nouveaux avaient épousé des femmes de la petite bourgeoisie, souvent même du peuple, et quelques-unes sans aucune éducation; il en résultait un mélange bizarre et des dispárates singulières entre les actes incultes et les

ajustements fastueux, les riches bijoux « que leur mari ou leur amant avait enlevés aux femmes des vaincus. »

La société tout entière soupirait après le retour de l'ordre. Le temps de combattre et de mourir une fois passé, on recommença à rire et à jouir de la vie. Les hommes, génération nouvelle qui succédait à l'ancienne génération immolée, se trouvaient affranchis de l'autorité paternelle, du droit d'aînesse, des liens de famille. En même temps que les divorces étaient d'une extrême facilité, le mariage ne consistait qu'en une simple déclaration. Les femmes se montraient dans une nudité antique, et se mêlaient à des danses voluptueuses. Par opposition au cynisme puritain de la convention, la courtisane était devenue en honneur; le jeu s'affichait hardiment, et des dépenses exorbitantes annonçaient des gens qui s'enrichissaient sans peine. Le théâtre reprit sa gaieté et ses allures romaines : l'opéra comique et les chansons joyeuses attestèrent qu'on était las de souffrir, et les peintures champêtres charmèrent le peuple, qui la veille se délectait aux scènes sanglantes de la guillotine. En un mot, les idées et les mœurs des premiers républicains avaient péri.

Les jacobins les plus résolus étaient morts; quelques-uns, parmi ceux qui survivaient, révaient soulèvements et poignards; mais le plus grand nombre mettait son habileté au service d'un dictateur dont l'énergie était en rapport avec leurs idées.

Les royalistes voyaient la monarchie revenir, et se flattaient d'un retour des Bourbons par l'intermédiaire de Bonaparte; d'autres, sentant qu'il avait tué la révolution, espéraient qu'il tomberait comme tous ceux qui avaient voulu s'élever contre elle : cela entretenait les mouvements parmi le ntilshommes des provinces. La basse Normandie, l'Anjou, la Vendée, reprenaient courage, et se croisaient de nouveau; les royalistes y entretenaient des intelligences avec ceux du Languedoc et de la Provence. pour désorganiser le pays. Mais Fouché veillait à tout; il était informé, et laissait faire. Bonaparte exhortait tous les partis à se réunir dans un seul sentiment, l'amour de la patrie. Il voulait que les prêtres prêchassent la réconciliation et la concorde dans les temples qui se rouvraient pour eux. Il donna des troupes à Brune pour apaiser les mouvements séditieux; mais, se confiant plus dans la corruption et dans la clémence, il cherchait à diviser les chefs, à exciter des jalousies entre eux, et il donnait des

1900

grades dans l'armée aux chefs rovalistes convertis. Ces chefs, en effet, déposèrent les armes l'un après l'autre, ou se les virent arracher. George Cadoudal lui-même, le redoutable brigand. vint aux Tuileries: mais il ne se laissa pas séduire, comme tant d'autres, par le guerrier pacificateur. Il abandonna sa patrie rendue à la tranquillité, et partit pour l'Angleterre. Afin de rassurer toutefois les républicains, qui craignaient que Bonaparte ne songeât à jouer le rôle de Monk, on fusilla quelques royalistes.

Il était difficile en effet de rétablir l'ancienne monarchie. Les Bourbons auraient eu des vengeances à satisfaire ; les d'Orléans pouvaient convenir à la noblesse par leur écusson, et au peuple, à cause de la part qu'ils avaient prise à la révolution; mais Louis-Philippe avait abandonné les républicains après avoir combattu avec eux, et, riche d'intelligence, il n'avait pas assez de hardiesse pour saisir la couronne, qui ne devait lui revenir qu'après un long circuit. Un prétendant doit se taire, ou monter à cheval. Or il n'y avait alors de supériorité possible que la victoire: tous les partis avaient eu recours à la force ou à l'insurrection: les baïonnettes devaient donner la royauté. Bonaparte le vit, et il s'achemina au trône par la route des camps.

Bonaparte les armes françaises avaient commencé à se relever. L'Autriche, toujours jalouse des Russes, s'occupa de les renvoyer de la Lombardie qu'ils venaient de lui faire recouvrer. et perdit du temps au lieu de frapper des coups décisifs. Le conseil aulique résolut de faire passer l'archiduc Charles de la Suisse sur le Rhin, et les Russes, de la Lombardie en Suisse, bien qu'ils fussent peu propres à la guerre de montagne, et qu'ils n'eussent point l'habitude du terrain. Masséna profita de ce changement imprudent: au moment où Souvarov s'avançait avec difficulté par le Saint-Gothard vers la vallée de la Reuss, pour faire sa jonction septembre, avec l'autre corps d'armée russe, il attaqua Korsakov, et, par

Quoi qu'en aient dit ses flatteurs, dès avant le retour de

1799. Aoùl.

Souvarov, harcelé par Lecourbe dans les gorges de la Reuss et au pont du Diable, arriva à Altorf : là, ne trouvant pas d'embarcation sur le lac, il fut obligé de défiler le long d'une vallée étroite, en perdant beaucoup de monde; et à peine s'étendait-il en plaine, que Masséna tomba sur lui, et le refoula avec vigueur. La neutralité suisse fut ainsi violée de tous côtés, et les tranquilles

une marche savante, le renferma dans Zurich.

vallées retentirent du bruit des armes. Plus de vingt mille Russes et cinq mille Autrichiens avaient péri dans une bataille qui avait duré quinze jours. Les tristes débris de l'armée conquérante arrivèrent sur le Rhin dans un état déplorable. Souvarov, qui se prétendait sacrifié par ses alliés, refusa de combattre davantage, et s'en alla porter ses plaintes à Pétersbourg. Paul, qui avait ordonné, lorsque le général était victorieux en Italie, qu'on lui rendit les mêmes honneurs qu'à sa propre personne, le proclamant le plus grand capitaine des temps passés et modernes, le déclara alors infâme, dégrada ses officiers, et ne s'inquiéta en rien de ceux qui étaient restés prisonniers. En même temps il se brouilla avec l'Autriche, qu'il accusa de trahison, lui reprochant de n'avoir en vue que la conquête de l'Italie, afin de la garder pour elle seule.

Masséna avait sauvé la France d'une invasion, et enseigné à l'Europe que les Russes pouvaient aussi être battus. Le prince Charles, entravé dans ses projets par les instructions qu'il recevait de Vienne, abandonna le commandement. En Hollande, les Anglo-Russes, resserrés par Brune, avaient été obligés de capituler; mais ils n'avaient pas rendu la flotte.

La seconde coalition formée contre la France avait été bien plus étendue que la première, et par suite beaucoup plus faible. Ses triomphes ne lui valurent que des motifs de regrets: l'Angleterre et la Russie, par suite de la malheureuse expédition de Hollande; l'Autriche et la Russie, pour Ancône et le Piémont: car l'Autriche, considérant le pape et le roi de Sardaigne comme déchus, voulait s'attribuer leurs États, à titre de conquête sur la république française (1).

«L'alliance entre l'Autriche et la Russie, dit le prince Charles, fut rompue, comme la plupart des coalitions formées par les calculs de puissances égales en forces. L'idée d'un avantage commun, le prestige d'une confiance fondée sur les mêmes opinions, préparèrent

1790

<sup>(1)</sup> Le comfe de Cobentzel répondait, en novembre 1799, au comte Panin : « Comment pourrait-on exiger la cession des trois légations qui, par le traité de Tolentino, ont été annexées à la république cisalpine, que nous avons conquise? C'est une juste compensation des frais de la guerre. Je ne doute pas que ma cour ne rende le Piémont au roi de Sardaigne; mais Alexandrie et Tortone ayant été détachées du Milanais par les armes, doivent de même revenir par les armes sous la domination autrichienne. »

les premiers rapprochements. La différence d'avis pour les moyens d'atteindre le but commun fit naître la mésintelligence, qui s'accrut à mesure que les événements, en changeant le point de vue, bouleversaient les objets et trompaient les espérances. Ella éclata enfin, quand des armées indépendantes devaient opérer de concert. Le désir naturel d'obtenir la prééminence dans les prospérités et dans la gloire excita les passions rivales des chefs et des nations. L'orgueil et la jalousie, la ténacité et la présomption, naquirent du conflit de l'ambition et des avis opposés. Les contradictions continuelles aigrirent de plus en plus les esprits; et c'est un heureux hasard quand une pareille union se dissout sans que les deux partis tournent leurs armes l'un contre l'autre (1). »

La révolution du 18 brumaire avait été vue de bon œil. comme un retour à l'ordre et à l'unité, par les puissances étrangères, qui n'avaient pas voulu traiter avec un gouvernement dont les chefs changeaient tous les trois mois; et déjà plusieurs avaient deviné dans Bonaparte le génie organisateur. Lorsqu'il adressa des propositions de paix à l'Angleterre, les whigs soutinrent qu'il convenait de les accepter; mais Pitt démontra, dans un admirable discours, qu'on ne pouvait pas se fier à une révolution qui en dix ans, disait-il, avait commis plus de crimes que la France n'en avait produits depuis qu'elle existait, non plus qu'à un homme qui, n'ayant jamais respecté une promesse, avait violé les traités faits avec les rois étrangers, et ses serments envers son propre gouvernement. Malgré les répliques de Sheridan et une lettre très-modérée de Bonaparte, l'opinion de Pitt triompha. Il obtint un crédit de trente-neuf millions et demi de livres sterling pour faire la guerre au consul, qui trouvait à peine dans les caisses publiques cent soixante mille livres d'argent comptant; et la guerre générale fut déclarée. La Russie et l'Autriche. s'apprêtèrent à y prendre part, et un vaste plan de campagne se prépara.

En Italie, les Autrichiens et les Anglais devaient prendre Génes, marcher sur Nice, et entrer de là en Provence, où ils seraient secondés par l'insurrection des royalistes. Un second corps était destiné à soulever le Piémont; et Mélas, soldat de la guerre de sept ans, qui, versé dans les anciennes manœuvres,

1800.

<sup>(1)</sup> Campagnes de 1799, tome II, p. 275.

en tira bon parti tant qu'il ne fut pas déconcerté par les grands coups de la stratégie moderne, pénétrerait dans le Dauphiné; en même temps l'Angleterre attiserait l'incendie dans la Vendée, en Bretagne et en Normandie. Les Autrichiens avaient une armée plus nombreuse que jamais, et l'empereur lui-même se mettait à sa tête avec les archiducs. Cent trente mille hommes s'avancèrent, commandés par Ferdinand; Bellegarde en avait quatre-vingt mille sous ses ordres en Italie, l'archiduc Jean, cent vingt mille; et l'Angleterre solda le corps de Condé, composé de dix mille hommes. Dumouriez pressait la Russie d'envoyer sur le Rhin un corps indépendant, qui de Mayence marcherait sur Paris.

Bonaparte affectait aux yeux de l'Europe un vif désir de la paix et le regret de ne pouvoir l'obtenir, en même temps qu'il se préparait à s'affermir au pouvoir par de nouveaux succès en Italie. Le 18 brumaire avait été un triomphe obtenu par l'armée ; il fallait désormais des coups décisifs pour démontrer la solidité du nouveau gouvernement, et pour attacher au dictateur les généraux qui ne s'étaient pas encore inclinés devant lui. Bonaparte institua des récompenses, qui consistaient en armes d'honneur, pour être distribuées aux plus méritants; et il fondit dans l'armée l'ancienne aristocratie avec les fils de la révolution. Moreau, qui avait été mis à la tête de l'armée du Rhin tandis que celle d'Italie était confiée à Masséna, pouvait, avec cent trente mille hommes bien approvisionnés, contenir sur le Rhin le général Kray, successeur du prince Charles, à qui l'on avait ôté le commandement, parce qu'il conseillait une paix que la situation aurait rendue alors honorable.

La reine Caroline de Naples était allée en Russie solliciter les secours du czar. Les Autrichiens occupaient derrière l'Inn une position avantageuse; mais Moreau, après avoir passé hardiment le Rhin, en Alsace, sous les yeux de l'ennemi, se mit en communication avec\_Augereau qui opérait dans le Tyrol, et battit Kray à Engen, Mosskirch et Biberach.

En Italie cependant les Français, réduits à quarante mille hommes, mourant de misère, étaient refoulés vers les Alpes; et Masséna, sans argent, sans munitions, se repliait vers la rivière de Ponent. Après avoir accompli, sans argent ni munitions, avec un petit nombre de soldats, des exploits héroïques, il entra dans Gênes, et il y organisa l'armée, où tout n'était que confusion de-

494

25 avril.

Mai.

Février.

1800,

puis la mort de Championnet; mais il s'y vit bientôt assiégé par les Anglais et les Autrichiens. L'Autriche, pour qui Gênes n'était d'aucune importance, s'obstina néanmoins à une entreprise qui affaiblissait Mélas, en étendant par trop son front. L'indomptable Masséna se soutint dans la place au milieu de souffrances dont son courage seul pouvait triompher, et sa résistance laissa à Bonaparte la liberté de ses opérations.

La circonstance n'admettait pas les petites manœuvres ordinaires. Bonaparte, ayant réuni à Dijon une réserve de soixante mille hommes, tant conscrits que volontaires, appelés sous les drapeaux par la présence de l'ennemi aux frontières, et par la confiance qu'inspirait le général, se disposa à descendre en Italie par les vallées du Saint-Gothard, du grand et du petit Saint-Bernard, et par le mont Cenis, en coupant la ligne de l'ennemi, qui s'étendait de la Lombardie jusqu'au Var. Moncey, détaché de l'armée du Rhin, suivit la première route, et commença les opérations; Thureau s'avança par la dernière, Chabran par le petit Saint-Bernard; les corps de troupes disséminés dans les départements eurent ordre de rejoindre de l'autre côté des Alpes.

La constitution de l'an VIII, qui avait établi la responsabilité des ministres, s'opposait à ce que le premier consul eût le commandement de l'armée; mais il n'en tint aucun compte; et ayant fait nommer, seulement pour la forme, Berthier général en chef, il dirigea trente-cinq mille hommes par le grand Saint-Bernard. Les glaciers des Alpes, non moins périlleux que les sables d'Égypte, ne pouvaient manquer d'être un stimulant pour les jeunes imaginations; et en effet ce passage, qu'une résistance généreuse pourrait seule rendre redoutable, est resté entouré de souvenirs poétiques. Comme l'Autriche avait laissé imprudemment la Suisse dégarnie de troupes, l'armée française traversa la montagne sans le moindre engagement, et Bonaparte la passa trois jours après. Une fois descendue dans les plaines d'Italie par Aoste et Ivrée, l'armée de réserve eut bientôt occupé, de l'autre côté des Alpes, une ligne qui s'étendait de Suse à Bellinzona.

L'ennemi, trompé par la publicité que Bonaparte avait donnée à son plan de campagne, et par l'emphase avec laquelle il l'annonçait, crut que c'était un artifice de sa part; elle n'avait donc pris aucune précaution contre une entreprise qui, dans toute autre circonstance, aurait passé pour téméraire. Bonaparte entra

Mai.

à Milan au moment où Mélas l'attendait à Vintimille, et lui rendit, sans avoir recours aux persécutions, le gouvernement populaire. Il rétablit l'université de Pavie, où il appela des hommes distingués, et s'approvisionna au moyen des magasins que les Autrichiens surpris avaient abandonnés, avec leur artillerie.

De son côté, Murat s'emparait de Plaisance; l'armée autrichienne se trouvant ainsi coupée en deux, les Français n'hésitèrent pas à laisser la Lombardie dégarnie de troupes pour aller l'attaquer dans les plaines du Piémont. A peine le corps qui, renfermé dans Gênes, devait être la victime de cette grande expédition, avait-il rendu la place à des conditions honorables, quand il n'y restait plus une once de pain, que Mélas accourut affronter l'ennemi dans la plaine de Marengo, entre la Scrivia et la Bormida. L'armée de Bonaparte pliait devant les vétérans autrichiens, lorsque la colonne de Desaix, glorieux débris de l'Égypte, survint tout à coup; et, se formant en carré, comme elle avait appris à le faire pour repousser les mameluks, elle détermina la victoire en faveur des Français; mais Desaix la paya de

m vie.

La bataille de Marengo était loin d'avoir anéanti les Autrichiens; mais telle fut leur consternation, qu'ils cédèrent les places fortes en masse, à la seule condition de se retirer librement sur Mantoue; fait qui excita l'indignation générale, et accrut le prestige qui s'attachait à Napoléon. La nouvelle armée, forte de cent vingt mille hommes, que l'Autriche avait réunie pour remettre l'Italie sous le joug et envahir ensuite la France méridionale, était vaincue et obligée de battre en retraite. Aiexandrie capitula, les Français rentrèrent dans Gênes, qui passa déplorablement d'un vainqueur à un autre; et Bonaparte devint encore une fois le maître de l'Italie. Mais, loin de se laisser enivrer par le triomphe, il offit la paix à l'empereur, aux conditions du traité de Campo-Formio, c'est-à-dire, en exigeant que les Autrichiens évacuassent l'Italie jusqu'au Mincio.

Moreau avait continué en Allemagne ses opérations: resserrant Kray du côté d'Ulm, il entra en Bavière, passa le Danube, fut vainqueur à Hochstædt, et exécuta des manœuvres qui excitèrent l'admiration; mais comme il attendait l'issue de la campagne d'Italie, au succès de laquelle il avait contribué en y envoyant une partie de ses troupes, il n'agit pas avec assez de résolution. In-

tron.

14 juin.

14 juin.

Décembre.

formé que Bonaparte avait conclu un armistice, il en fit un aussi en Allemagne, et l'Europe se réjouit à l'espérance de la paix. Mais, au moment même où elle se négociait, François II ac-

cepta soixante-deux millions de subsides et l'alliance de l'Angleterre, en promettant de faire traîner en longueur les conférences; puis, rejetant les préliminaires proposés, il fit arrêter l'ambassadeur français. Bonaparte, irrité de cette déloyauté, qu'il proclama hautement, reprit ses mouvements offensifs, et commença la campagne d'hiver. Augereau était sur le Mein. Moreau sur l'Inn; sur le Mincio, Brune, général médiocre qui remplaçait Masséna discrédité dans l'armée d'Italie, malgré sa bravoure. Murat conduisit en Italie dix mille grenadiers qu'il emmena d'Amiens; Macdonald s'achemina péniblement, avec quinze mille hommes détachés de l'armée de Moreau, à travers les gorges couvertes de neige du Splughen, pour venir former l'aile droite de l'armée d'Italie; ce qui donnait en tout trois cent mille combattants bien équipés. Une bataille fut livrée entre l'archiduc Jean et Moreau à Hohenlinden, où l'on se battit sous la neige et sur la glace; les Autrichiens défaits y perdirent vingt mille soldats, presque toute leur artillerie et leurs bagages, et virent Moreau s'avancer jusqu'à Lintz, en vue de Vienne. Les archiducs réclamèrent alors l'armistice qu'ils avaient refusé; et Moreau eut la modération d'y consentir, à la condition que l'on traiterait des conditions de la

décembre.

Victorieuse de même sur tous les points, l'armée d'Italie, ne laissant à l'Autriche que Mantoue, s'apprétait à déboucher sur Vienne par les Alpes noriques, lorsque le maréchal de Bellegarde, qui commandait les Autrichiens, à la nouvelle de l'armistice conclu en Allemagne, en signa un autre avec Brune. Ainsi se termina en vingt jours la campagne d'hiver, l'une des plus mémorables de ce temps héroïque pour la stratégie et les grands effets obtenus.

paix à Lunéville, sans l'intervention de l'Angleterre.

Les Autrichiens et les Napolitains s'étaient établis à Rome, dont le siège était vacant, et laissaient apparaître ouvertement la volonté de rester maîtres des États qui en dépendaient, quand les victoires des Français les ramenèrent à des idées plus sages. Le roi de Naples, toujours excité par l'implacable et infatigable Caroline, avait d'abord formé le plan de marcher à la défense de la Romagne et de recouvrer la Toscane; mais Miollis et Pino

s'avancèrent contre lui, et pénétrèrent de force dans Sienne, que les Napolitains avaient occupée; en même temps Murat se dirigeait droit sur Naples.

La politique ne souriait pas moins à Bonaparte que la chance des combats. Paul Ier s'était brouillé avec l'Autriche, parce qu'elle avait sacrifié l'armée de Souvarov à ses intérêts ambitieux, et refusé ensuite d'échanger ceux de ses soldats qui étaient restés prisonniers en France. Il était aussi irrité contre l'Angleterre, qui. se montrant violente envers les neutres, prétendait dominer anssi sur la Baltique, et exercer avec hauteur le droit de visite. Passionné donc comme il l'était, il se rapprocha de Bonaparte, qui avait su le caresser, lui avait rendu les prisonniers russes, et fait don de l'île de Malte; et il lui envoya un ambassadeur. Cependant l'Allemagne entière appelait la paix, et se récriait contre la politique imprudente de l'Autriche; tellement que l'empereur dut sacrifier le ministre Thugut, et le remplacer par Cobentzel. Ce înt ce dernier qui, après de longues discussions avec Joseph Bonaparte, conclut le traité de paix de Lunéville. Les bases en furent le traité de Campo-Formio et les propositions faites à Rastadt. La cession de la Belgique à la France fut ratifiée, la possession des États vénitiens assurée à l'Autriche, celle du Brisgau au duc de Modène. Bonaparte, voulant recouvrer Saint-Domingue qui s'était révolté, s'était fait céder par l'Espagne la Louisiane, ancienne colonie de la France, movement la promesse d'angmenter les États de l'infant de Parme jusqu'à concurrence d'un million ou de douze cent mille habitants, avec le titre de roi. La Toscane fut destinée à procurer à l'infant cet accroissement. que la flotte espagnole défendrait contre les Anglais, tandis que les Autrichiens ne conserveraient rien en Italie au delà de l'Adige. Ces conventions furent ratifiées: l'empereur, sans y être autorisé par la diète, céda la rive gauche du Rhin, en promettant une compensation aux princes héréditaires dépossédés; il reconnut les républiques batave, helvétique, cisalpine, ligurienne, et rendit la liberté aux prisonniers d'État italiens.

L'Autriche avait traité sur des contrées et des souverainetés qui ne lui appartenaient pas, pour accroître ses pays héréditaires; elle ne parla ni du pape, dont elle voulait les Légations, ni du roi de Sardaigne, qu'elle n'avait pas rétabli à Turin à l'époque de son

9 févries

1800. Octobre. 28 mars.

4208

occupation (1), ni du royaume de Naples. Mais le pape pouvait espérer, à défaut de ceux qui s'étaient déclarés ses protecteurs, dans les négociations qu'il avait ouvertes avec le premier consul. Caroline de Naples, atterrée à la nouvelle de la paix de Lunéville, eut recours à l'intervention officieuse du czar Paul: en conséquence, Murat conclut avec Naples un armistice qui fut suivi d'un traité de paix signé à Florence. La cour de Naples s'obligea à fermer aux Anglais les ports du royaume, et abandonna à la république française tout ce qu'elle possédait dans l'île d'Elbe, ainsi que dans la Toscane; elle s'engagea de plus à payer un demi-million de francs pour indemniser les citoyens français des pertes qu'ils avaient éprouvées, et à amnistier tout délit politique. Il fut stipulé en outre, par un article secret, que, pendant toute la durée de la guerre avec la Turquie et la Grande-Bretagne, des garnisons françaises, entretenues par le roi, resteraient dans les Abruzzes et dans la Terre d'Otrante.

Les traités de paix de Campo-Formio et de Lunéville faisaient donc revivre l'ancien droit public; et la France, après tant de doctrines pompeuses et de belles promesses, sacrifiait elle-même les peuples et les nationalités à la vieille idée de l'équilibre européen.

Mais elle avait châtié la seconde coalition, qui l'avait poussée à la guerre; fait la paix avec le continent; conclu plusieurs alliances contre l'Angleterre, qu'elle avait exclue des ports de Naples, d'Espagne, de Portugal, et qu'elle espérait contraindre aussi à désarmer sur la mer, comme elle avait contraint les autres puissances à désarmer sur le continent. Bonaparte était béni par l'Europe, comme le génie de l'ordre et de la paix.

<sup>(1)</sup> M. Bignon blâme ceux qui reprochent à Napoléon de n'avoir pas restitué le Piémont à la paix de Lunéville; et il allègue pour raison que, «de tout temps, il a été reçu que le plus fort, quand sa volonté peut faire loi, ne rend à la paix que ce qu'il n'a pas un grand intérêt à garder. »

## CHAPITRE IX.

MESURES RÉPARATRICES DU PREMIER CONSUL. — LE CODE. — LE CONCORDAT. —
PAIX D'ANIENS.

Bonaparte avait montré un grand courage en abandonnant le poste suprême qu'il venait d'occuper, pour se mettre à la tête des armées (1). Afin d'empêcher ses ennemis de mettre à profit son absence pour détruire son ouvrage, il importait de lui attribuer la plus grande part des résultats dans les bulletins qui rendaient compte des batailles livrées en Italie; ce qui fut fait; puis à peine eut-il remporté la victoire de Marengo, qu'il regagna Paris en toute hâte, pour y faire montre de sentiments républicains et distribuer des récompenses (2). Mais en même temps il envoyait Lucien comme ambassadeur en Espagne, et congédiait Carnot, les deux seuls hommes qui osassent encore lui parler avec franchise; il se liait de plus en plus avec Talleyrand, excellent serviteur de tout pouvoir quelconque, et avec Fouché, qui connaissait les hommes et les méprisait autant qu'il convient à un bon chef de la police.

- (i) a Mais ce qui est surtout admirable, et, a mon gré, le plus beau trait de sa vie, c'est ce noble abandon du poste central de Paris, où à peine il s'était placé, pour aller au delà des Alpes gagner les batailles du peuple français; mouvement de l'âme, dont la gloire est à lui seul, et qui m'a toujours tellement ému, que je m'indigne encore ici de penser que le même homme a cru s'agrandir en se plaçant sous un manteau impérial. » La Fayette, Mes rapports avec le premier consul.
- (2) Parmi les honneurs décernés par Bonaparte en 1800, nous mentionnerons celui dont la Tour-d'Auvergne fut l'objet. Descendant en ligne naturelle
  des ducs de Bouillon, il avait combattu vaillamment en Espagne, et, fait prisonnier par les Anglais, il refusa de déposer la cocarde tricolore. De retour en
  France, il vivait dans la retraite en se livrant à l'étude, lorsque le fils d'un de
  ses amis ayant été atteint par la conscription, il reprit les armes et partit à sa
  place. Bonaparte, pour le récompenser, lui donna le titre de premier grenadier de France; et après qu'il eut été tué à Oberhausen, on établit que l'appel
  de la compagnie commencerait toujours par son nom, et que le plus ancien
  grenadier, portant sur sa poitrine le cœur de la Tour-d'Auvergne dans une
  boîte d'argent, répondrait pour lui

L'administration se consolidait de jour en jour. Un certain nombre d'anciens chouans qui avaient fui la Vendée désarmée, de conscrits réfractaires, de mauvais sujets qui, après avoir longtemps vécu une pique à la main en poussant des cris de mort, ne savaient se résigner à la vie domestique, s'étaient jetés sur les grands chemins, qu'ils infestaient; et ce fut une tâche laborieuse que de les détruire. On s'occupait de remettre en bon état les routes et les ponts, restés depuis longtemps à l'abandon, afin de rendre les communications plus faciles. On s'efforçait de rétablir quelque ordre dans les finances, et d'équilibrer les dépenses avec les revenus. Le rétablissement de la tranquillité raviva le commerce et augmenta la consommation; les biens ruraux, affranchis des redevances et passés dans les mains de propriétaires laborieux. produisaient davantage, et les forêts étaient mieux conservées. La France bénissait le retour de l'ordre; mais les factions acharnées ne se laissent pas arracher si facilement les armes de la main, ni la haine du cœur. .

Le sculpteur italien Ceracchi et le peintre Topino-Lebran, se prenant de fureurs classiques contre le nouveau César, organisèrent une conspiration que fomenta la police, non contente de la surveiller, et dont elle arrêta enfin les auteurs pour les envoyer au supplice, tandis qu'il aurait suffi de les confiner dans une maison de fous. Cette dernière imitation des traditions remaines, et l'explosion d'une machine infernale qui faillit donner la mort au premier consul, ne servirent qu'à accroître l'intérêt qu'il inspirait, comme le seul homme sur qui reposaient, aux yeux des ennemis eux-mêmes, les destinées du pays. Bonaparte en accusait les jacobins, les métaphysiciens; et le ministre de la justice, secondant le courroux du consul, proposa de déporter en masse cent trente républicains et terroristes qui, « sans avoir été arrêtés tous le poignard à la main, étaient tous reconnus capables de le prendre. » On soupçonnait cependant alors, et l'on en acquit ensuite la certitude, que le coup était parti, non pas des républicains, mais des émissaires du Vendéen George Cadoudal. Ce fut en vain que le conseil d'État s'opposa à cette mesure illégale. Le premier acte du sénat conservateur fut d'approuver sans discussion un arbitraire aussi flagrant, et d'instituer des tribunaux spéciaux pour les cas de révolte.

Alors Bonaparte marcha plus hardiment à la dictature, en dé-

1800. 1°r janvier.

molissant l'une après l'autre les libertés introduites dans l'administration depuis 89; il renversale tribunat, où s'étaient réfugiées la résistance et la discussion. C'est dans le conseil d'État, où des hommes éclairés, mais sans force pour résister, recevaient de lui leurs inspirations, exposaient et mettaient en lumière ses pensées, dont il ne transpirait rien dans le public, qu'il se plut à placer toute sa confiance. Il rappela les émigrés, à l'exception d'un petit nombre, et leur rendit ceux de leurs biens qui n'avaient pas été vendus.

Il était important pour Bonaparte d'organiser l'instruction pu- instruction. blique, non plus dans le sens démocratique, mais de manière à donner au gouvernement la haute main sur les intelligences, et à faire dominer l'idée militaire. Dès les premiers mouvements révolutionnaires, elle avait été sécularisée, et constituée sur des bases civiles. Cabanis avait été chargé par Mirabeau de rédiger sur cette matière un projet qui fut publié plus tard (1).

Talleyrand, dans le plus magnifique rapport qui jamais ait été fait, considéra l'instruction dans sa source, dans son but, dans son organisation, dans ses méthodes; il conclut en se déclarent pour une éducation donnée à tous les rangs et à tous les ages, proportionnée aux conditions, et capable de développer, outre l'intelligence, les sentiments et le corps. Les écoles primaires devaient enseigner les principes de ce qu'il importe à tous de connaître, et les écoles secondaires, préparer la jeunesse aux divers états ; venaient ensuite les écoles spéciales pour les sciences, et un Institut national, comme centre de l'esprit public.

On avait suivi d'autres routes dans les temps précédents. Lorsqu'en 93 tout se trouvait nivelé au milieu d'un peuple sans frein, dont les liens sociaux étaient brisés, l'Académie française celle des sciences et celle des lettres, furent abolies; avec elles tom-

(1) Dans son plan d'instruction, Cabanis admire les Spartiates, selon la mode du temps, pour l'éducation, égale en tout, qu'ils donnaient aux enfants; mais il ne la croit pas appropriée aux temps modernes, ne méconnaissant pas non plus que les enfants des esclaves étaient à Sparte exclus des écoles. Il veut que les familles restent maîtresses du choix et de la quantité de connaissances à donner à leurs enfants, sans que l'Etat y intervienne. Les diverses conditions de fortune des parents rendront l'éducation très-diverse; mais cela lui paraît un bien, attendu que le droit commun ne consiste pas dans l'égalité des lumières, mais dans l'égale extension du bien-être. Or, il croit pouvoir atteindre ce but avec un corps enseignant pour la morale, et avec des sêtes publiques.

1800-

bèrent les académies de provinces, les universités et les colléges. L'année suivante, on ouvrit des concours publics pour les beauxarts, et une commission fut instituée pour les juger; on en établit une autre pour recueillir les tableaux et les archives des églises ét des monastères abolis; on fonda un conservatoire des arts et métiers, des écoles primaires, des écoles de médecine, de navigation, d'artillerie maritime, et un lycée républicain; puis on institua en 95 un bureau des longitudes, un conservatoire de musique, et l'institut pour les aveugles. Bonaparte remania ces divers éléments, et créa un nouvel Institut national, dont il exclut les sciences morales et politiques. De ce point culminant dérivait toute l'instruction publique. Elle se composait de trente-deux lycées organisés militairement, où les langues mortes conservaient le premier rang: puis venaient les sciences mathématiques et physiques, qui recevaient les développements nécessaires dans les écoles spéciales. L'École polytechnique, qui recevait trois cents élèves de seize à vingt ans, fut destinée particulièrement à répandre l'instruction des sciences physiques et mathématiques, ainsi que des arts graphiques.

Bonaparte se préparait à recueillir un autre grand fruit de la révolution dans le code civil. Déjà les rois de France avaient conçu plusieurs fois l'idée de ramener à l'unité les innombrables coutumes entre lesquelles était divisée la souveraineté législative de la France. Charles VII ordonna cette amélioration en 1453: le jurisconsulte Dumoulin la réclama hautement au seizième siècle; les ordonnances de Louis XIII, de Louis XIV et de Louis XV en furent des essais partiels. Elle rencontrait un obstacle dans les querelles entre les parlements et le clergé, dans les priviléges, dans la philosophie optimiste : cependant le travail était bien avancé quand survint la révolution. Elle se servit des lois civiles. pour faire triompher l'égalité, qui, entendue de cette manière. rendait tout gouvernement impossible. Alors fut abolie la puissance paternelle, et le concubinage fut encouragé par la faveur accordée aux enfants adultérins, en même temps que le mariage était rabaissé par la facilité donnée au divorce. On supprima la faculté de tester; la représentation fut admise, et, avec elle, la division des patrimoines à l'infini. On supprima tout d'un coup les substitutions, sans égard pour les droits ouverts; les emphytéoses et les fidéicommis devinrent propriétés libres; la mise en circulation d'un papier-monnaie sans crédit équivalut à l'abolition des dettes; celles de l'État furent réduites à un tiers, la contrainte par corps supprimée, les lois civiles et politiques rendues indépendantes de toute loi religieuse, ou plutôt tout ce qui existait en fait de religion fut abattu et détruit (1).

Ce fut sur ces ruines qu'on tenta de coordonner un code que Cambacérès avait été chargé de rédiger, mais qui périt avec les passions politiques qui l'inspiraient. Quand le calme eut commencé à renaître, le premier consul sentit la nécessité de soumettre toute la France à un pouvoir central, en lui enlevant les coutumes qui la subdivisaient, la révolution ne devant être accomplie qu'au moment où l'esprit rétrograde et l'esprit novateur seraient contraints à respecter ce qu'elle pouvait revendiquer de légitimes conquêtes. La difficulté consistait à faire marcher de concert les connaissances, la justice et la société, dont le désaccord avait entraîné une révolution qui, en dépassant le but, avait tout désuni dans le sens opposé, et contraint ses partisans à lui chercher un appui dans les passions basses et dans la force matérielle. La difficulté consistait, en un mot, à rétablir l'harmonie sans séparer entièrement la société de son passé.

On ne songeait donc pas à façonner le peuple d'après un nouveau type, à l'aide du code, ni à l'arrêter dans sa marche, mais à prendre acte du mieux, à se prévaloir de l'œuvre du passé, en conservant le caractère, les traditions, les origines nationales. On revenait à respecter le droit romain, en le séparant de tout le fatras canonique et féodal. Portalis avoue même, dans le préambule de ce grand ouvrage, qu'il aurait été impossible d'extirper des statuts envisagés comme des priviléges, et comme contre-poids à l'inconstance d'un pouvoir discrétionnaire; qu'on aurait risqué, en le faisant, de trancher violemment les liens communs de l'autorité et de l'obéissance.

Il ajoutait: « Une révolution est une conquête, et, dans le passage de l'ancien ordre au nouveau, les lois se font par la seule force des choses; lois nécessairement hostiles, partiales, subversives, à cause du besoin qu'on a de rompre toutes les habitudes, de briser tous les liens, d'écarter tous les mécontents. Personne ne s'occupe plus des relations privées des hommes entre eux, et l'on n'a en vue que l'objet politique et général; on cherche plutôt des alliés que

(1) PORTALIS, Mém. de l'Académie, II.

3 (880.

des concitoyens; chaque chose devient droit public.... On subvertit le pouvoir des pères, pour que les fils s'éprennent plus facilement des innovations; l'autorité maritale n'est plus respectée, parce que de nouvelles formes et une nouvelle méthode s'introduisent dans le commerce de la vie. Il faut décomposer le système, parce qu'il est utile de préparer un nouvel ordre de citoyens par un nouvel ordre de propriétaires. A chaque instant les changements naissent des changements, et les événements des événements; les institutions se succèdent avec rapidité, sans qu'on puisse s'arrêter à aucune; et l'esprit de révolution se mêle à toutes, c'est-à-dire, le désir exalté de sacrifier violemment tous les droits à une fin politique, et de n'admettre d'autre considération que celle d'un intérêt d'État mystérieux et changeant.»

Il exposait ensuite comment s'était formée l'ancienne législation, et combien il aurait été convenable d'en changer une honne partie: « l'innovation la plus défectueuse aurait été de ne pas innover, car tout ce qui est ancien a été nouveau; » comment. au contraire, on conserva tout ce qu'il n'était pas nécessaire de détruire, les lois devant ménager les habitudes lorsqu'elles ne constituent pas des vices. « Trop souvent on raisonne comme si le genre humain finissait et commencait à chaque instant, sans communication entre une génération et la suivante. Mais le législateur isolerait ses institutions, s'il n'observait soigneusement les corrélations entre le présent, le passé et l'avenir: car c'est par elles qu'un peuple, s'il n'est exterminé ou ne tombe dans une dégradation pire que l'anéantissement, ne cesse pas, jusqu'à un certain point, de ressembler à lui-même. Nous avons trop aimé les changements; et si, en matière d'institutions et de lois, les siècles d'ignorance sont un théâtre d'abus, les siècles de philosophie et de lumières ne sont que trop souvent un théâtre d'excès. »

Le code nouveau devait avoir pour bases les nouvelles règles de liberté, d'égalité et de fraternité; être approprié aux principes d'humanité proclamés, à l'accroissement de l'industrie et du commerce; résumer avec clarté et précision les conquêtes, si chèrement achetées, de la révolution. Ceux qui y travaillaient étaient des hommes habitués aux affaires et aux discussions: cependant les discours sur ce grave sujet sont pompeux et vides; les lieux communs y sont appuyés de théories triviales, de réminiscences, d'habitudes; la science du jurisconsulte y apparaît rarement;

1800.

souvent la révolution s'y trouve reniée. Quelques-uns penchèrent pour le droit romain, d'autres pour le droit coutumier; on adopta beaucoup de décisions et jusqu'à des chapitres entiers de Pothier. Bonaparte, qui voyait juste par instants, tranchait avec les lumières du bon sens des débats inextricables pour la pédanterie légale, tandis que les autres se laissaient fourvoyer par les préjugés de pays ou d'école. Il jugeait utile à sa cause de seconder les passions démocratiques alors éveillées, en leur accordant tout ce qui ne nuisait pas immédiatement à son pouvoir. Il consentait donc que des règles populaires présidassent à la distribution des biens et aux familles, pourvu qu'on ne prétendit pas les introduire dans la direction de l'État; et que la liberté existât dans les lois civiles, pourvu qu'on le laissât inaccessible sous l'abri des lois politiques.

La différence capitale qui distingue ce code de tous les précédents, c'est qu'il soumet toutes les personnes et toutes les choses à des lois et à des tribunaux identiques, soit pour les contestations civiles, soit pour les affaires criminelles, ce qui devait devenir le caractère de toutes les législations nouvelles: c'était là certainement la plus grande des victoires de la révolution. Ces législateurs donnèrent trois bases à leur travail: séculariser entièrement l'ordre politique et civil; rendre les citoyens égaux devant la loi, et les enfants dans la famille; délier tout à fait la propriété, et donner le droit d'en user et d'en disposer avec les seules limites que la loi impose dans l'intérêt public. Comme il n'y avait pas de religion nationale, ils durent se borner à des prescriptions morales.

Dans la constitution de la famille, Napoléon se montra cruel envers la femme, et il admit contre elle le divorce (1). Il disait que le maire prononçait toujours d'une voix trop basse ces paroles de la loi: La femme doit obéissance au mari; et il aurait voulu les accompagner de formes solennelles. Son but était d'introduire dans la famille la même discipline que dans l'armée, en résumant tout, ici comme ailleurs, dans ce mot: obéissez.

Ainsi donc, une fois la révolution sociale accomplie par l'abolition des priviléges, les législateurs venaient appliquer l'égalité

(i) « Les femmes ont besoin d'être assujetties, et il n'y a que le divorce qui puisse les tenir en bride. Elles vont où elles veulent, font ce qu'elles veulent; il faut que cela finisse : ce n'est pas français que d'accorder de l'autorité aux femmes. » Discours au conseil d'État; Thibaudeau, Mémoires sur le consulat.

civile à tous les faits de la vie, et organiser vigoureusement l'unité nationale dans le système politique. En conséquence, tous les pays réunis à la France par des traités ou par la conquête lui furent incorporés; et la cour suprême du royaume fut placée au sommet de cet immense édifice, centralisation judiciaire plus commode pour les gouvernements que pour les populations, dont elle contrarie les habitudes, et quelquefois blesse les intérêts ou les sentiments.

Mais la révolution sociale était accomplie, que la révolution économique commençait à peine; et les conséquences du travail libre, de la division de la propriété, n'étaient pas encore venues. La France restait toujours un pays agricole, et le législateur dirigeait principalement son attention sur la propriété territoriale: il y avait peu d'industrie, point de commerce maritime; le crédit, l'esprit d'association, les assurances, étaient presque inconnus; l'économie politique était dans l'enfance, tellement qu'elle se trouva en défaut sur ces différents points au moment où le commerce se développa.

Bonaparte, ennemi des abstractions philosophiques et de la liberté exagérée, penchait tout à fait pour que l'industrie fût soumise à des règles. Il rétablit donc les corporations, mais seulement à l'égard des notaires, des avocats, des agents de change, en raison de la garantie qu'ils offrent sous la responsabilité commune. On n'osa pas appliquer le même principe aux artisans, qui maintenant semblent le réclamer, après avoir éprouvé tous les maux de l'égoïsme.

Le code fut terminé sous des inspirations différentes, dans la marche rétrograde que ne cessa de suivre la révolution jusqu'au despotisme; ce qui y rendit impossible une uniformité systématique. Les fruits de la révolution se reconnaissent dans l'égalité domestique et civile; mais Bonaparte, devenu empereur, chercha ensuite à la détruire en créant une noblesse, des droits d'aînesse, des fiefs, des titres, des prérogatives. Il laissa à l'écart tout le droit administratif, qui devint un amas de lois, d'ordonnances, de circulaires sans principes certains, et souvent en contradiction avec la loi civile. La propriété fut déclarée sacrée, et nul ne put en être dépouillé pour cause d'utilité publique qu'après jugement et indemnité préalable; mais d'autres propriétés non moins sacrées, l'industrie, le commerce, la pensée, le culte, n'obtiurent

pas la même sécurité. La loi resta athée, le mariage ne fut qu'une cérémonie froide et légale, avec la perspective du divorce.

Bonaparte, qui sentait si vivement et avec tant de sagacité les inconvénients de la résistance, était trop neuf à la liberté pour en comprendre les avantages. Le progrès du despotisme se révéla davantage dans le code de procédure et dans le code criminel, qui furent promulgués plus tard. Le code de procédure est compliqué d'actes inutilement multipliés. Le code de commerce est fondé, comme le précédent, sur les ordonnances de Louis XIV. où l'on a changé les formules, et mis toutefois à profit les progrès dus à la révolution. La révolution avait cherché tous les moyens de prévenir et de simplifier les procès; elle voulut pour cela que la loi s'exprimat si clairement, que chacun put l'entendre et l'appliquer sans connaissances préliminaires; elle supprima tout intermédiaire entre le plaideur et le juge, pour obvier aux abus du gaspillage de palais; elle placa des juges de paix dans chaque canton pour concilier les parties, à l'aide des seules lumières du bon sens; sile litige devait être porté devant les tribunaux, les plaidoiries étaient publiques, et l'on appelait de la décision d'un tribunal devant un autre du même degré. Ces institutions durèrent plus ou moins; mais il en survécut une, extrêmement importante, dans l'obligation imposée aux juges de motiver leur sentence, afin de convaincre les parties et d'écarter l'idée de partialité.

Ce qu'on obtenait autrefois par grâce, c'est-à-dire, la révision des sentences, fut accordé de droit par la cour de cassation, magistrature qui non-seulement était propre à donner plus ample satisfaction aux plaideurs, mais encore à éclairer le législateur, en réunissant dans un même centre les applications les plus importantes de la loi; à fournir aux juges inférieurs de nouvelles règles sur la manière d'entendre les lois, et à reléguer dans l'oubli les vieilles coutumes locales. Mais afin que cette cour ne fût pas surchargée des appels de toute la France, on établit qu'elle veillerait au maintien de la loi et des formes, sans connaître des faits particuliers, en recevant les causes dépouillées de toute individualité. Ainsi, elle n'avait pas à décider entre deux parties, mais entre le pouvoir législatif et l'autorité judiciaire; elle ne réformait ni ne confirmait les décrets et les sentences, mais elle en refusait ou en accordait la cassation, et, dans ce dernier cas, elle renvoyait l'examen de l'affaire à un autre tribunal.

4880

Le jury avait été introduit, à l'imitation de l'Angleterre; mais si l'on n'osa point porter la main sur ce palladium de la liberté individuelle, on lui fit subir des modifications qui le dénaturaient. Indépendamment d'un magistrat chargé de remplir les fonctions d'accusateur public pour requérir contre les prévenus, certains délits furent exceptés de la procédure régulière, et l'on renvoya devant des cours spéciales les crimes qui exigeaient une prompte répression, arme terrible dans la main d'un despote.

Malgré ses défauts, le code qui reçut le nom de Napoléon fut envié par toutes les autres nations (1). Sa clarté, sa lucidité, dues à Pothier et à Domat, s'accroissaient encore de la suppression des entraves féodales. Les lois en étaient bienveillantes et rationnelles, lors même qu'elles manquaient de générosité. Il ne poussait pas au progrès, n'initiait point à un glorieux avenir, ne s'opposait pas au pouvoir absolu; et ce qui prouve qu'il était rédigé dans des idées bien différentes de la révolution, c'est qu'il put être adopté même par les États despotiques. Mais il était susceptible d'améliorations, il était facile à mettre en pratique, et procurait un ordre, une régularité qui étaient le vœu du moment, bien que l'humanité en progrès pût espérer davantage.

Bonaparte établit aussi des reglements sur chaque chose, sur les jeux, sur les prostituées, sur les arts; il institua la Légion d'honneur, aristocratie personnelle qui se rapprochait de la dynastie: Ce sont des hochets, disait-il, mais c'est avec des hochets qu'on gagne les hommes; et, en effet, les austères républicains furent charmés de se voir parés de ce grand cordon que bientôt ambitionnèrent les rois.

Mais il est des sentiments qui touchent encore plus que les intérêts matériels: tel est le sentiment religieux; or, le rétablissement du culte était conforme aux idées réorganisatrices de Bonaparte. L'assemblée constituante n'avait pas détruit le catholicisme, mais elle avait obligé les prêtres à jurer la constitution. De là naquit le clergé constitutionnel, à la tête duquel était Grégoire; quelques-uns d'entre eux se marièrent, aucun n'obtint la confiance populaire. D'autres demeurèrent fidèles à Rome, en supportant la

<sup>(1)</sup> Les différentes parties de ce code furent promulguées séparément, puis réunies en un seul corps par la loi du 21 mars 1804, qui abrogea les lois antérieures, tant générales que locales.

pauvreté, les persécutions, le martyre; sidèles aussi toutesois au gouvernement sans lui être asservis, et bien vus du peuple.

Mais bientôt on alla plus loin : la révolution, qui mettait logiquement l'Encyclopédie en pratique, et s'insurgeait avec fureur contre la tyrannie languissante et pompeuse, voulut déraciner les préjugés, les distinctions, le pouvoir, et, avec eux, 'ce qu'il importe le plus de croire et d'observer. Les doctrines du Christ furent considérées comme allant de pair avec les institutions d'une époque d'ignorance, comme bonnes tout su plus à l'enseignement de l'enfance du genre humain. Puis on se mit à supprimer Dieu lui-même, ou du moins à l'exclure du gouvernement du monde et de toute action sur les événements humains. La Providence. l'ordre, le bien, l'immortalité, parurent des hypothèses qu'il fallait reléguer à l'écart, pour embrasser celles de la fatalité, du hasard, du désordre, du mal, du néant. Le gouvernement révolutionnaire s'était montré trop fidèle à ce vœu insensé de Diderot, «d'étrangler le dernier des rois avec les boyaux du dernier des prêtres. » Un grand nombre d'ecclésiastiques furent égorgés durant la terreur : d'autres, et même depuis, avaient été incarcérés ou déportés. Enlevez à l'homme l'idée d'une destination suprême imprimée en lui par la religion et par le culte, il ne différera plus de la brute que par une infortune supérieure à tout avantage quelconque; car il ne lui restera plus que l'orgueil d'un savoir menteur, la conviction de l'incertitude en toutes choses, et les désespoirs d'une ambition impuissante.

Sous le directoire, les théophilanthropes introduisirent leur culte absurde. On vit alors ces nouveaux prêtres venir déposer, au retour de certaines fêtes consacrées aux vertus, des fleurs sur les autels dont on avait repoussé le rit sacré de l'expiation.

Larevellière - Lépeaux, inventeur de cette abstraction, écrivait, le 21 octobre 1797, à Bonaparte, alors en Italie: « Il faut « empêcher que l'on ne donne un successeur à Pie VI, et profiter de « la circonstance pour établir à Rome un gouvernement représen- « tatif, et délivrer l'Europe de la suprématie papale. » Mais Bonaparte, qui dès lors osait désobéir et s'accoutumait à commander, usa d'égards envers le pape, tout en le traitant en vaincu. Devenu consul, il fit rendre les honneurs funèbres à Pie VI, qui était mort prisonnier à Valence, âgé de quatre-vingt-un ans; il assista en Italie aux Te Deum qui célébraient ses victoires, et s'aperçut

46

que le peuple v était et voulait être chrétien. Mais l'impiété continuait d'être à la mode en France, chez le peuple par ignorance, chez les gens éclairés par engouement pour Voltaire et par respect humain. Cabanis, Lalande, Volney, Parny, Pigault-Lebrun, affichaient l'athéisme: Sylvain Maréchal fit le Dictionnaire des athées; Ginguené disait dans une circulaire, comme ministre de l'instruction publique : « Toutes les religions positives ne pouvant « s'alimenter que de superstitions, sont à peu près équivalentes; « et les hommes, en se détachant de l'une pour suivre l'autre, « n'ont fait que changer d'esclavage. La révolution française est « la première qui, affranchie de toute influence religieuse et sacer-« dotale, tend vraiment à l'émancipation de la société humaine. « Attaquer par des fictions ingénieuses ces religions positives, - contraires au bonheur de l'homme; verser à pleines mains le ri-« dicule sur ce qui fit répandre tant de sang, c'est bien mériter de « la patrie et de la révolution. »

A la mort de Pie VI, les philosophes se disaient: Nous avons enterré le dernier des papes; les catholiques avaient craint que l'Église ne restât veuve, au moins pour longtemps. Mais le conclave s'était réuni à Venise pendant les victoires des ennemis de la France. L'Autriche, qui prétendait le dominer à cause de l'hospitalité qu'elle lui donnait, en fit exclure le célèbre Gerdil; mais les lenteurs qu'elle apporta ensuite à se prononcer sur un candidat de son choix firent proclamer Barnabé Chiaramonti. Dans une encyclique publiée par ce prélat comme évêque d'Imola, il avait déclaré que la liberté, chère à Dieu et aux hommes, était la faculté de faire et de ne pas faire, mais toujours sous la loi divine et humaine; que la forme démocratique ne répugnait pas à l'Évangile, et qu'elle exigeait même ces hautes vertus qui ne s'apprennent que dans l'école de Jésus-Christ : « Ces vertus, disait-il, « feront de bons démocrates, d'une démocratie droite, étrangère « à l'infidélité, à l'ambition, et dévouée au bonheur commun. « Elles conserveront la véritable égalité, qui, en montrant que la loi « s'étend sur tous, montre en même temps dans quelle proportion « doit se tenir chaque individu par rapport à Dieu, à lui-même et « aux autres. L'Évangile, les traditions apostoliques et les saints « docteurs ont, bien plus que les philosophes, créé la grandeur ré-« publicaine en rendant tous les hommes des héros d'humilité, « de prudence à gouverner, de charité à fraterniser entre eux et « avec Dieu. Suivez l'Évangile; et vous serez la joie de la répu-« blique; soyez bons chrétiens, et vous serez d'excellents démo-« crates. »

Cet esprit de modération parut convenir au temps, et le cardinal Chiaramonti fut élu sous le nom de Pie VII. Quoique l'Aupriche cherchât à l'obliger de rester à Venise ou à Vienne, il se rendit à Rome, où le mécontentement de la domination étrangère le faisait vivement désirer. D'un caractère très-doux lui-même, il choisit pour ministre Gonsalvi, homme aussi habile que modéré.

Si d'un côté Bonaparte voyait de mauvais œil l'accord que la persécution mettait entre les prêtres conventionnels, ce système unique et fort de l'Église catholique convenait à son génie. Il comprenait qu'en dominant sur l'Église comme il se le promettait, il obtiendrait aussi l'empire sur les consciences, et qu'en rattachant l'ancienne France à la nouvelle, il ravivrait l'un des éléments les plus puissants de l'unité nationale.

Tant de sang répandu avait dissipé les illusions imples, et lassé les esprits un moment exaltés. Les ennemis de la religion se trouvaient exténués par leur victoire même; sans Dieu, la nature parut hideuse, la raison ironique, la société impossible. On était canuyé de cet état de crise, où nulle croyance stable n'amenait les hommes à un accord d'actes et d'opinions : le besoin de la foi. de consolations religieuses, renaissait avec énergie. Tant d'enfants désormais orphelins, tant de femmes restées veuves, sentaient le besoin de se réfugier près de Celui qui est le père et l'époux immortel; les âmes affligées invoquaient des rites où ils pussent se réconcilier avec le Dieu qui console. Les amants imploraient le Christ, pour qu'il sanctifiat leurs affections en les bénissant; ceux qui souffraient invoquaient la croix, pour qu'elle leur enseignat la patience, et leur donnât l'espoir encourageant d'un jugement où seront revisées les sentences iniques des puissants. L'homme politique, désabusé lui-même, voyait qu'il fallait chercher une égalité plus vraie, une liberté plus solide et plus infaillible. Le penseur réfléchissait sur ces trois siècles de démolition, durant lesquels les sectes religieuses et philosophiques sapèrent le christianisme sans lni substituer une loi générale de l'homme et du monde, sans trouver un être intermédiaire entre le grand tout qu'elles enlevaient à l'humanité, et le néant où elles la plongeaient.

1800. 14 mars. 1801,

D'un autre côté, le temps des persécutions était passé : de même que beaucoup d'émigrés étaient ravés de la liste fatale, de même beaucoup de prêtres étaient admis à rentrer dans leur patrie, moyennant une simple promesse substituée au serment qui d'abord avait été exigé d'eux; et peu à peu il parut possible de rapprocher la république de l'Église. Trois jours après la bataille de Marengo, Bonaparte s'entretint à ce sujet avec le cardinal Martiniana; puis Gonsalvi et Joseph Bonaparte entamèrent des négociations à Paris. Toutefois le saint-siège ne pouvait espérer recouvrer sans de grands sacrifices ce royaume, le premier-né du christianisme. On voulait obtenir le mariage des prêtres; mais Pie VII, bien que rempli d'affection pour la France et d'admiration pour l'homme qui la dirigeait, répondit que s'il était possible d'absoudre ceux qui s'étaient mariés, il ne l'était pas d'autoriser le principe comme maxime générale. Il ne se montra pas difficile sur les propriétés de mainmorte enlevées au clergé, les richesses n'étant pas nécessaires à sa mission; et l'aliénation de 400 millions de biens nationaux fut reconnue.

9 Quant à la suprématie pontificale, déjà la pragmatique-sanction avait été abolie dans le concordat de 1516 entre François Ier et Léon X. Il avait été convenu alors que le roi nommerait les évêques, et que le pape leur donnerait l'institution, afin qu'au milieu de la corruption générale le choix ne restat pas abandonné aux chapitres, ni réservé à la cour de Rome. Or Pie VII dut reconnaître la nouvelle circonscription des diocèses, conformément à celle des provinces en départements, ainsi que les évêques nommés aux différents siéges par le premier consul. Il sollicita luimême, des prélats émigrés qui avaient refusé le serment, qu'ils donnassent leur démission, afin que leurs siéges ne restassent pas vacants; et tous s'empressèrent de la donner avec cette générosité dont, au début de la révolution, la noblesse avait fourni l'exemple en renoncant à ses titres. Ainsi l'Église se relevait, non pas souillée de sang et avec la croix de bois, mais dans un pompeux appareil, et à l'ombre d'une épée puissante.

Les esprits forts riaient de cette réapparition des prêtres et de ce consul dévot; mais le conseil d'État ne savait plus dire non (1). Bonaparte dompta la résistance intérieure, en partie à l'aide des res-

<sup>(1) «</sup> Il parla pendant une heure et demie.... Comme il ne demanda pas quel était l'avis du conseil, chacun se tut. » Lettre de M. Spada à Gonsalvi, en date du 8 août.

trictions contenues dans les articles organiques, en partie à l'aide de l'emprisonnement et de la déportation. Le conseil du clergé constitutionnel fut dissous; les patriotes italiens, mais plus encore les royalistes, qui comptaient sur la rupture du pape avec le consul, dans l'espoir qu'elle serait une occasion de désordre et de réactions, voyant l'ordre s'assurer désormais, se résignèrent en silence. La France eut un ministre des cultes (Portalis) et un légat a latere. Le jour de Pâques 1802, une salve d'artillerie salua la première fête chrétienne célébrée depuis 89, et le peuple entendit avec enthousiasme le son des cloches, si longtemps muettes; il accourut en foule aux rites solennels, et se nourrit avec bonheur de la parole divine.

La littérature s'anima de cet esprit réparateur. Le vicomte de Chateaubriand, longtemps errant sur le sol étranger, entreprit alors de réveiller ces harmonies mystérieuses que le ciel et la terre ont avec l'existence humaine, et de bannir de la poésie cette manière artificielle et prétentieuse qui ne produisait plus que des images confuses et décolorées; son Génie du Christianisme eut un grand succès. Ce n'était pas une discussion pour les philosophes, mais une poésie pour les hommes de sentiment, pour la jeunesse et pour les femmes. L'auteur ne cherchait pas à prouver les vérités de la foi, mais à montrer quelle source de beau elles sont pour les arts et les lettres, combien la morale du christianisme est pure, combien ses dogmes et son culte sont solennels et dignes d'amour. Pour les grands et les riches, les maux de la révolution étaient désormais réparés; mais la classe la plus nombreuse, à laquelle d'ordinaire les compensations n'arrivent guère, éprouvait le besoin de Dieu et de la nature; elle avait soif d'entendre quelqu'an qui la comprit et compâtit à son sort, qui n'eût pas seulement de l'ironie pour les maux de l'homme révélés d'une voix puissante, mais qui sût le relever à l'aide de ces moyens que d'autres employaient à l'abattre. Voltaire avait combattu le christianisme par le sarcasme, Diderot avec l'arme de l'esprit, Rousseau avec d'éloquents sophismes: Chateaubriand entreprenait alors de le défendre par les charmes de l'imagination et par la puissance des affections, de détruire la honte de croire et d'adorer comme tant d'hommes savants et de héros, enfin de ramener à la foi par le chemin du cœur.

Quol que l'on puisse dire de cette manière de considérer la re-

1961-

1001-

ligion d'un point de vue tout humain, l'effet de ce livre, qui substituait le Christ à Voltaire, attestait dans les esprits une direction nouvelle. Il fut combattu par les philosophes pour les idées, par les grammairiens pour la langue, aussi étrange, disaient ils, que les pensées; et les grands esprits en traitaient les défauts, où se manifestait pourtant tant de vigueur, comme ils auraient traité ceux d'un écolier. Mais il eut pour protecteurs Lucien Bonaparte, le Mécène de l'époque, et Fontanes, le journaliste officiel qui préparait la restauration monarchique au moyen de la restauration littéraire.

A la même époque, Delille réprouvait, dans son poëme de la Pitié, les saturnales révolutionnaires, en donnant des regrets à Louis XVI et à la reine: ce poëme fut recherché avidement, parce qu'il était défendu. Michaud écrivait le Printemps d'un Proscrit: Portalis publiait un livre sur l'Usage et l'abus de l'esprit philosophique; la Harpe, philosophe converti, critique sec et sans imagination, qui travaillait à ramener le goût à l'aide de règles mathématiques, flagellait la révolution dans son Cours de littérature. et il fallut lui imposer silence. Le mérite de Voltaire, comme poëte, fut mis en discussion; et les questions littéraires étaient débattues d'une manière neuve dans le Mercure, par Chateaubriand, Fontanes, Bonald, madame de Genlis. Ils avaient pour adversaire le journal des Débats, dont les feuilletons acquirent une réputation colossale. Marie-Joseph Chénier lanca une satire contre les nouveaux saints, et contre la manie de préférer le Pange lingua à Horace, le Dies iræ à Ovide. Il prononca en outre un discours rempli d'idées voltairiennes et de mépris pour les institutions anciennes, où il démontrait les services rendus par la philosophie du dix-huitième siècle: mais la cause était gagnée dès qu'elle était mise en discussion.

A cette époque, comme les Anglais voulaient s'établir dans la Méditerranée, cette mer continuait d'être un champ de bataille. Malte, qu'ils assiégèrent, fut prise le 5 septembre 1800; il en fut de même de Minorque. Plusieurs des Antilles françaises furent enlevées; les Hollandais perdirent Surinam, Curaçao et autres possessions en Amérique, ainsi que toutes celles qu'ils avaient dans l'Océanie, à l'exception de Java; indépendamment du cap. de Bonne-Espérance, le meilleur point de relâche dans ces parages, dont les Anglais s'étaient emparés depuis plusieurs années.

Les Turcs et les Russes se rendirent maîtres des îles Ioniennes, que ces gouvernements despotiques érigèrent en république. Ce-pendant les alliés des Anglais avaient à souffrir eux-mêmes de leur arrogance, et l'empereur de Russie finit par en prendre ombrage. N'ayant plus rien alors à redouter de la France, il reprit les projets de Catherine relativement à la neutralité armée, et s'unit dans ce but à la Suède, au Danemark et à la Prusse, en proclamant la

jets de Catherine relativement à la neutralité armée, et s'unit dans ce but à la Suède, au Danemark et à la Prusse, en proclamant la neutralité maritime comme en 1780 (1), et en ajoutant que tout navire convoyé serait exempt de visite. En même temps qu'il confisquait subitement tous les bâtiments anglais dans l'étendue de

son empire, il détermina les Danois à occuper les rives du Weser et de l'Elbe, et les Prussiens, l'électorat de Hanovre.

L'Angleterre soutenait de son côté que ses prétentions résultaient de « droits incontestables, dont l'exercice modéré est indispensable aux intérêts les plus chers de l'empire britannique. » Si Fox et Sheridan remontraient au parlement ce qu'il y avait de juste à vouloir la libre circulation, Pitt répondait: Si nous avions abandonné le droit de visite, la France aurait relevé son commerce et sa marine; et il déclamait contre le principe jacobin des droits de l'homme, principe qui forcerait de renoncer à tous les avantages pour lesquels, depuis si longtemps et avec tant de profit, s'était déployée toute l'énergie anglaise.

Pitt l'emporta, et l'Angleterre opposa une déclaration de guerre à la déclaration des droits maritimes que proposaient les puissances neutres. Prompte à agir, elle attaqua l'État le plus inoffensif, mais le plus exposé: Nelson partit de Yarmouth avec cinquante-deux voiles, et arriva dans le Sund, qui n'était pas suffisamment gardé; il bombarda Copenhague, qui, malgré une défense intrépide, fut contrainte de capituler, à la condition que le roi renoncerait à la neutralité, qu'il ouvrirait ses ports aux Anglais, et qu'il leur permettrait d'approvisionner leur flotte en Danemark.

Ce résultat avait éte amené par un événement d'une plus grande importance. Nous avons déjà eu occasion de décrire le caractère de Paul de Russie, qui, chevaleresque, brutal, faible et violent, était extrême dans la haine comme dans l'amour. S'étant proposé d'abord de rétablir en France l'ancienne monarchie, il détesta les Français, et afin de leur nuire il envoya cent mille soldats en

S , 1801

a svril.

<sup>(</sup>i) Voy. tome XVII, chap. 20.

T. XVIII.

Italie, moins à une guerre qu'à un massacre. Puis, brouillé tout à coup avec l'Autriche, et principalement avec l'Angleterre parce que cette dernière puissance ne voulait pas lui restituer Malte, à laquelle il avait droit comme grand maître, il rendit une sorte de culte à Bonaparte, et interdit tout commerce avec les Anglais: c'était vouloir réduire à la misère son empire, qui n'a d'autres moyens de lucre que la vente des nombreuses matières premières qu'il fournit à l'Angleterre. Il avait même combiné avec Bonaparte un vaste projet, celui de rassembler en commun une nombreuse armée à Asdrabad, ville de Perse, pour marcher de là sur l'Inde. En cent vingt jours, les soldats vainqueurs des Alpes seraient arrivés du Danube à l'Indus, et, se réunissant aux Russes, et forçant l'empire d'Allemagne ainsi que la Turquie de les seconder, ils auraient frappé l'Angleterre au cœur.

L'interruption du commerce anglais avait mécontenté les boyards, et ils n'étaient pas moins offensés des bizarreries de Paul, qui venait alors de changer ses ministres, de maltraiter Souvaroy, et qui se laissait emporter avec facilité à des boutades que suivait fréquemment l'exil en Sibérie. Les grands tramèrent donc une conjuration pour lui substituer Alexandre, son fils. Ce prince avait été élevé par le Genevois la Harpe, dans les principes alors en vogue. Paul, qui le voyait de mauvais œil, comme tout ce qui avait plu à Catherine, l'ayant un jour appelé dans son cabinet avec son frère Constantin, voulut que tous deux jurassent, sur un crucifix, de ne pas attenter à sa vie. Il ne fut pas difficile dès lors à Pahlen et à Benigsen, chefs de la conspiration ourdie pour le détrôner, de persuader à Alexandre que Paul voulait le reléguer en Sibérie : ils obtinrent en conséquence son assentiment à leur projet, sous la réserve que les jours de son père seraient respectés. Les conjurés ayant donc assailli Paul, et trouvant une résistance à laquelle ils ne s'attendaient pas, l'étranglèrent sans pitié. Les médecins firent l'autopsie de son cadavre, et déclarèrent que l'empereur était mort d'un mal subit.

Alexandre, qui avait alors vingt-quatre ans, s'évanouit lorsqu'on lui annonça l'assassinat, et s'écria: Ah! quelle page dans l'histoire! ce à quoi Pahlen répondit: Celles qui suivront feront oublier la première. Alexandre commença par révoquer les mesures bizarres de son père; il changea les ministres, et permit l'introduction des livres et les modes étrangères. Non-seulement

il comprit dans l'amnistie les assassins de son père, mais il leur donna des positions élevées. Répudiant le système suivi précédemment, il rétablit les anciennes relations, abandonna la politique française, peu populaire en Russie, leva le séquestre mis sur les bâtiments, et renonça au principe que le drapeau couvre la marchandise.

Ainsi tomba la ligue du Nord; et l'Angleterre en conçut tant de joie, que la mort violente de Paul passa pour le résultat de ses machinations. Gouvernée par un grand ministre, ses dépenses annuelles s'élevaient à 1732 millions, tandis que celles de la France n'étaient que de 600 millions; et sa dette publique s'était accrue de 7 milliards 500 millions, par suite de la guerre qu'elle avait soutenue. Mais en même temps ses ressources s'étaient augmentées. La mort de Tippoo-Saïb lui avait assuré l'entière possession des Indes. Elle seule faisait le commerce du monde, ce qui avait doublé l'importation et les produits de l'impôt; elle avait une armée florissante et huit cent quatorze bâtiments de toute grandeur, en sorte que personne ne pouvait lui disputer la suprématie maritime.

Cependant, malgré cette supériorité, les menaces révolutionmires remblaient la placer sur le bord du précipice. Les proclamations françaises avaient surtout du retentissement en Irlande; et tandis que les habitants de cette île n'aspiraient d'abord qu'à la liberté dans le sens féodal, ils y prétendaient maintenant comme à un droit. La réforme irlandaise prit alors le caractère philosophique, en se fondant sur l'égalité des citoyens, et, par suite, sur le suffrage universel. De là une multitude de projets. Chaque événement qui survenait en France trouvait de l'écho dans l'île; chaque institution y était imitée. Les volontaires irlandais, qui, libéraux mais protestants, voulaient des droits eniquement pour eux, donnèrent alors la main aux catholiques, en s'intitulant Irlandais-Unis. Ils prirent parti pour la France, et surmontèrent de la harpe nationale le bonnet rouge jacobin. Haissant les whigs et la marche lente de la réforme, ce ne fut plus de concessions partielles qu'il s'agissait pour eux, mais de l'émancipation; ils entendaient que les mauvaises lois fussent abrosées tout d'un coup, qu'on en adoptât de bonnes; et ils crurent que la fin justifiait les moyens.

L'Angleterre abolit quelques lois pénales, révoqua la défense

12.

de contracter des mariages mixtes, et l'obligation de suivre le rit anglican; elle affranchit l'enseignement, et accorda la liberté des votes aux élections des membres du parlement, la faculté d'arriver aux emplois civils et militaires, et d'exercer les fonctions du barreau. C'est la troisième émancipation, appelée de 93.

Mais lorsque la France se fut laissée entraîner à de déplorables excès, les protestants se détachèrent des catholiques, par crainte de la république. Les whigs se coalisèrent, d'accord avec les Irlandais-unis, et les beaux songes de liberté s'évanouirent. Le gouvernement saisit l'occasion pour réagir : il supprima les volontaires, désarma les citoyens, renforça les garnisons, interdit les clubs, et ne rencontra aucune résistance. Cependant les Irlandais-unis continuèrent de subsister en secret : ils ourdirent des trames, ce qui ne leur permit pas de consulter le peuple, et appelèrent l'étranger. Wolf-Tone, fondateur de l'Union irlandaise, dont les mémoires sont un beau témoignage sur cette époque, suggéra aux Français l'idée de menacer l'Angleterre, en effectuant en Irlande un débarquement combiné avec une insurrection du pays. L'expédition se trouvant retardée, le soulèvement eut lieu avec d'horribles excès, tant de la part des insurgés que de celle de l'armée; vinrent ensuite les procédures infâmes et les supplices atroces; la potence même fut relevée. Trente mille personnes périrent de part et d'autre; les dévastations s'élevèrent à la somme de quatre-vingts millions, et il en résulta deux années de disette terrible. Déjà l'insurrection était étouffée, quand Hoche arriva avec les troupes de débarquement : il fut battu, et Tone. fait prisonnier, puni de mort.

Alors l'Angleterre se vengea sans pitié, et reprit tout ce qui lui avait été arraché depuis vingt ans. Il était difficile d'enlever à l'Irlande son parlement, tant qu'elle avait droit de faire des lois et qu'elle pouvait se rendre opposante. Or l'aristocratie, bien que dévouée au ministère, résista au moment où il s'agit de lui enlever tous ses priviléges. Mais Pitt dépensa trente millions pour la gagner, et fit passer l'union de l'Irlande, comme preuve que cette île n'était pas un pays étranger. L'Irlande cessa ainsi d'avoir un parlement à elle, mais non d'avoir une représentation, attendu que ses lords siégent à la chambre haute, et les élus des comtés à la chambre des communes. Dès lors les lois de tout le royaume uni de la Grande-Bretagne furent faites par un parlement impé-

1798.

1800.

rial commun; ce qui ne signifie pas l'égalité dans un pays où la plus grande partie de la législation consiste en coutumes.

Restait encore à Pitt la tâche d'apaiser un peuple affamé qui s'insurgeait de toutes parts, et de trouver de nouvelles ressources pour alimenter une guerre qu'il voulait éterniser. La paix de Lunéville vint déjouer ses combinaisons. En conséquence, l'opposition lui reprocha d'avoir dépensé des sommes énormes sans résultat, et de ne pas avoir su prévoir la grandeur du nouveau chef de la France. Le bombardement de Copenhague, la mort de Paul de Russie et l'expédition d'Égypte rétablirent l'autorité du ministère.

Quand Bonaparte quitta l'Orient, où il laissait une armée qui, après avoir eu tant de confiance dans le chef qu'elle suivait à la victoire, s'en voyait abandonnée dans le péril, il laissa le commandement à Kléber. Ce général, qui avait toujours fait de l'opposition contre ses projets, se récriait alors contre son administration, déplorant l'état dans lequel il laissait cette colonie, dénuée d'armes, de munitions, et sans communications avec la mère patrie, attendu que les croisières anglaises infestaient la Méditerranée. Bonaparte lui avait donné de pleins pouvoirs, l'autorisant même à capituler, et à rendre l'Égypte à la Porte. Bien que Kléber ne fût pas réduit aux dernières extrémités, il était entré en négociations: et les soldats, qui aspiraient à revoir leur patrie. ne se sentaient plus capables de résister à tant de fatigues et de maladies. Pendant les pourparlers, que Sidney Smith trainait perfidement en longueur, un corps de Turcs et de Bédouins attaqua à l'improviste le fort d'El-Arisc, dont il égorgea les défenseurs: infâme violation du droit des gens, qu'il faut mettre de pair avec l'assassinat de Rastadt et quelques autres faits de cette époque. Mais les Anglais, qui avaient intercepté les lettres dans lesquelles Kléber lui-même et ses officiers peignaient, en l'exagérant, leur triste situation, les publièrent pour faire honte à la France; puis, élevant le ton, ils se refusèrent à traiter, à moins que les Français ne déposassent les armes et ne se rendissent prisonniers de guerre. A pareille insolence on ne répond que par des victoires, dit alors Kléber, revenu à des sentiments généreux. Soldats, préparez vous à combattre; et l'armée se vit condamnée à l'héroïsine d'une résistance désespérée. Les Turcs venaient d'un côté, les Anglais de

l'autre; trente mille cipayes, restés disponibles par la mort de

1790. Août 1900. Mars. Tippoo-Saïb, débarquèrent dans la mer Rouge, pour prendre les Français à revers. Kléber sut néanmoins remporter la victoire à Héliopolis. Il reprit le Caire, où les Français avaient été massacrés, et il les venges en massacrant les Turcs. Il sommit

Avril.

44 fuin.

massacrés, et il les vengea en massacrant les Turcs. Il soumit de nouveau toute l'Égypte soulevée, et prit des dispositions très-bien entendues pour la conserver. Comme la force de la France semblait se personnifier en lui, un musulman fanatique partit d'Alep pour l'assassiner, et lui donna le coup mortel. Le commandement fut alors donné, par droit d'ancienneté, au général Menou, qui s'était fait musulman pour épouser une femme d'Alexandrie: choix déplorable, que suivirent des jalousies et des

querelles avec Revnier et les autres chefs.

La conservation de l'Égypte était d'une extrême importance aux yeux de Bonaparte, soit pour démontrer qu'il n'avait pas été poussé par pure témérité à y prodiguer tant de nobles vies, soit pour y trouver une compensation aux pertes énormes éprouvées dans les colonies. Il envoyait donc des ordres, des renseignements, des munitions, des secours même en valsseaux et en hommes. Mais la discorde perdait tout. Les Anglais expédièrent alors une nouvelle flotte; les Français, pressés par la famine, furent contraints de capituler. Des bâtiments anglais les transportèrent en France, et l'Égypte fut rendue à la Porte.

entembre.

4801.

Cet événement faisait disparaître le plus grand obstacle à la paix entre la France et l'Angleterre, paix qui était hautement invoquée dans les deux pays. Pitt, sachant que c'est une faute de s'obstiner dans une position perdue, prit pour prétexte que le roi lui avait refusé l'émancipation des catholiques, et remit le portefeuille à Addington, sa créature, après être resté dix-sept ans au pouvoir. Alors Joseph Bonaparte et lord Cornwallis entamèrent des négociations à Amiens. La France s'y présentait sous un aspect imposant: si elle avait perdu l'Égypte, un grand nombre de faits glorieux sur les côtes d'Espagne attestaient l'importance de sa marine, et l'alliance espagnole lui avait permis d'imposer ses volontés au Portugal. La paix fut donc conclue entre l'Angleterre d'une part, et la France, l'Espagne et la république batave. de l'autre. L'Angleterre restitua tout ce qu'elle a conquis sur ces États, excepté l'île de la Trinité enlevée à l'Espagne, et celle de Ceylan qui appartenait à la Hollande. La France reconnut la république ionienne; Malte fut rendue à l'ordre de ce nom. qui

février.

4804.

27 mars.

resta indépendant; mais comme il n'avait plus ni langue française ni anglaise, on institua en place la langue maltaise. La Porte, qui conservait l'intégrité de ses possessions, fut invitée à accéder au traité, et fit sa paix avec sa France. Les deux puissances se restituèrent réciproquement leurs conquêtes en renouvelant les anciens traités, aux termes desquels les Français obtinrent la

faculté de naviguer librement dans la mer Noire.

Ce fut là une paix étrange. L'Angleterre avait pris les armes pour défendre la liberté européenne menacée, et il n'en fut nullement question; on ne demanda pas même l'évacuation de la Hollande: aucune puissance n'avait donc atteint le but qu'elle se proposait en faisant la guerre, et les hommes politiques prévoyaient que les hostilités ne tarderaient pas à renaître. Ce moment de reliche n'en causa pas moins une grande joie: les Anglais accoururent en foule à Paris pour admirer un peuple renouvelé, et les riches collections que la victoire y avait rassemblées; les spéculateurs reprirent de la hardiesse, et Bonaparte prétendit rivaliser sur l'Océan avec l'Angleterre.

Mais le sceptre des mers n'était pas réservé à la France, qui en ce moment même perdait ses colonies, entre autres Haïti ou Saint-Domingue, la plus belle des Antilles, la plus fertile en sucre et en café. A la fin du siècle précédent, elle était agitée par deux factions de colons; l'une d'elles appela à son aide les hommes de couleur. dont la hardiesse s'accrut. Lorsque ensuite l'assemblée nationale eut proclamé l'égalité naturelle entre les hommes, les phrases de la tribune se traduisirent en une insurrection sangiante. Les colons avant envoyé des députés à l'assemblée constituante, elle décréta que « les hommes de couleur et les nègres jourraient des mêmes droits que les colons blancs. » Il ne s'agissait donc pas des esclaves, mais des hommes déjà en possession de leur liberté. Cependant les blancs exclurent les hommes de couleur des comités et des municipalités : ils emprisonnèrent ceux qui réclamaient, et menacèrent de se donner à l'Angleterre; ce qui détermina l'assemblée à abroger son décret. Alors les hommes de couleur s'irritèrent; on courut aux armes, et la convention envoya des commissaires pour rétablir l'ordre et l'égalité entre les diverses couleurs. Ces commissaires promirent aux noirs qui se réuniraient à eux la liberté à laquelle ils n'étaient point préparés: et trente mille blancs se trouvèrent à la merci de trois

on July

1789. Mal.

1790. 98 mars. 1791. Août

1792. entembre. cent mille nègres, qui se mirent, comme il advient toujours après des torts graves éprouvés, à dévaster les plantations, à brûler Port-au-Prince, et à massacrer leurs anciens maîtres.

La France, loin d'avouer les fautes commises, envoya deux féroces jacobins, Santhonax et Polverel, avec six mille hommes et des pouvoirs illimités, pour réprimer ces désordres. Mais les insurgés furent stimulés et aidés par les Anglais, qui tentèrent même de surprendre l'île : enfin le climat extermina l'expédition française.

La Guadeloupe s'était aussi mutinée sous le mulatre Pélage; mais les nègres s'y livrèrent à un horrible carnage, et il failut, pour les réprimer, déployer une rigueur terrible. En 1794, la convention réclama l'abolition de l'esclavage colonial. Deux députés mulatres reçurent l'embrassade du président et de tous les députés, et Danton s'écria: Nous lançons la liberté dans les colonies; à partir d'aujourd'hui, l'Anglais est mort!

Mais les premiers dommages tombaient sur la France ellemême. Les Haïtiens avaient à leur tête Toussaint-Louverture, esclave qui connaissait les ressources du pouvoir et la force de l'ordre. Serviteur probe, ardent catholique, il s'était montré, au début de la guerre, dévoué à Laveaux, qui le nomma son lieutenant dans le gouvernement, et à Santhonax, qui le fit général en chef. Se croyant alors assez fort pour agir par lui-même, il envoya les deux Français comme députés au corps législatif, repoussa les propositions des Anglais, sauva la vie des blancs, se vit salué, non sans raison, comme le Spartacus de sa race, et fit prospérer l'île. Lorsque ensuite Napoléon se fut fait consul, Toussaint donna aussi une constitution copiée sur la sienne, s'intitula président à vie de la république d'Haïti, et dit: Je suis le Bonaparte de Saint-Dominque (1).

Dans l'espoir de le faire servir à ses projets, Bonaparte lui envoya une proclamation, avec le titre de lieutenant général commandant à Saint-Domingue pour la France, avec ces mots à inscrire sur son drapeau: Braves noirs, souvenez-vous que le peuple

PAMPHILE LACROIX, Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution de Saint-Domingue, 1820.

<sup>(1)</sup> Reinsford, Account of the blak empire of Haity. Londres, 1806.

Histoire des désastres de Saint-Domingue, écrite par un planteur fugitif.

Paris, 1795.

français est le seul qui reconnaisse votre liberté et l'égalité de vos droits !

Toussaint, se sentant alors affermi dans son pouvoir, proclama la liberté du commerce, qui rendit l'île extrêmement prospère; il exhorta au travail, maintint l'ordre et la justice, montra des égards pour les blancs au détriment même des nègres, acquit la partie espagnole de l'île cédée par la France depuis le traité de Bâle; et, s'étant rendu de fait indépendant de la France, il inscrivit en tête de ses dépêches : « Le premier des noirs au premier des blancs. »

Bonaparte, étranger aux idées philanthropiques de la constituante, croyait l'esclavage nécessaire, et, par le traité d'Amiens, il s'engagea à le maintenir. Son désir de posséder des colonies, n'eût-ce été que pour rivaliser avec l'Angleterre, s'était manifesté par l'expédition d'Égypte. Lorsqu'il désespéra de pouvoir garder cette contrée, il se fit céder la Louisiane par l'Espagne, en échange du royaume d'Étrurie. En paix désormais avec l'Angleterre, et cherchant à donner de l'occupation aux soldats et aux mécontents, il songea sérieusement à recouvrer Saint-Domingue.

Au lieu de ménager Toussaint qui, haïssant les Anglais, voulait être libre et Français, et de réconcilier ainsi la colonie avec la métropole, il prépara une expédition sacrilége qu'il confia au général Leclerc, son beau-frère, avec plus de vingt et un mille hommes de débarquement. La résistance fut terrible. Toussaint, et plus encore ses lieutenants, revinrent à leur férocité native : mais les Européens rivalisèrent avec eux. Leclerc, qui disait que les plumets n'allaient pas bien sur des têtes de singes, employa la force et les trahisons pour replacer sous le fouet cinq cent mille hommes qui, depuis huit ans, avaient recouvré les droits naturels: il invita Toussaint à un banquet, et l'ayant fait enlever, il l'expédia en France avec sa famille, pour y mourir de froid au fond d'une tour. Ils abattront l'arbre de la liberté des nègres, s'écria le chef noir; mais les rucines demeurent, et elles repousseront. La perfidie de Leclerc exaspéra la résistance : Dessalines déploya toute la fureur d'un esclave ulcéré, et il passe pour avoir fait périr jusqu'à dix mille personnes; Christophe brûla le pays, pour désoler les Français; puis survint la fièvre jaune, qui moissonna quinze mille hommes en deux mois, et Leclerc lui-même; les hôpitaux regorgèrent. On ne se fiait plus à traiter; l'incendie

1802. Janvier. était partout, et les Anglais fournissaient des armes aux noirs, dont ils excitaient la fureur. Rochambeau, appelé à remplacer Leclerc, fit jeter à la mer un grand nombre de nègres, et quelques mulâtres qui s'étaient réfugiés sur les vaisseaux. Il s'attira aussi par là l'inimitié des hommes de couleur, ce qui le réduisit à se livrer prisonnier aux Anglais, et l'expédition fut entièrement perdue (1).

Le 29 novembre 1803, l'indépendance d'Haîti fut proclamée par les vainqueurs, qui « jurèrent à l'univers de mourir plutôt que de vivre sous la domination de la France. » Le nègre Dessalines, général de l'armée libératrice, se fit proclamer empereur sous le nom de Jacques I<sup>er</sup>, et domina sur l'île entière, à l'exception d'une poignée de braves qui se soutint jusqu'en 1810. Guerrier habile, mais étranger à la politique, il savait vaincre, et non organiser. Péthion et Gerin l'ayant fait assassiner, Henri Christophe fut nommé chef du gouvernement, avec une constitution; mais il la refusa, se mit en guerre civile avec Péthion, et se fit roi. Plusieurs années après, il se tua. Boyer, proclamé président unique, réunit toute l'île sous sa domination, et, l'an 1820, il fut reconnu par la France, moyennant le payement de cent cinquante millions.

Cette colonie perdue, la Louisiane restait à la France. Bonaparte, en doute de pouvoir la défendre en cas d'une nouvelle guerre avec l'Angleterre, songea à la céder. Non-seulement l'équité, mais une promesse formelle aurait dû le déterminer à la rendre à l'Espagne, dont il l'avait obtenue : il préféra les États-Unis, qui furent charmés d'acquérir, pour soix ante millions (2), un pays qui doublait leur territoire et leur puissance. C'était un acte arbitraire de la part du consul, qui, en même temps qu'il rêvait des colonies dans l'Inde, sacrifiait celles d'Amérique, et stipulait, dans le traité de cession, des dons pour lui-même et pour sa famille.

1804. s octobre.

<sup>(1) «</sup> J'ai à me reprocher l'entreprise contre cette colonie. C'était une erreur grave que de vouloir la soumettre par la force : je devais me contenter de la gouverner par le moyen de Toussaint. » Mém. de Sainte-Hélène.

<sup>(2)</sup> Bignon s'extasie sur la magnanimité, la générosité de Bonaparté dans cette circonstance.

## CHAPITRE X.

## DE LA PAIX D'AMIENS A CELLE DE PRESBOURG.

Il faut que ceux qui ont admiré jusqu'ici Bonaparte comme fils de la révolution et de la liberté, se préparent désormais à la douleur de le voir trahir sa mère. Les potentats se réconciliaient avec lui depuis qu'ils avaient compris qu'il n'aspirait pas à devenir le chef du peuple, mais bien à se faire roi. Dans un pays fatigué de luttes et ébloui de sa gloire, Bonaparte n'avait désormais que peu d'obstacles à écarter pour marcher droit à la dictature et pour reconstituer la monarchie. Déjà il s'était entouré d'une garde consulaire, d'officiers du palais tant civils que militaires, de dames pour le cortége de sa femme. Les colléges électoraux étaient substitués aux listes insignifiantes de notables. Ses innovations n'avaient rencontré aucune opposition de la part du sénat. devenu une espèce de pouvoir constituant, et dont il augmenta de plus en plus l'autorité, afin de lui réserver la faculté d'interpréter la constitution, de la compléter, d'en faciliter la marche à l'aide de sénatus-consultes. Il agissait ainsi, dans la certitude où il était de pouvoir diriger à son gré ce patriciat. En même temps il restreignait les attributions des membres du tribunat, qui, ayant pénétré ses projets, lui faisaient de l'opposition, surtout à propos du code. Ayant donc diminué leur nombre, il les réduisit uniquement à la faculté de critiquer les mesures qui leur étaient soumises, et encore à huis clos. Il institua un conseil privé, pour le consulter relativement aux traités avec les puissances, afin de ne rencontrer là encore aucune opposition.

Déjà toute forme d'antagonisme et d'équilibre lui déplaisait: il n'admettait que le commandement et l'obéissance; il multipliait les bonnes institutions, mais sans liberté; il écartait ceux qui l'avaient aidé à s'élever; une police sévère châtiait ceux qui ne voulaient pas se laisser gagner par les honneurs. Il disposa ensuite les choses de manière à se faire offrir une grande récompense par les différents corps de l'État. Le sénat crut que la proposition de proroger de dix ans ses fonctions de premier consul atteindrait ce but;

mais, bien loin de s'en contenter, il voulut recourir à la source de tout droit, c'est-à-dire, au peuple; et il fit ouvrir des listes pour que chacun s'inscrivît pour ou contre sur la question de savoir s'il convenait de lui conférer le consulat à vie. La réponse obtenue d'une manière aussi illusoire ne pouvait être que favorable à son ambition, et elle fut bientôt suivie du droit de désigner son successeur. L'épée de Bonaparte allait ainsi prenant peu à peu la forme de sceptre.

Il avait commencé son agrandissement par l'armée: après l'avoir guidée à la victoire sans tenir compte des ordres du gouvernement, il s'en était servi pour abattre le gouvernement lui-même. Les officiers parvenus dont il s'était entouré comme aides de camp étaient un noyau de cour dont le dévouement lui était acquis, au détriment de la nation. Mais les sévères et pauvres soldats de l'armée du Rhin contrastaient avec les brillants militaires revenus d'Italie: chez les généraux l'esprit républicain était fomenté par l'envie; et comme la paix les empéchait de se couvrir de gloire, ils s'étaient mis à faire de l'opposition à un camarade qui voulait devenir leur maître. Moreau, l'unique rival redoutable et digne d'estime qu'il eût, et dont la jalousie ne souffrait pas qu'on le considérât comme inférieur au premier consul, portait surtout ombrage à Bonaparte.

Le premier consul ne pouvait donc aimer la paix; elle n'était pas plus du goût des Anglais, chez qui l'opposition se récriait contre un traité où toute la gloire était pour la France. Leurs journaux ne cessaient de lancer des traits contre Bonaparte et contre sa cour de plébéiens rhabillés. Il s'en dépitait, et demandait qu'on réprimât leurs attaques; mais on lui répondait que la constitution ne le permettait pas. En Angleterre se trouvaient aussi les exilés royalistes ou républicains occupés de trames, en même temps que Bonaparte envoyait de l'autre côté de la Manche des instigateurs de troubles, et principalement en Irlande. Ni lui d'ailleurs ni les Anglais n'observaient loyalement la paix; Pitt et toutes les puissances s'inquiétaient de le voir envahir en pleine paix la diplomatie des nations.

Il avait fait abolir en Hollande les états généraux, mis une garnison dans le pays, et institué un conseil d'État qui devait concentrer la dictature morale.

Nous avons vu, dès le commencement de la révolution française.

les bailliages insurgés en Suisse contre les cantons dominants, et les bourgeois opprimés, contre les oligarques. Le résultat fut l'affranchissement de tous les Suisses, et cette lutte de factions qui suit toujours un changement; mais la peine de mort était supprimée pour les délits politiques, et peu à peu on arrivait à l'amnistie. En 1799 on fit des arrestations, on déporta; mais à peine l'oppression étrangère se fit-elle moins sentir, qu'on pardonna. L'Autriche, de son côté, ne s'obstina pas à rétablir les gouvernements primitifs, attendu qu'elle n'y avait point d'intérêt; et elle donna la cocarde allemande aux émigrés suisses admis dans ses troupes. L'avocat Steiger, de Berne, qui s'était flatté de recouvrer à la tête des bannis son ancienne dignité, voyant ses espérances décues, en mourut de chagrin.

Quand l'aristocratie comprit qu'elle n'avait plus à compter sur les secours étrangers, elle se mit à intriguer au dedaus, et le 18 brumaire raviva ses espérances. Le directoire ayant alors été dissous, on établit une commission exécutive de sept membres; mais la tranquillité ne revint pas pour cela. Lors de la paix de Lunéville, l'indépendance de la Suisse fut ratifiée, ainsi que son droit à se donner le gouvernement qu'elle voudrait. Berne avait dû émanciper l'Argovie et le pays de Vaud, qui devinrent de nouveaux cantons. Il s'en forma un autre des bailliages italiens: Saint-Gall, le Tockenbourg et le Rheinthal se réunirent à Appenzell, et les bailliages de Sargans, Werdenberg, Guster, Uznach, Rapperschwill, au canton de Glaris: accroissement insidieux, à l'aide duquel on espérait que la constitution démocratique ne pourrait se soutenir.

Beaucoup de Suisses aspiraient à sortir de la nullité ordinaire aux États confédérés, et d'une neutralité qui les contraignait à verser leur sang pour tout le monde; ils aspiraient, en conséquence, à cette centralisation qu'ils voyaient établie en France. En opposition à ces unitaires, d'autres voulaient la constitution fédérale, en laissant chaque État dans un isolement complet. Pour arriver à ce but, une alliance se forma entre les trois cantons montagnards, Berne, Zurich et Bâle, ce que l'on appela le parti des oligarques. L'appui que chacun des deux partis cherchait au dehors envenimait cette question intérieure. Bien que Bonaparte n'osât pas s'y constituer législateur comme dans la Cisalpine, il prépara un projet de constitution d'après le principe unitaire, avec

1800. 7 janvier.

1802.

rachat des rétributions féodales. Une réaction armée surgit alors : Reding, homme résolu et bon soldat plutôt qu'homme d'affaires, avant été fait landmann, chercha à ramener l'ancien ordre de choses. Bonaparte considéra le fait en lui-même comme une contrerévolution, et se déclara contre lui jusqu'à ce qu'il eût amené sa chute. Alors les constitutions se succédèrent, et à peine les troupes françaises s'éloignèrent-elles que la révolte éclata. Bonaparte prit donc le parti d'intervenir par la force : il désarma les cantons. arrêta les chefs, convoqua à Paris une réunion consultative, et proposa un acte de médiation qui avait pour bases l'égalité entre les dix-neuf cantons, représentés par une diète où leurs députés auraient une ou deux voix, selon la population; une renonciation sincère de la part des familles patriciennes à leurs priviléges; une armée commune, une monnaie semblable, une douane unique, le système fédératif, et l'alliance défensive avec la France, qui s'attribuait le Valais, afin de s'assurer la route du Simplon.

Octobre. Acte de médiation.

> De cette manière, la démocratie resta aux petits cantons et l'aristocratie aux grands : elle se trouva mélangée dans les nouveaux. et aucun d'eux ne fut assuietti à un autre. Cet événement enlevait toute influence à l'Autriche, qui, chaque jour, en perdait aussi en Allemagne. Les questions laissées indécises par la paix de Lunéville y restaient très-embrouillées. Une guerre suscitée par l'empereur avait réduit l'Allemagne aux plus dures extrémités, et entraîné la perte de ses possessions situées sur la rive gauche du Rhin; c'était néanmoins aux dépens de ce pays qu'il voulait indemniser (comme on le disait alors) les archiducs dépossédés en Italie, et agrandir sa propre famille. Le roi de Prusse voulait aussi y faire obtenir une compensation au stathouder chassé de la Hollande. Mais on ne pouvait se procurer des indemnités qu'au moyen des États ecclésiastiques, qui, bien qu'entamés par la paix de Westphalie, comprenaient encore le sixième de l'Allemagne. Cette violence, calculée entièrement sur l'avantage matériel des · grandes puissances, ne pouvait s'effectuer sans exciter un grave mécontentement chez les expropriés, ni sans froisser des ambitions jalouses, car chacun voulait la meilleure part dans ce remaniement. Les États ecclésiastiques furent détruits; si quelquesunes des villes libres survécurent, ce fut par la volonté de la France, qui exigea qu'elles restassent neutres, et que les péages établis sur le Rhin, le Weser et l'Elbe fussent supprimés.

L'Autriche se trouvait d'autant plus mécontente du partage opéré, qu'elle avait plus ambitionné. L'extinction des États ecclésiastiques lui enlevait des siéges princiers pour ses cadets, des votes assurés lors de l'élection, et un champ à sa disposition pour y lever des soldats. Elle avait en outre espéré occuper l'Inn ou au moins s'étendre jusqu'à Munich, prendre pour frontière l'Isar, enfin placer utilement ses archiducs. La Prusse, opposée à l'Autriche, tendait au contraire à assurer la prédominance aux protestants, qui, en effet, se trouvèrent avoir le double de votes dans la diète. Mais comme Bonaparte s'était déclaré favorable à extre puissance, le nouvel empereur de Russie, Alexandre, avide d'intervenir dans les débats européens, chercha à lui faire contre-poids. Néanmoins Bonaparte sut, en lui montrant des égards, l'amener à ce qu'il voulait.

La sécularisation de l'Allemagne fut décrétée dans le sens qu'il avait en vue. L'Autriche, qui, à raison du titre impérial, aurait dû protéger les princes ecclésiastiques sans défense, laissa faire, en s'occupant d'obtenir une forte part pour elle et les siens, sans se décembre. Oublier non plus de s'approprier les sommes considérables déposées à la banque de Vienne par les princes ecclésiastiques.

C'était là un coup des plus graves porté à la constitution germanique; aussi répétait-on de toutes parts qu'une paix envahisante était pire que la guerre. En Augleterre surtout, les haines invétérées, entretenues par un voisinage jaloux et par des intérêts opposés, se ranimaient plus vives que jamais. Lord Grenville, l'un des chefs de l'opposition, dans les rangs de laquelle Pitt se tenait habilement caché, disait à la chambre : « Faites attention à la France et à l'ambition de Bonaparte! La cire sur laquelle · vous avez imprimé le sceau britannique lors du traité d'Amiens était à peine refroidie, que le Piémont fut envahi; Parme disparut du nombre des États indépendants; le prince d'Orange • n'obtint pas une véritable indemnité pour la Hollande, passée entièrement sous la domination de Bonaparte; la Suisse n'a plus • de liberté; l'Autriche est tellement abaissée, que je ne sais si «elle pourra se relever. Nos ministres ont fait avec les Français « comme nos ancêtres, qui donnaient de l'argent aux Saxons et aux Danois afin qu'ils respectassent le pays, argent qui leur servit à acheter des vaisseaux et des munitions pour subjuguer « plus facilement l'Angleterre. Les ministres ont ainsi cédé la

« Martinique, et ils étaient sur le point de céder Malte, quand le « génie de l'Angleterre s'est réveillé. » Shéridan, plus pressant encore, s'écriait : « On disait naguère que sur la carte d'Europe on « ne voyait qu'un seul vide, et cela à l'endroit où était la France. « Aujourd'hui, je regarde cette carte, et je vois la France partout, « rien que la France. L'Italie est sa vassale, la Prusse obéit à « son moindre signe de tête, et l'Espagne au mouvement de son « doigt; le Portugal est prosterné a ses pieds, la Hollande sous sa « main, la Turquie dans ses filets. »

La Grande-Bretagne demandait qu'au moins, en compensation des accroissements obtenus par les autres États, on lui accordât l'évacuation de la Hollande, et qu'on lui laissât pendant dix ans Malte et Lampéduse. Or, c'était là le véritable nœud de la question. Comme l'Angleterre ne se montrait pas disposée à évacuer ces îles, aux termes des stipulations d'Amiens, les hostilités furent déclarées; et l'on gémit en voyant quels misérables motifs furent donnés à une guerre de douze années, où se déploya tonte la barbarie des siècles de fer.

Mai.

Dans le principe, l'Angleterre n'aurait pas eu de raisons politiques pour combattre la révolution, qui mettait même la France à ses côtés comme pays constitutionnel, en même temps que sa position lui permettait de rester étrangère aux débats européens. Mais du moment où Pitt eut imprimé à son gouvernement le caractère antirévolutionnaire, une réconciliation devint impossible. Si le soulèvement populaire ou le débarquement projeté en Angleterre eussent réussi, la Grande-Bretagne demeurait partagée en trois royaumes, c'est-à-dire, faible, exclue en conséquence du continent par le voisinage de deux gouvernements ennemis, et dépouillée de ses possessions dans l'Inde. C'était donc pour elle une question d'existence, et elle se trouva obligée d'attaquer pour se défendre. Une pareille situation ne réclamait pas chez Pitt de, grands talents, car les provocations de Napoléon excitaient une telle indignation, que le peuple se soumettait volontiers à toutes les charges pour le combattre. D'autre part, dans un pays où l'on ne fait la guerre qu'avec des vaisseaux le plus souvent victorieux, où l'armée se recrute de mercenaires, où il importe peu aux marins de vivre plutôt sur des bâtiments de guerre que sur des navires de commerce, où le territoire n'est jamais ravagé, et s'enrichit au contraire fréquemment par les grosses prises, la guerre

n'est qu'un impôt, et elle ne trouble gravement ni les affaires ordinaires, ni le commerce; elle ouvrit même le champ à des spéculations hardies et souvent heureuses. D'un autre côté, Pitt répétait que nulle attaque à main armée contre la France ne réussirait; et ce fut la défense qui amena les Anglais jusqu'à Paris. Ils acquirent, durant cette longue lutte, l'affection des esprits libéraux, comme un peuple libre luttant contre le souverain le plus despotique du globe; mais, à y bien regarder, c'étaient les priviléges surannés qui combattaient contre l'émancipation de l'avenir.

La situation de la France était alors magnifique: ses confins touchaient au Rhin, et la réunion de la Belgique lui permettait d'exercer, du port d'Anvers, son influence toute-puissante sur la république batave. Le Piémont était une de ses divisions militaires, le royaume d'Étrurie sa création, la république italienne son satellite; le royaume de Naples existait par sa permission, sous l'obligation de ne pas recevoir les Anglais dans ses ports: enfin c'était sous ses auspices que l'Espagne avait enlevé Olivenza au Portugal.

La première explosion de la guerre devait être terrible pour elle, attendu qu'un grand nombre de ses bâtiments se trouvaient en mer, tant pour l'expédition d'Haïti que pour les spéculations commerciales qui venaient de reprendre, et que la plupart des États secondaires étaient placés sous son influence. L'Angleterre fit en effet de riches captures: Bonaparte y répondit en ordonnant l'arrestation de tous les sujets britanniques sur le territoire de la république ou dans les pays alliés; violation du droit des gens qu'il fit exécuter dans toute sa rigueur, en même temps qu'il lançait des proclamations foudroyantes contre la perfide Albion. Celle-ci s'enflamma de colère, et le départ de Nelson et de Sidney Smith, qui allaient lui porter la guerre, ressembla à un triomphe. Bonaparte prépara des armements considérables : il fit envahir le Hanovre, occupa les ports d'Otrante, de Tarente, de Brindes, d'Ancône, de Livourne; il épouvanta Naples et l'Espagne, dont il se défiait, et répandit le bruit d'une descente en Angleterre. Bonaparte avait reconnu en effet que l'Angleterre était invincible sur mer, comme il l'était sur la terre ferme; il voulait en conséquence la réduire à combattre sur son territoire, en transportant dans l'île une armée nombreuse, qui, réunie aux mécontents et aux Irlandais, pût dompter l'orgueil britannique. Cette idée devint tellement populaire en France, que chacun offrit des subsides, des vaisseaux, des frégates, des bateaux, selon ses moyens. Bientôt s'improvisa une flotte de deux mille trois cents navires ou chaloupes canonnières, capables de transporter en six heures cent cinquante mille hommes et dix ou quinze mille chevaux, avec cent bouches à feu, comme au temps de Guillaume le Conquérant. Les caricatures anglaises représentaient cette flottille comme des coquilles de noix; Nelson se proposait de la bombarder, et de l'amener captive dans la Tamise; mais lorsqu'il l'attaqua, il trouva une résistance inattendue, et les Français réussirent même à prendre un des bâtiments ennemis, ce qu'ils célébrèrent comme une grande victoire.

Les intentions les plus habiles, les exercices les plus prolongés, la volonté la plus opiniatre, les moyens les plus efficaces, concoururent à la formation de ce mémorable camp de Boulogne: longtemps tout y fut tenu prêt pour profiter du premier instant où un épais brouillard, un vent propice, ou l'apparition d'une escadre amie, permettraient d'effectuer le débarquement, malgré les vaisseaux britanniques qui ne cessaient d'inquiéter les travaux et les bâtiments. Bonaparte y mettait une opiniâtreté indomptable; il ne devait pourtant pas trop se flatter d'un heureux succès: l'Égypte et Saint-Domingue lui avaient appris ce qu'étaient les expéditions maritimes; il savait qu'on ne prend pas des vaisseaux de ligne avec des barques; et quoique rien ne parût plus incroyable après tant de miracles, il sentait qu'il aurait bientôt besoin de cette armée sur le Danube et sur le Rhin.

En conséquence, il s'occupa plus sérieusement de placer des troupes dans les gorges du Valais, en Hollande, à Rome, à Naples, aux bords du Var: sans respecter ni les traités ni la neutralité, il ramassa, il exigea de l'argent partout.

Ces mouvements ravivèrent les espérances des jacobins et des royalistes, partis extrêmes qui s'étaient rapprochés, comme il arrive lorsqu'un pouvoir fort vient à s'établir entre eux.

Les Vendéens les plus déterminés s'étaient réfugiés en Angleterre, où George Cadoudal, qui avait préféré l'exil au pardon du premier consul, ne cessait de tramer contre lui avec le comte d'Artois, le duc de Berry et le duc d'Orléans. Là se trouvaient aussi Dumouriez, qui le premier avait enseigné à la république le chemin de la victoire, et Pichegru, le conquérant de la Hollande, qui s'était enfui de Cayenne sur un fragile bâtiment. Il fut convenu dans ces réunions que plusieurs d'entre eux se rendraient

1004

à Paris pour se concerter avec les généraux mécontents, et principalement avec Moreau; qu'on attaquerait Bonaparte et sa garde consulaire, comme dans une bataille ordinaire; et qu'après s'être défait du despote, on mettrait en avant un Bourbon, qui recouvre-rait le trône, non, comme plus tard, à l'aide des armes de l'étranger, mais avec sa propre épée. L'assassinat se déguisait ainsi sous le nom d'une insurrection, et l'Angleterre payait pour soulever la Vendée, de même que Bonaparte cherchait à insurger l'Irlande.

Le colonel Savary, l'un de ces hommes dont la moralité consiste dans l'obéissance, et qui avait dit, Si Bonaparte m'ordonnait de tuer mon père, je le ferais, avait alors la direction de la police, dont le ministère avait été supprimé. Il renfermait dans la prison du Temple, où avait expiré l'ancienne monarchie, les ennemis du gouvernement nouveau, et d'où il tirait alternativement des royalistes et des républicains, pour les envoyer devant des commissions militaires et entretenir l'effroi. La conspiration, dont il eut connaissance, lui parut une occasion favorable pour perdre les ennemis de son maître, et en particulier Moreau, républicain incorruptible, en confondant avec des chouans, des brigands et des assassins, le vainqueur de Hohenlinden. En effet, le général fut arrêté; on arrêta aussi Pichegru et George Cadoudal, qui avaient eu le courage de venir à Paris, où ils étaient restés longtemps cachés, bien que le premier consul eût décrété la peine de mort contre quiconque leur donnerait asile. Leur conjuration fut rattachée à celle de la machine infernale qui avait menacé les jours du premier consul, et on sé répandit en récriminations amères contre la perfide Angleterre.

Bonaparte, qui savait que l'on glosait beaucoup dans Paris sur cette affaire, et qu'on l'accusait publiquement d'avoir fait arrêter Moreau par jalousie, s'écriait avec colère: Paris a toujours fait le malheur de la France; ses habitants sont légers et ingrats. Je pourrai bien me décider à trouver une Byzance, comme fit Constantin à l'égard de Rome ingrate. En attendant, comme il redoutait l'effet des débats, il fit suspendre le jury par le sénat pour les crimes d'État. Pichegru fut trouvé étranglé dans sa prison; les autres détenus furent frappés d'épouvante; Cadoudal refusa de se défendre: A quoi bon tant de paroles? dit-il. Je suis un blanc, il n'y a qu'à me fusiller; et il exhorta les Bretons à ne pas oublier leur patrie.

Janvier.

1804-

Au milieu de l'éclat des triomphes, il restait encore de la pitié pour la cause qui succombait: Moreau avait en sa faveur des victoires non moins décisives que celles de Napoléon; adoré des troupes, jamais il n'avait songé à renverser le gouvernement ou à se révolter, et le héros de la révolution n'avait rien de commun avec les royalistes, en compagnie desquels on le trainait devant un tribunal. Des applaudissements fréquents interrompirent la noble exposition de sa vie; les soldats pleuraient à la vue de son jeune enfant.

Renvoyer Moreau absous, c'était condamner Bonaparte, tandis que le premier consul avait besoin de l'écraser de son pardon. Les juges furent donc vivement sollicités contre lui; enfin, il fut condamné à deux ans de prison, comme un banqueroutier; la peine de mort fut prononcée contre Cadoudal et douze autres. La cour entière demandait instamment qu'il leur fût fait grâce; toutes les familles se jetaient aux pieds de Bonaparte, jusqu'à Murat lui-même et jusqu'aux soldats, habitués à respecter le héros dans un ennemi. Ce fut en vain: le pardon ne s'étendit que sur deux comtes et un marquis. C'était la première fois, depuis la terreur, que l'on voyait tomber douze têtes en dix-sept minutes.

se juin.

Comme cette conjuration devait être secondée par le débarquement d'un Bourbon en Bretagne, Bonaparte y envoya Savary pour s'emparer du prince; mais personne ne parut. Louis-Antoine de Bourbon, duc d'Enghien, était alors avec des émigrés dans le duché de Baden, où il s'amusait à chasser: Bonaparte l'y fit surprendre, en violant le territoire étranger, et transporter à Vincennes, où il fut jugé et mis à mort dans la même nuit.

91 mars.

Cet assassinat inspira une horreur générale. Les amis sincères de la France régénérée s'affligèrent en pensant que les cabinets étrangers auraient à l'avenir une réponse à faire aux accusations dirigées contre leur ignoble politique. Ceux même qui se vantaient du régicide et des massacres de septembre en rejetèrent le blâme loin d'eux. La famille de Bonaparte l'avait supplié avec larmes de renoncer à ce coup d'État, dont Fouché dit, avec une immoralité profonde: Ce fut pis qu'un crime, ce fut une faute. Comme la plupart des crimes, Bonaparte avait commis celui-là par crainte; il frappa, de peur de paraître faible. Au moment de l'exécution, il jouait aux échecs et répétait les vers à la louange de la clémence, que Corneille et Voltaire mettent dans la bouche d'Auguste et

d'Alzire. Plus tard, il écrivait dans son testament: J'ai fait arréter et juger le duc d'Enghien, parce que cela était nécessaire à la sûreté, à l'intérét, à l'honneur du peuple français, quand le comte d'Artois entretenait soixante assassins dans Paris. En pareille circonstance, je ferais encore de même.

Il avait donc dressé l'échafaud entre lui et la république, entre lui et l'ancienne dynastie: il ne pouvait plus être ni un Robespierre ni un Monk, il ne lui restait qu'à être un roi; car après avoir tant fait, c'est se perdre que de s'arrêter. Au plus fort de l'effervescence causée par les procès intentés aux conjurés, ses émissaires allaient partout représentant la nécessité de rendre le pouvoir héréditaire, et le danger qu'il y avait à laisser le sort de la France dépendre de la vie d'un homme, à chaque instant menacée. Francois de Neufchâteau lui disait en plein sénat : « Vous fondez « une ère nouvelle, vous devez la perpétuer : l'éclat n'est rien sans « la durée. Citoyen premier consul, le sénat vous parle au nom de · tous les citoyens : tous vous admirent et vous aiment; mais chacun pense avec anxiété à ce qui adviendrait du vaisseau de « la république, s'il avait le malheur de perdre son pilote avant « d'être fixé par une ancre inébranlable. Interrogez tous les Francais, et ils vous diront tous: Grand homme, achevez votre « œuvre en la rendant immortelle comme votre gloire. Vous « nous avez tirés du chaos du passé, vous nous faites bénir les «bienfaits du présent: garantissez-nous l'avenir. Dans les cours étrangères, la saine politique vous tiendrait le même lan-«gage. Le repos de la France est le gage du repos de l'Europe. »

Le nom de roi sonnait mal aux oreilles de ceux qui avaient juré haine éternelle à la royauté; c'est ce qui fit préférer le titre d'empereur, au milieu des réminiscences de Rome et de Charlemagne. Le tribunat, comme représentant du peuple, proposa de le lui décerner; le sénat rendit le décret, et le pays entier applaudit Napoléon I<sup>er</sup>, empereur des Français.

La France était lasse de tant d'essais successifs, de l'oppression de 93, de la constitution de 95, et elle ne voyait de salut que dans le retour au passé; déçue par tout ce qui était arrivé depuis 89, elle implorait le despotisme, et elle ne le voyait que sous la forme d'un soldat. Ayant cessé de croire aux idées, elle croyait à un homme, et les espérances comme les admirations se tournaient vers Bonaparte. Il avait fait croire encore à l'enthousiasme par le

....

te mai.

prestige de la gloire, et montré, par sa conduite en Italie, qu'il savait recourir au passé et aux transactions habituelles entre peuples civilisés. Il parut donc le seul capable de faire rentrer la France dans la grande communauté des nations, sans sacrifier ni sa liberté ni son orgueil. La tyrannie de la gloire et du génie parut un moindre mal au moment où venait à peine de cesser l'oppression d'abjects et ignobles tyrans.

Il réconcilia de la sorte avec l'obéissance l'époque la plus indisciplinée; il amena la raison à confesser sa propre insuffisance, et employa à l'œuvre de la reconstruction sociale les hommes qui s'étaient montrés les plus actifs à démolir l'édifice.

Ainsi, à une révolution ennemie jurée de l'histoire succéda l'empire, où tout fut imitation : pour symbole, l'aigle tenant la foudre; dans le palais, les dignités militaires et civiles telles qu'on les trouve dans Hincmar; un grand aumônier comme au temps où les Capets jetaient l'or au peuple; enfin, la loi salique pour régler l'ordre de succession. Si Napoléon venait à mourir sans enfants, il devait avoir pour successeur Joseph, puis Louis, mais non Lucien ni Jérôme, parce qu'ils avaient épousé des plébéiennes. La confédération du Rhin rappela la ligue du Rhin, imaginée par Richelieu; on conclut le pacte de famille, comme sous Louis XIV; la Légion d'honneur retraca les ordres chevaleresques, et Napoléon l'envoya avec une prodigalité solennelle aux rois et aux princes, qui lui décernèrent en retour leurs décorations; des familles historiques sollicitèrent des pensions et des titres de l'homme du peuple. Dans ce passage subit de la république à l'empire. les sans-culottes de la veille se trouvèrent altesses, monseigneurs, connétables, grands électeurs, archichanceliers, maréchaux; des couronnes ducales surmontèrent les noms de régicides; des conventionnels portèrent la clef de chambellan; les livrées arrachées à l'aristocratie se trouvaient endossées par le peuple.

Le pouvoir nouveau avait besoin de toutes les formes propres à le faire respecter. Un registre ouvert dans toutes les communes, et où tous ceux qui n'inscrivaient pas leur vote devaient être considérés comme offrant leur adhésion, donna à Napoléon la sanction du suffrage populaire. Il voulut avoir celle de la religion; et Pie VII, consentant à couronner le guerrier qui venait de s'incliner devant le Christ, se mit en route à l'âge de soixante-deux ans pour consacrer une dynastie nouvelle, et exercer ainsi

1804.

une dictature morale, reconnue par le génie le plus vigoureux de l'époque.

Le pontife fut traité avec une courtoisie qui n'excluait pas l'orgueil (1). Les fonctionnaires, les citoyens de tous les rangs, vinrent s'incliner devant lui, de même que tous naguère avaient renié le pape et Jésus-Christ; et Pie VII gagnait le cœur de tous par sa douceur. Comme il donnait un jour la bénédiction au peuple agenouillé, il vit un feune homme resté debout, le chapeau sur la tête: Mon ami, lui dit-il, si vous ne croyez pas à l'efficacité de la bénédiction du pontife, croyez du moins que celle d'un vieillard ne saurait porter malheur.

Un artiste fut chargé de dessiner tous les détails relatifs à la solennité du couronnement. A cet effet, il habilla un grand nombre de poupées dans le costume où chacun des personnages devait figurer à la cérémonie. Elle fut des plus pompeuses, et aurait pu paraître des plus ridicules à tous les grands dignitaires, s'ils avaient voulu se rappeler leur rôle de la veille. Napoléon prit la a décembre. couronne des mains du pape, à l'imitation de Charles XII, et se la posa sur la tête; il couronna ensuite Joséphine, qui, le jour précédent, avait recu la bénédiction nuptiale. Les journaux anglais cousaient un dépit extrême à Napoléon, car ils tournaient en ridicule ce qu'ils appelaient des mascarades, et le comparaient luimême à Dessalines, qui venait aussi de se faire couronner empereur. Il avait fait au pape de brillantes promesses, mais il ne songea plus ensuite à les tenir.

Du reste, le serment prêté par Napoléon consacrait les conquêtes immortelles de la révolution : il jura l'égalité civile, le concours de la nation dans la confection des lois, la libre admission de tous les citoyens aux emplois et aux dignités; et l'on était en droit d'espérer beaucoup, si le nouveau souverain ne se fût laissé enivrer par le faste et par l'exercice du pouvoir.

Il fut dit dans le temps, soit que le fait fût vrai, soit que l'on voulût opposer conjuration à conjuration, qu'un émissaire de Napoléon avait tenté d'empoisonner Louis XVIII à Varsovie.

Il est certain que les Bourbons protestèrent contre le couronnement de Napoléon; et une réunion eut lieu à Calmar, où furent jetées

<sup>(1)</sup> On remarqua que Napoléon monta le premier dans le carrosse, y précédant, lui, homme d'hier, le pontife de tous les siècles.

les bases d'un système représentatif à donner à la France lors de la chute de l'usurpateur. Ainsi la vieille dynastie songeait à fonder les libertés publiques, alors que la nouvelle les démolissait. Mais au dedans leur parti diminuait chaque jour : la Vendée et la Bretagne étaient domptées ou divisées, et il s'y faisait de grandes améliorations; la police surveillait les trames d'un petit nombre de nobles, et elle en tenait les fils, toute prête à agir quand il serait nécessaire de donner quelque exemple.

Charlemagne ayant été roi d'Italie, ce titre ne devait pas manquer à Napoléon; c'était, du reste, dans cette contrée qu'il avait fait ses premières preuves.

Lorsqu'il l'eut conquise une seconde fois, il s'agissait de l'organiser. Mais déjà le Piémont se considérait comme attaché de fait à la France. La Toscane avait été érigée en royaume d'Étrurie pour un infant d'Espagne. Il fallait concéder un domaine temporel au pape, avec qui l'on était réconcilié. La volonté de la Russie protégeait le royaume de Naples; la possession de Venise avait été confirmée à l'Autriche. Les Italiens se voyaient donc arracher l'espérance de l'unité et de la liberté de leur patrie, qu'ils attendaient de l'épée victorieuse et de la volonté de fer d'un héros issu de leur sang. Il ne restait de disponible que le territoire à l'entour de Milan: belle et forte contrée toutefois, qui avait cinq millions d'habitants, soixante-dix à quatre-vingts millions de revenu, et quarante mille hommes capables de porter les armes. Talleyrand aurait voulu qu'au lieu d'une république on en fit un royaume, pour le donner à quelque prince autrichien, comme compensation et en gage de paix; mais Bonaparte, qui conservait de l'affection pour sa première conquête, et qui savait que le vœu des Italiens était de n'appartenir pas plus aux Français qu'aux Allemands, résolut de conserver la république. De bonnes fortifications devaient la défendre contre les Autrichiens postés au delà de l'Adige, et en assurer toujours l'entrée à la France, qui, en conservant le protectorat, pourrait envoyer de là ses ordres dans les contrées du midi, jusqu'à ce que le hasard des événements la mît à la tête d'une confédération italienne.

1202. Janvier. Afin de lui donner une constitution, il convoqua à Lyon, à moitié route de Paris et de Milan, une assemblée de quatre cent cinquante représentants cisalpins; le consul s'y rendit en personne, avec l'intention d'y passer solennellement en revue les

vingt-deux mille soldats revenus d'Égypte sur la flotte anglaisé. Cette constitution était fondée sur trois colléges électoraux permanents et à vie, qui se complétaient eux-mêmes; savoir, trois cents grands propriétaires, deux cents gros négociants, autant d'hommes de lettres, de savants et d'ecclésiastiques. Ils avaient à choisir dans leur sein une commission de censure de vingt et un membres chargés d'élire tous les corps de l'État; plus, huit consulteurs pour veiller au maintien de la constitution et délibérer sur les traités; ils devaient nommer enfin un président de la république. Un conseil législatif de dix membres était appelé à préparer les lois et les règlements, et à soutenir les projets devant le corps législatif, composé de soixante-quinze membres, dont quinze, désignés comme orateurs, devaient discuter les lois soumises au vote de l'assemblée.

Telle était la constitution que les représentants cisalpins ne firent qu'accepter; puis, se laissant aller bassement à l'aveu de leur impuissance, ils déclarèrent ne connaître personne plus digne d'être président de la république que Napoléon Bonaparte (1). Il leur adressa ces paroles : « La république cisalpine, née du traité de « Campo-Formio, a subi de nombreuses vicissitudes, et les efforts « faits pour la soutenir ont été vains. Envahie récemment, elle sem-« blait perdue, quand, pour la seconde fois, le peuple français est « venu vous venger et vous rendre l'indépendance. Depuis lors, que «n'a-t-on pas tenté pour vous démembrer? Mais la France vous «a protégés: vous avez été de nouveau reconnus à Lunéville. « votre territoire s'est accru d'un cinquième, vous existez avec «plus de force et d'espérance. En vous donnant des magistrats, je «n'ai songé ni aux lieux, ni aux factions, mais seulement à vos · intérêts. Je n'aitrouvé parmi vous, pour les fonctions éminentes de président, personne d'assez accrédité, assez libre de préjugés, ni qui ait assez mérité du pays par ses services. J'adhère au vœu qui m'a été exprimé, et je conserverai, tant qu'il sera nécessaire, « la grande pensée de vos affaires. »

Cette république, qui se composait, comme le disait Bonaparte, de dix nations différentes (2), fut applée italienne. Ce fut pour ce

-

as lanvier.

<sup>(1)</sup> C'est la première fois que ces deux noms se trouvent réunis.

<sup>(2)</sup> Milanais, Mantouans, Bolonais, Navarrais, Valtelinois, Romagnols, Vénitiens subdivisés en Bergamasques, Brémasques et Brescians.

pays une des époques les plus calmes. Le président était au loin; Melzi, qui en remplissait les fonctions à sa place, était bienveillant et aimé; le savoir était favorisé, les payements faciles, le commerce actif, l'armée dans une progression croissante, les espérances pleines d'ardeur.

Mais, dès ce moment, les gens avisés disaient que la république italienne était le prélude d'un royaume. En effet, quand Napoléon fut devenu empereur, le vice-président et les autres personnes influentes le prièrent de leur donner un roi qui ne relevat pas directement de la France, avec tous employés italiens et sans armée française. Joseph Bonaparte avait été désigné; mais comme il refusa, Napoléon crut pouvoir disposer à son gré d'un État que lui-même avait créé, et mettre aussi sur sa tête la couronne de fer. Il n'y eut pas besoin de modifier la constitution, et elle se trouva monarchique, rien qu'avec un changement de nom. Quelquesunes des garanties obtenues à Lyon furent confirmées : on ajouta que les deux couronnes seraient distinctes, Napoléon seul devant les réunir jusqu'à ce que tout péril eût cessé; que le royaume serait héréditaire en ligne masculine ou dans celle d'un fils adoptif, pourvu qu'il fût citoyen français ou italien. La consulte avait demandé que la religion catholique, l'intégrité du territoire, la liberté politique et civile, l'irrévocabilité des ventes nationales, fussent garanties; qu'il n'y eût d'impôts établis que par une loi; que les nationaux seuls fussent promus aux emplois : mais Napoléon ne s'occupa point de satisfaire à ces vœux.

Les Italiens, avec cet enthousiasme qui souvent n'est que l'expression de l'espérance et s'évanouit avec elle, s'empressèrent de construire des arcs de triomphe avec ce qui avait été des arbres de la liberté. Napoléon régla tout, jusqu'aux inscriptions des théâtres. Il se rendit à Milan, où se renouvelèrent les pompes du couronnement. En ceignant, dans la cathédrale de cette ville, la couronne de fer « pour la retremper et la renforcer, et afin que l'Italie n'eût plus à se briser au milieu des tempêtes menaçantes, » il dit: Dieu me l'a donnée, malheur à qui la touchera! mot qu'il voulut perpétuer en l'inscrivant sur la croix d'un nouvel ordre de chevalerie. Il ouvrit en personne le nouveau corps législatif, et désigna pour vice-roi Eugène Beauharnais, son fils adoptif, qu'il était assuré de trouver soumis et médiocre, et qui n'eut pas l'art de se faire aimer. Il imposa au pays le code civil fran-

4 80×.

46 mai

cais, et ordonna d'en préparer un pénal et un commercial; mais ensuite il coupa court aux discussions et aux travaux d'examen en faisant traduire ceux qu'il avait donnés à la France. Les jugements furent publics; mais il n'y eut point de jury, et les commissions spéciales ne furent pas épargnées. Le mont Napoléon consolida la dette publique; les hommes les plus distingués furent annelés dans le sénat, destiné à figurer une représentation d'apparat. plutôt qu'à exercer une action modératrice. Le tribunat et les censeurs de la constitution n'étaient que de simples titres. Le corps législatif des jeunes et des anciens dut voter en silence; et une fois qu'il se hasarda à faire une objection, Napoléon se mit en colère, disant que vouloir le faire céder, ce serait vouloir faire reculer la lune; et il leva la séance (1). Les Italiens comprirent par là ce qu'était la constitution. Mais quatre routes ouvertes à travers le Simplon, le mont Cenis, le mont Genèvre et le col de Tende, réunissaient le pays à l'empire; une cour splendide, des ministres magnifiques, des ambassadeurs, un institut, des écoles spéciales, des cérémonies fréquentes, des constructions grandioses, apportèrent à Milan un faste qui faisait oublier la liberté.

Ce qu'il y avait de plus important pour Napoléon dans le nouveau royaume, c'était la conscription. Le but du voyage qu'il y fit fut entièrement militaire, et il mit des corps de réserve sur le Pô et sur l'Adige, comme des flottilles sur la mer.

La création du royaume d'Italie faisait pressentir la ruine de ces autres républiques écloses au bruit du canon, de ces constitutions qui n'étaient basées ni sur les mœurs ni sur l'histoire; et

(1) Il écrivit de Boulogne, dans le mois d'août 1805, au président du corps législatif du royaume d'Italie: « Monsieur le président Taverna, je reçois votre lettre du 1<sup>er</sup> août, au nom du corps législatif. Les assurances de son attachement me sont d'autant plus agréables que sa conduite m'a démontré qu'il ne marchaît pas dans la même direction que moi, qu'il avait d'autres projets et d'autres vues que moi. J'ai pour principe de me servir des lumières de tous les corps intermédiaires, soit législatifs, soit même colléges, toutes les fois qu'ils auront la même tendance que moi; mais toutes les fois qu'ils apporteront dans leurs délibérations un esprit de faction et de turbulence, ou des projets contraires à ceux que je puis avoir médités pour le bien ou la prospérité de mes peuples, leurs efforts seront impuissants. Il ne leur restera que la honte, attendu que, malgré eux, j'accomplirai tous les desseins, toutes les opérations que j'aurai crus nécessaires à la marche de mon gouvernement, et à la grande idée de reconstituer et d'illustrer le royaume d'Italie. »

l'on prévoyait que Napoléon, qui n'aimait pas les États faibles, arriverait à réunir l'Italie en un grand corps. Il rassura les princes, en leur déclarant qu'il s'agissait uniquement d'un changement de titre, et que du reste il ne s'étendrait pas. Néanmoins il lui était nécessaire, pour empêcher les débarquements des Anglais, d'avoir Gênes, Lucques et Livourne. Gênes, dit-il, est destinée à former des marins; elle doit avoir six mille hommes à bord des escadres, et j'ai besoin de vieux marins. Cette belle raison lui suffit pour la vouloir, bien qu'il eût promis au sénat français qu'il n'ajouterait pas une province à l'empire. Les patriciens génois, poussés par Saliceti, lui offrirent leur ville; et il adoucit ce que la perte de la liberté pouvait avoir de pénible pour le pays, en y envoyant pour l'organiser l'architrésorier Lebrun, homme modéré et prudent (1).

Juin.

Napoléon avait promis à Paul de Russie de restituer le Piémont à ses rois; mais, ce prince une fois mort, il ne songea plus à tenir sa promesse, et il conserva ce pays comme division militaire, sous le commandement de Jourdan. En même temps il y fomentait les intrigues et les rivalités, et favorisait l'aristocratie piémontaise, si bien qu'il s'y formait un parti impérial différent du parti national. Or, après avoir restitué au royaume d'Italie les pays qui avaient appartenu anciennement à la Lombardie, il réunit le reste à l'empire français. Il faisait ainsi dépasser à la France ses confins naturels, et établissait une autre domination étrangère dans cette Italie qu'il avait promis de délivrer du joug étranger.

ıı septembre

Octobre.

Le duc de Parme et de Plaisance, n'ayant pas voulu accepter pour dédommagement l'Étrurie qu'il lui offrait, resta en possession du duché jusqu'à sa mort; la France le fit alors administrer sans destination précise, mais comme un appât, soit pour le pape, qui réclamait une indemnité pour les légations qui lui avaient été enlevées, soit pour la maison de Sardaigne, soit pour l'Étrurie, qui, en y incorporant ce pays, serait devenue la seconde puissance de l'Italie. La rupture avec la Russie ayant en-

<sup>(1)</sup> Il lui écrivit de Boulogne, le 11 août 1805 : « Je n'ai réuni Gênes que pour avoir des matelots. Avez-vous espéré gouverner des peuples sans les mécontenter d'abord? Vous savez bien qu'en fait de gouvernement, justice veut dire force comme vertu. Serais-je assez décrépit pour qu'on pût me faire peur du peuple de Gênes? La seule réponse à cette dépêche, c'est : Des matelots! des matelots! »

suite affranchi Napoléon de tous ménagements, les deux duchés furent réunis à la vingt-huitième division militaire de la France. Déjà l'île d'Elbe était passée entièrement sous la domination française. Louis, roi d'Étrurie, étant mort en 1804, cette contrée revenait à l'infant d'Espagne Charles-Louis, sous la régence de la reine veuve, Marie-Louise. Cette princesse recut en effet le serment; mais Murat envoya occuper Livourne, Piombino et le littoral toscan, jusqu'à ce que le moment fût venu d'oser davantage.

Napoléon promettait l'ordre et la gloire, au prix de la liberté : il sentait la nécessité d'illustrer son nouveau titre par des victoires : d'autre part, en se donnant pour le successeur de Charlemagne, il annonçait qu'il n'y avait point place pour lui dans le système politique actuel de l'Europe, et qu'il aspirait à y prédominer. En effet, non-seulement il foula aux pieds le droit des gens en violant le territoire neutre de Baden pour y enlever un prince voué à l'assassinat, mais il déclara qu'il ne respecterait les agents diplomatiques ni dans l'empire ni même dans les pays neutres. Il fit arrêter en Hanovre le ministre d'Angleterre : d'autres, à Munich et à Stuttgart, ne durent leur salut qu'à la fuite. Il avait cru surprendre aussi, avec le duc d'Enghien, Gustave-Adolphe de Suède, roi chevaleresque, qui protesta contre l'assassinat du prince : ce en quoi il fut imité par Alexandre de Russie, qui aspirait à se poser en protecteur du corps germanique, quand l'Autriche et la Prusse laissaient faire.

En réalité, l'Autriche restait indifférente à tant d'outrages, bien que son titre impérial la rendit la protectrice des droits germaniques, et elle ne s'occupait que de ce qui était à son avantage. Tout en donnant à la France des assurances de paix, elle armait trois cent mille hommes, mais pour imiter Napoléon. Reconnaissant que toute son influence était perdue en Allemagne, et qu'il était possible qu'un empereur vînt à être élu en dehors de sa maison, elle mit pour condition à la reconnaissance de Napoléon la faculté d'ériger en titre héréditaire les pays qui lui appartenaient. En conséquence, François II s'intitula empereur élu d'Allemagne et empereur héréditaire d'Autriche. L'effroi était chez les autres princes allemands, et ils saluaient en tremblant le nouvel empereur, tout en faisant des vœux pour l'Angleterre, qui reprenait une attitude hostile. A peine Pitt, l'homme de la guerre,

is coelition.

fut-il rappelé au ministère, qu'il demanda aux communes cinq millions de livres sterling pour soutenir la politique de sécurité, c'est-à-dire, pour faire que chacune des puissances de l'Europe fût assurée de son existence; il entraîna ceux qui hésitaient, en déclarant ennemis les États neutres, ce qui comprenait la Hollande et l'Espagne.

En conséquence, la Russie et l'Angleterre se liguèrent pour la paix et l'indépendance de l'Europe. La première devait fournir cinq cent mille hommes; l'autre, un million deux cent mille livres sterling par mois, pour chaque cent mille soldats que ferait marcher la Russie. Ces deux puissances demandèrent l'évacuation du Hanovre, du nord de l'Allemagne, de l'Italie et de l'île d'Elbe, le rétablissement du roi de Sardaigne avec augmentation de territoire, l'indépendance du royaume de Naples. Elles voulaient que l'Europe fût organisée de manière à la rassurer contre de nouvelles insurrections, en garantissant la nationalité et l'indépendance de chaque puissance. Pas un mot, au reste, du rétablissement des Bourbons; elles déclaraient même qu'elles ne se mêleraient en rien du gouvernement intérieur de la France, et ne feraiest point de conquêtes pour elles-mêmes (1).

L'Autriche se laissa aussi séduire par les avantages considérables qui lui furent offerts; et, sans se départir de sa dissimulation, elle mit sur pied trois cent vingt mille hommes, pour lesquels elle dut recevoir trois millions en 1805, et quatre l'année suivante. Les coalisés entraînèrent facilement à leur suite les puissances secondaires. Afin de déterminer l'Espagne, on fit le plus de mal possible à ses rares bâtiments et à ses nombreuses possessions, et l'on s'assura qu'au premier revers de Napoléon elle se tournerait contre lui, ce qui serait une diversion paissante

(1) Dans les combinaisons préparées par la Russie en cas de victoire; il devait être constitué un royaume cisalpin, formé du Piémont sans la Savoie, mais comprenant Génes, la Lombardie et l'État vénitien, pour être donné à la maison de Savoie, comme noyau d'une Italie indépendante dans l'avenir. En attendant, il aurait été uni par une confédération au royaume des Deux-Siciles, au pape, grand chancelier de la confédération, au royaume d'Étrurie, et aux petits États de Lucques, Raguse, Malte, îles Ioniennes. Les rois des Deux-Siciles et de Piémont en auraient été alternativement les chefs. La Savoie, la Valteline et les Grisons, auraient formé un canton suisse. L'indépendance de l'Îtalie était aussi la base des négociations entre la Russie et l'Autriche, au mois d'octobre 1804.

Le Portugal était avec l'Angleterre; Caroline de Naples adhéra en secret à l'alliance, la Suède ouvertement, et la Turquie elle-même entra dans la coalition. Le Danemark resta neutre, ne pouvant se résoudre à s'unir avec la Grande-Bretagne après les insultes qu'il en avait reçues. Il en fut de même de la Saxé. La Bavière resta fidèle à Napoléon.

La Prusse, royaume de création récente, n'avait pas hésité, bien que frémissant encore du meurtre du duc d'Enghien, à reconnaître Napoléon; elle s'obstinait dans une neutralité désormais impossible, et que Napoléon lui-même avait violée. Il lui offrait, si elle voulait faire cause commune avec lui, le Hanovre, la Poméranie suédoise et les villes hanséatiques. Alexandre de Russie ayant eu recours à la menace pour lui faire adopter le parti contraire, elle leva des troupes, et s'obstina dans une inaction qui rendit impossible tout effort efficace contre la France.

L'Europe s'avançait donc de nouveau contre ce pays, ayant pour trésoriers les Anglais, la Russie pour arrière-garde; et cette fois ce n'était plus pour étouffer la liberté chez une nation qui l'avait conquise, mais pour rendre aux populations leur indépendance, qu'un despote foulait aux pieds (1). Les triomphes de la révolution étaient proclamés par la bouche de l'armée qui naguère marchait contre elle. On n'allait pas combattre pour des caprices ou des ambitions particulières, mais dans un but de paix, en proclamant la liberté des peuples, et le besoin d'étouffer une ambition qui ne cessait d'y porter atteinte.

De riches captures furent faites par les armateurs français au préjudice des Anglais; et Napoléon nourrit, pour un moment, la pensée d'envoyer dans l'Inde trente-six mille hommes pour venir en aide aux Mahrattes mécontents, et arracher cet empire à ses ennemis. Mais Nelson et Sidney Smith eurent ordre de couler les tout bâtiment capturé par eux qui jaugerait plus de cent tonneaux, d'expédier les autres à Malte, d'incendier les ports et les rades de l'Espagne. En même temps la colonie de Surinam fut occupée par les Anglais, ainsi que Gorée en Afrique. On ne respecta ni bannière ni territoire neutre, et cette violation du droit

<sup>(1)</sup> M. Bignon s'exprime ainsi: « Ces éléments de guerre, que M. Pitt trouve disposés d'avance, ne sont-ils pas l'ouvrage des fautes de Napoléon? Je reconnais sans peine toutes ses fautes. Oui, c'est une faute dont les suites sont un trime, que la violation du territoire de Bade, etc, etc. »

des gens parut justifiée par celle de Napoléon. De nouveaux projectiles semèrent l'incendie dans les ports. Restait cette foule de bâtiments réunis à Boulogne par Napoléon; mais, bien que les volcans sous-marins inventés pour les détruire manquassent leur effet, les tentatives de descente dans l'île furent empêchées par la supériorité de la marine britannique, et les soixante-dix vaisseaux qui devaient protéger la flottille se trouvèrent dispersés. Dès lors il fallut renoncer au coup hardi qui, dans la pensée de Napoléon, devait trancher à Londres les mailles du filet dont l'Europe entière cherchait à l'envelopper.

Napoléon se donnait l'air de la modération, et prétendait avoir voulu la paix; mais la France frémissait en se voyant entraînée dans une guerre générale, par l'ambition d'un homme qu'elle avait élevé pour rendre le calme au pays. Les vains efforts tentés à Boulogne avaient épuisé le trésor; en conséquence, l'empereur obligea la banque de France à lui donner cinquante millions; de plus, il avança la conscription de 1806, raviva les haines contre l'étranger, et réveilla l'enthousiasme militaire. L'Autriche, qui avait mis en mouvement tous ses archiducs, renonça à ses habitudes de lenteur : au lieu d'attendre l'arrivée d'un demi-million de Russes, elle crut qu'il valait mieux passer l'Inn, afin d'empêcher la Bavière de s'unir à la France et d'occuper Ulm; puis de se placer sur le Danube, en cherchant à entraîner les populations de Wurtemberg et de Baden. Alors la Prusse renoncerait probablement à sa neutralité armée, ce qui formerait un front redoutable. En même temps une seconde ligne opérait en Bohême, flanquée par un corps russe. Mack devait s'appuyer par le Tyrol sur l'armée du prince Charles en Italie, tandis qu'on appellerait le pays à l'indépendance, ainsi que la Suisse. François II et Alexandre formeraient une arrière-garde formidable: l'Angleterre assiégerait la Corogne, et favoriserait en Espagne une révolution de cour; elle exciterait les Napolitains à seconder le prince Charles, en prenant ainsi à revers le royaume d'Italie.

Fouché avait dit à Napoléon: Il vous faut un autre Marengo, et cela dans les premiers mois; tout retard est mortel. En effet, l'empereur fit partir l'armée réunie à Boulogne; et, méditant un de ces coups hardis que le succès seul justifie, il se décida à se porter en arrière du corps de Mack, pour lui couper toute communication avec les Russes. Il savait qu'en violant le

territoire de la Prusse il s'attirait cette puissance sur les bras; mais il n'hésita point. Bientôt Mack fut enfermé dans Ulm, et trente-trois mille Autrichiens se rendirent, sans qu'il y eût une goutte de sang versé; événement si honteux, qu'on a voulu l'expliquer par la corruption. Il est certain que Napoléon faisait la guerre moins par les armes que par l'intrigue, qu'il mettait en œuvre les promesses et la crainte, et qu'il répandait parmi les Autrichiens la haine et l'envie contre les Russes, tactique qui contribua à leur faire perdre courage.

Octobre.

Le prince Charles, de son côté, eut peine à se tenir sur la défensive en Italie, et battit en retraite vers Vienne, tandis que Napoléon obtenait le plus grand résultat stratégique, des victoires sans essuyer de pertes. Quarante-quatre mille Autrichiens étaient prisonniers, et sur ce nombre il renvoya sur parole cinquantetrois officiers supérieurs, après les avoir gagnés par des louanges et des distinctions.

Mais déjà les Russes, gens qu'on n'achète pas, s'avançaient rapidement. Alexandre arriva à Berlin pour déterminer le roi de Prusse à se prononcer; il importait donc à Napoléon d'obliger les ennemis à capituler. En conséquence il marcha droit sur Vienne, où il entra en maître, et data ses décrets du palais impérial de Schönbrunn.

S'étant emparé par surprise du pont du Danube, il passa en Moravie, décidé à livrer une grande bataille. Il en avait besoin pour tranquilliser Paris, où la défiance de la bourse et les discours tenus publiquement révélaient déjà une disposition à détacher la cause de Napoléon de la cause nationale. En outre, le danger était toujours imminent du côté de la mer. La flotte francaise, composée de trente-trois vaisseaux, ayant rencontré à Trafalgar celle des Anglais, qui en comptait vingt-sept, avait été battue; mais l'Angleterre avait payé de la vie de Nelson ce succès, comparable à celui d'Aboukir.

Une victoire était donc indispensable à Napoléon. Les ennemis s'étaient concentrés; ils avaient derrière eux d'autres Russes qui s'avançaient, et la Prusse qui hésitait encore. Ils ne devaient donc pas croire que Napoléon voulût s'écarter autant de sa base d'opérations pour s'aventurer dans un pays dangereux. Il eut l'art d'accroître encore chez eux cette confiance; puis il engagea à Austerlitz une bataille qui démontra ce que peut le courage adecembre

1 4

1808.

et l'habileté, même avec des forces inférieures. Le carnage fut horrible : les Russes et les Autrichiens y perdirent quarante mille hommes, tués ou blessés; neuf généraux et huit cents officiers restèrent prisonniers.

« Soldats, dit Napoléon à ses troupes victorieuses, vous êtes les « premiers guerriers du monde; le souvenir de cette journée et « celui de nos exploits vivront éternellement. Les malheureux « restes de l'armée dans laquelle l'esprit mercantile d'un peuple « méprisable avait mis sa dernière espérance, sont en fuite, « pour annoncer aux sauvages du Nord ce que peuvent les Francais; pour annoncer que vous, qui disiez à Vienne, L'armée « autrichienne n'est plus, vous irez dire à Saint-Pétersbourg : « L'empereur Alexandre n'a plus d'armée. Soldats, vous méa « ritez l'immortalité. Que dira la France? Que vous et les vôtres, « soldats, vous êtes mes enfants. Cette journée est digne de vous « et de votre empereur. »

Mais une bataille ne décidait pas du sort de la guerre, alors que des forces innombrables restaient encore aux alliés. Cependant si les Russes brûlaient de prendre leur revanche, les Autrichiens étaient plongés dans un tel découragement, que le parti de la paix l'emporta. Le prince Jean de Lichtenstein, qui avait toujours incliné dans ce sens, quoique chargé de la direction générale de la guerre, fut envoyé pour traiter d'un armistice, et Napoléon se montra content de lui. Une entrevue fut ménagée entre François II et Napoléon, qui aimait ces conférences royales, et l'empereur d'Autriche y fut amené à conclure une paix séparée.

Alexandre avait de bons soldats, des officiers incorruptibles; sa capitale était à l'abri d'une invasion. Blessé toutefois de se voir abandonné par les Autrichiens, pour qui il était venn, il évacua leur territoire. Napoléon put alors traiter sans façon ses ennemis déclarés et douteux; il obligea la Prusse à faire de nouvelles concessions de territoire et à occuper le Hanovre, en la faisant mentir à l'Angleterre, avec qui elle négociait alors.

Talleyrand traitait de la paix à Presbourg avec Lichtenstein et Giulay, tous deux portés pour la France (1); Napoléon put

<sup>(1)</sup> Dans la correspondance relative à ces négociations, Talleyrand insiste toujours près de Napoléon sur la nécessité de séparer l'Italie de la France, en lui donnant même Venise.

donc disposer des différents pays comme il le voulait « pour assurer la paix. - Talleyrand lui avait représenté qu'il fallait laisser subsister l'Autriche, pour maintenir par sa masse l'équilibre de l'Europe; lui enlever le territoire vénitien, le Tyrol, la Souabe. pour l'éloigner de la Suisse, et l'empêcher de fomenter éternellement des guerres en Italie, en lui donnant pour dédommagement la vallée du Danube, fleuve autrichien, avec la Moldavie, la Valachie, la Bessarabie et la Bulgarie septentrionale. La composition de cet empire cût été ainsi plus homogène, et aurait procuré à Napoléon le titre de civilisateur. Cette grande mesure eût assuré la paix. Mais, fidèle à son système d'affaiblir les territoires, il ne voulut ni se concilier le vaincu, ni le détruire : il ne fit ainsi que créer des mécontentements, et se condamuer lui-même à combattre sans cesse ceux qu'il ne pourrait vaincre toujours. Voilà pourquoi les différentes paix qu'il conclut ne furent que des moments de repos, et comme des étapes pour son armée.

L'Autriche céda donc au royaume d'Italie Venise, avec la Dalmatie et l'Albanie; à la Bavière, le Tyrol, la principauté d'Eichstadt, l'évêché de Passau et la ville d'Augsbourg; au Wurtemberg, à Baden, à la Bavière, ses possessions héréditaires en Souabe, dans le Brisgau et dans l'Ortenau; en tout, cent trente-trois milles géographiques carrés, avec un million sept cent mille habitants et quatorze millions de revenu. Elle reconnut en cutre la constitution suisse, ainsi que les électeurs de Bavière et de Wurtemberg en qualité de rois. Enfin François II fut obligé de payer cent quarante millions pour les frais de la guerre, c'estadire, autant qu'il avait reçu de Pitt en subsides.

Ce n'était qu'une demi-paix, puisque la Russie n'y prenait aucune part; on ne pouvait d'ailleurs espérer que l'Autriche, qui perdait ses barrières du Tyrol et de Venise, ainsi que les États méridionaux de l'Allemagne les plus voisins de la France, dût se résigner à cet abaissement. Ces changements de domination relâchaient en outre les liens réciproques entre les peuples et les rois, et les irritaient en blessant leur nationalité (1).

<sup>(1) «</sup> Une de mes plus grandes pensées avait été l'agglomération, la concentration des mêmes peuples géographiques, qu'ont dissous, morcelés, les révolutions et la politique. Ainsi, l'on compte en Europe, bien qu'épars, plus de trente millions de Français, quinze millions d'Espagnols, quinze millions d'Ialiens, trente millions d'Allemands. J'eusse voulu faire de chacun de ces peu-

## CHAPITRE XI.

DE LA PAIX DE PRESBOURG A CELLE DE TILSITT.

La paix de Presbourg avait nettové d'étrangers la péninsule italienne. Le royaume d'Italie, accru d'un territoire considérable et des côtes de l'Adriatique, avec une augmentation de vingt-cinq millions de revenu, embrassait une étendue de vingt-huit mille lieues carrées, peuplées de six millions sept cent mille habitants. Ferdinand avait été applaudi à son retour à Naples, comme symbole de la paix; mais il ne sut point pardonner. Ne cessant d'avoir peur quand les périls avaient cessé, il fit continuer par la junte les procès pour opinions; et les exécutions, les bannissements ne s'arrêtèrent pas. Les soldats de la Sainte Foi n'avaient pas déposé les armes; loin de là, ils parcouraient par grosses bandes les Abruzzes, en combattant et en se livrant à la rapine. Les guerres précédentes avaient épuisé le trésor, ce qui forçait le roi de recourir à des expédients déplorables. Cependant l'inexorable Caroline ne prenait point de repos; et à peine l'Angleterre eutelle rompu avec la France, que cette reine renoua ses trames avec Londres, en dépit de la neutralité promise à Napoléon. Aussitôt les Russes et les Monténégrins débarquèrent, et le Russe Lacy prit le commandement de l'armée napolitaine, avec laquelle il comptait s'avancer dans l'Italie supérieure, et donner la main aux Autrichiens, prêts à descendre des Alpes.

180s. ptembre

Mais les destins de l'Italie se décidaient en Allemagne. La bataille d'Austerlitz remplit la cour d'un juste effroi : elle se vit abandonnée par les Anglais et les Russes. Napoléon déclara que les Bourbons de Naples avaient cessé de régner, et donna carrière à son courroux contre la reine Caroline, qu'il traita de moderne Athalie.

Cette princesse recruta des bandes de gens sans aveu, et Fra

spies un seul et même corps de nation. C'est avec un tel cortége qu'il eût été beau de s'avancer dans la postérité et la bénédiction des siècles! Je me sentais disne de cette gloire, » Mém. de Sainte-Hélène.

Diavolo, Nunziante, Rodio, Sciarpa, reprirent leurs armes, non moins redoutables à leurs amis qu'aux ennemis. Cependant, à l'approche de Masséna, qui venait conquérir le royaume, Ferdinand s'enfuit de nouveau à Palerme, en laissant l'ordre à la régence de ne rendre les forteresses à aucune condition : c'est-à-dire qu'il commandait l'héroïsme en prenant la fuite. Aussi le drapeau français avait à peine paru, que l'on s'empressait de capituler. Mais les Anglais occupèrent Capri : Gaëte résista, et les bandes excitées par Caroline continuèrent la petite guerre. Joseph Bonaparte, qui avait bien administré le royaume et maintenu la discipline, fut nommé roi de Naples par Napoléon, qui déclara que cette couronne serait toujours séparée de celles de France et d'Italie: or il disait en l'instituant : Les peuples de Naples et de Sicile sont tombés en notre pouvoir par droit de conquéte, et comme formant partie du grand empire. Ainsi il éloigna d'un côté le moment longtemps espéré de l'unité italienne; de l'autre, il énonça une prétention qui n'avait d'autre fondement que son assertion.

Cependant le roi Joseph organisait le royaume à la française: il y instituait des ministères et un conseil d'État. Le tavoliere de Pouille fut affermé; les vingt-trois taxes indirectes furent abolies, et remplacées, sans exemption, mais sans cadastre, par l'impôt foncier; les juridictions féodales et les priviléges des nobles supprimés, mais non leurs titres; les fidéicommis annulés, et beaucoup de couvents fermés. On organisa l'instruction publique; les jeux et les prostituées furent soumis à des règlements, dans l'intérêt du fisc; une route s'ouvrit, conduisant de la rue de Tolède à Capo di Monte, et les rues furent éclairées. Le code Napoléon devint la loi du pays; et, bien qu'il y fût introduit sans le jury, avec des commissions spéciales et des tribunaux d'exception, il en résulta une amélioration notable dans la jurisprudence et dans la distribution de la justice, de même que l'administration y gagna en force et en simplicité.

Cependant la couronne de Naples était une couronne d'épines: la guerre se déchainait sur tous les points. Gaëte se rendit; mais partout où se trouvait une montagne ou un buisson, surgissaient des bandits. Les prisons étaient pleines; à chaque instant on fusillait, on pendait, et les exécutions arbitraires n'étaient pas seulement le fait des militaires. Des conjurations fréquentes se renouvelaient contre le gouvernement; et Caroline envoyait

1806. Janvier

31 mars.

aux assassins des diplômes et des mitres, tandis que l'ancien jacobin Saliceti, ministre de la police, les réprimait avec une effrayante rigueur. Une fois le palais qu'il habitait fut miné; mais il échappa au danger. Quoi qu'il en soit, la masse des Napolitains se façonnait aux nouvelles institutions; Joseph était aimé, ou plutôt plaint, car on savait qu'il ne pouvait qu'exécuter les irrésistibles volontés de l'empereur, substituer une féodalité à une autre, imposer des taxes, lever des conscrits, et déployer des rigueurs au gré du maître. En cédant le trône à Murat, il octroya une charte aux Napolitains, mais seulement par ostentation, sans aucune espèce de garantie.

1808. 30 juin.

> Le traité de Lunéville avait bouleversé dans ses racines la constitution germanique. L'Empire y perdit un neuvième de son territoire ; i'existence politique fut enlevée à plus de la moitié de ses membres; plusieurs de ceux qui la conservaient étendirent leurs domaines par l'effet des indemnités, qui furent réglées à Ratisbonne entre la France et la Russie. En conséquence, les puissances séculières se partagèrent les terres des États ecclésiastiques; opération odieuse, dans laquelle furent distribués, selon la fayeur de la France, des possessions et des électorats au moment où chacun comprenait qu'ils ne devaient plus avoir bientôt aucune signification. Quatre électeurs nouveaux furent ajoutés aux électeurs séculiers, savoir : le duc désormais roi de Wurtemberg, le landgrave de Hesse-Cassel, le margrave de Baden et le grand-duc de Toscane, pour l'évêché de Salzbourg. Parmi les électeurs ecclésiastiques, celui de Mayence conserva seul son siége dans la diète; trente et un évêques et abbés furent rayés de la listé des princes, et les villes libres, réduites de cinquante et une à six. Des dix votes électoraux, six appartenaient à des protestants, ce qui rompait l'équilibre entre les deux croyances; de même, les protestants étaient plus nombreux dans le collége des princes et dans celui des villes.

> On avait espéré que la révolution amènerait le renversement des petits seigneurs héréditaires et la domination de la bourgeoisie: elle entraînait au contraire la destruction des républiques et l'affermissement des princes. Loin que l'unité et l'indépendance germaniques fussent conservées, ceux-là seuls avaient à gagner qui les premiers s'étaient séparés. La suppression des évêchés fermait au peuple la voie par laquelle il montait au rang des do-

minateurs. La destruction des souverainetés ecclésiastiques était une iniquité, car elle n'était pas réclamée par les peuples, que personne ne songea à interroger; la justice aurait voulu que les pertes imposées par la victoire fussent réparties également sur tous, tandis que c'était un nouveau partage de la Pologne opéré par les membres d'un même corps.

Napoléon ne s'arrêta pas dans ses réformes: il supprima le nom d'Empire, qui rappelait l'ancienne hiérarchie féodale, et substitua le protectorat de la France à la suprématie de l'Autriche. A la diète de Ratisbonne, le chargé d'affaires de la France déclara que son maître ne reconnaissait plus l'Empire germanique; les princes annoncèrent qu'ils se séparaient de l'Empire, avec lequel tout lien était déjà rompu de fait. Talleyrand faisait trafic des peuples; et, comme jadis Mazarin, il esquissa avec Napoléon un plan de confédération du Rhin, sous le protectorat de l'empereur des Français. Napoléon domina ainsi de l'autre côté de ce Rhin qu'il avait déclaré prendre pour limite.

Sur les trente-neuf chapitres dont se composait l'acte constitutif. les principaux stipulaient que les princes allemands se déclaraient séparés pour toujours de l'Empire, unis entre eux en confédération, sous la protection de l'empereur des Français, et indépendants de toute puissance étrangère à la confédération. Ils déterminèrent un contingent pour la défense commune, et contractèrent alliance avec l'empire français, de telle sorte que toute guerre continentale, de part ou d'autre, fût commune entre eux. C'était cinquante-trois mille combattants de plus que Napoléon se ménageait par la. François II confessa son insuffisance en ces termes: Convaincu de ne pouvoir plus accomplir les obligations qui nous sont imposées par les fonctions impériales, nous renonçons à une couronne à laquelle nous n'attachions de prix qu'autant que nous pouvions répondre à la confiance des électeurs et des États, et satisfaire à nos devoirs; et il les releva tous du serment qu'ils avaient prêté.

De même qu'un grand nombre de princes et de seigneurs avaient été sécularisés par la paix de Lunéville, ils furent médiatisés par l'acte constitutif de la confédération, non pas encore en faveur du peuple, mais pour le seul avantage des souverains, à qui Napoléon ne voulait laisser d'autre frein que le sien. Bientôt ces princes le sollicitèrent de changer les constitutions pour établir

1806

12 juillet.

6 août.

1806.

le despotisme, et cherchèrent, à force de servilité, de présents en argent et en vins, à conserver leur existence ou à s'agrandir.

L'archichancelier prit le titre de primat et d'altesse éminentissime; l'électeur de Baden, le duc de Berg et le landgrave de Hesse furent faits grands-ducs; le chef de la maison de Nassau devint duc, et le comte de Leyen, prince. Ces petits souverains s'arrangèrent entre eux au moyen d'échanges ou de nouvelles réunions de villes indépendantes, de commendes teutoniques, ou d'autres territoires d'importance secondaire. Le droit de souveraineté resta aux membres de la confédération; les pays enclavés ou contigus, et non désignés dans l'acte, perdirent leur indépendance. Napoléon contracta des alliances de famille avec les princes germaniques; une fille du roi de Bavière épousa le vice-roi d'Italie, son fils adoptif; et partout il s'attacha à mêler ses hommes nouveaux aux anciennes races.

Il traversa en triomphe cette foule de petits seigneurs, et revint à Paris, où l'attendaient des honneurs inouïs. Alors il ne se crut plus un homme, mais le héros invincible et divin que proclamaient les poëtes; et il voulut s'entourer d'une noblesse féodale, en créant des duchés et des seigneuries.

La Porte se rapprocha aussi de lui; elle lui envoya un ambassadeur, et reçut à Constantinople le général Sébastiani. Saint-Pétersbourg entama également des négociations, et un traité fut conclu, traité qui demeura secret, sauf la condition imposée à la Russie d'évacuer les bouches du Cattaro: Napoléon consentait de son côté à reconnaître l'indépendance de la république de Raguse, sous la protection de la Porte, et celle de la république des Sept Iles. C'était s'acheminer adroitement à séparer la Russie de l'Angleterre. La Prusse, qui avait donné l'assurance à la cour de Londres de ne vouloir prendre le Hanovre qu'avec l'intention de le lui restituer, l'accepta alors en le déclarant réuni, et en exclut les bâtiments et les produits anglais.

Ces agrandissements et ces manques de foi excitèrent les plaintes des whigs et des torys; on déclara l'embargo, et des lettres de marque furent données pour courir sus aux bâtiments prussiens; mesure que prit aussi Gustave de Suède. La mort de Pitt, dont les derniers regards virent les triomphes de la France, fut un coup très-grave pour l'Angleterre, comme l'est toujours la chute du créateur d'un système non encore arrivé à terme, ou d'un dic-

23 janvier.

tateur dans les moments de crise. On le remplaça par un ministère de coalition, dans lequel entrèrent Grenville, l'orateur Erskine et Fox, dont l'élévation donna beaucoup d'espoir à Napoléon, attendu qu'il s'était toujours montré opposé à la guerre.

Talleyrand continuait de pencher vers une alliance intime de la France et de l'Angleterre, dont la constitution avait été l'objet de ses vœux dans les temps de liberté. Fox ayant dénoncé à Napoléon l'offre qui lui avait été faite de l'assassiner, Talleyrand 13 septembre saisit cette occasion pour entamer des négociations. Mais Fox mourut sur ses entrefaites, et Grenville lui succéda: ce ministre étant contraire à la France, les négociations furent rompues.

Cependant Napoléon mettait de plus en plus en évidence son système de domination. La Russie ayant demandé un dédommagement pour le roi de Sicile, il lui donna les fles Baléares, sans même consulter l'Espagne.

Frédéric-Guillaume III, lorsqu'il monta sur le trône de Prusse (1799), avait trouvé la paix affermie; son patronage s'étendait sur plusieurs princes; le commerce de transit était florissant. grâce à la liberté d'importation et d'exportation. Une habileté inconnue à Saint-Pétersbourg et à Vienne, c'est-à-dire, la fidélité à remplir ses engagements, présidait à l'administration des finances; le pays comptait neuf millions d'habitants, et le revenu s'élevait de trente et un à trente-six millions de thalers. Napoléon aurait dù ménager un pareil allié, et le fortifier contre la Russie; mais, au lieu d'agir ainsi, poussé à la perfidie par la passion, il le ruinait tout en le caressant; et ses supercheries réitérées démontrèrent clairement à la Prusse combien était erroné le système de la neutralité. Elle n'avait que trop de motifs de se plaindre de Napoléon, qui avait opéré de nombreux changements en Allemagne sans même la consulter, en la traitant comme une puissance du second ordre, relativement à des choses qui la touchaient de si près. Vint ensuite le moment où il invita les princes de l'Allemagne septentrionale à entrer aussi dans la confédération, et où il offrit à la Grande-Bretagne de lui rendre le Hanovre. Il faisait vivre l'armée française sur les terres prussiennes comme en pays conquis : et les réquisitions, les impôts, n'étaient pas ce qui faisait le plus sentir au pays l'oppression qui pesait sur lui, et l'atteinte portée à sa dignité.

Les peuples et les gens de lettres, qui, occupés d'abstractions,

avaient apporté peu d'attention aux changements imposés par la force, se réveillaient à l'outrage de l'étranger; et le vieil esprit allemand se soulevait contre cet esprît philosophique à qui tous avaient sacrifié pendant un moment. La jeunesse surtout v était remplie d'ardeur, et l'idée de la nationalité allemande se ravivait dans de nombreux écrits. Il en résultait un vif désir d'effacer la honte infligée à l'Autriche et à tout le corps germanique. Ces dispositions trouvaient un centre dans la reine Louise-Auguste. qui était adorée de son mari et de toute la nation. Belle et noble, dame de la chevalerie universitaire, elle communiquait le sentiment et l'enthousiasme à la politique matérielle de la Prusse. Les plaisanteries que Napoléon faisait insérer dans les journaux contre les princes allemands, l'Autriche, la Russie, aigrissaient encoré l'irritation nationale : elle fut portée au comble lorsqu'il eut fait arrêter à l'improviste dans des villes libres, et condamner à la peine de mort par des commissions militaires, six libraires, comme coupables d'avoir répandu des écrits patriotiques (1). Un frémissement d'indignation parcourut toute l'Allemagne, et Frédéric-Guillaume ne put s'abstenir de prendre les armes. Mais si ses soldats étaient brûlants de patriotisme et pleins de confiance dans leurs anciennes victoires, il ne restait que de vieux généraux de l'école classique. Le seul duc de Brunswick : alors âgé de soixante-dix ans, et qui avait combattu dans la guerre de Silésie, conservait sous ses cheveux blancs une organisation vigoureuse.

La guerre éclata donc de nouveau. Le roi de Prusse ne demandait pourtant à la France que de retirer ses troupes de l'Allemagne, qu'elle avait occupée sans motif, et de prendre le Rhin pour limite, conformément aux traités. Mais Napoléon avait une armée avide de victoires; il avait des parents et des généraux à qui souriait l'espérance d'un trône. Ses finances étaient pauvres; mais n'importe: l'Allemagne était là, et fournirait à la subsistance des troupes. Il dit donc dans une proclamation: Je n'ai pas provoqué les Prussiens; ils m'enjoignent de repasser le Rhin; j'ai une tête de fer, et je ne cède pas aussi facilement. Français, vous seconderez votre empereur pour briser la colonne de Rosbach!

(1) Un seul fut exécuté; les autres subirent des peines infamantes par commutation.

Octobre.

L'empèreur de Russie, entouré de jeunes conseillers et animé de sentiments généreux, considérait Paul et Catherine comme des tyrans, le partage de la Pologne comme une iniquité, la guerre avec la France comme un acte impolitique; mais il croyait seulement qu'il était de son devoir d'empêcher la France et l'Angleterre de s'écarter de la justice, et de les obliger à respecter les nationalités. [C'était là le motif qui lui avait fait prendre les armes la première fois; et, pour ne pas avouer qu'il avait été défait, il disait qu'il avait été abandonné par les Autrichiens. Uni maintonant à la Prusse, il se préparait à revenir à l'assaut, dans la confiance que l'Autriche chercherait à sortir aussi de l'avilissement, d'autant plus que le prince de Metternich, homme opiniâtre dans ce qu'il avait une fois entrepris, commençait à diriger les conseils de cette puissance.

Cependant les Prussiens se mirent en campagne, sans attendre les Russes; la Hesse et la Saxe se joignirent à eux, mais en les laissant encore inférieurs à Napoléon pour le nombre, comme pour l'accord des volontés. Après divers engagements partiels, la plaine d'Iéna fut choisie pour livrer une bataille décisive : quarante-quatre mille Prussiens y furent écrasés par cinquante-quatre mille Français, et la déroute de Rosbach fut vengés.

Ce ne fut point une journée décisive, et pourtant la monarchie de Frédéric s'en alla en lambeaux. Une terreur panique s'empara des Prussiens, dont les principaux chefs, et Brunswick lui-même, avaient été blessés ou tués; l'empire qui était fondé sur l'armée périt avec elle. Napoléon se complut, dans ses bulletins, à insulter aux vaincus, en même temps que ses journaux traînaient dans la fange le nom vénéré de la reine, qui, « dans son délire, avait mis, nouvelle Armide, le feu à son palais. » Il tint aux Saxons prisonniers un langage propre à les détacher de l'alliance prussienne, et leur proposa d'élever leur électeur au titre de roi. Ce prince, satellite de la Prusse depuis le règne de Frédéric II, estimé pour s'être montré constamment économe de l'argent et du sang

Les conditions de ce traité étaient qu'il entrerait dans la confédération du Rhin avec le titre de roi; qu'il fournirait un contingent de vingt mille hommes, et que le culte catholique serait sur

de ses sujets, dont il avait cicatrisé les plaies, se rendit aussitôt à

Posen, où il signa un traité avec Napoléon.

1806.

14 octobre.

1806.

le pied de l'égalité avec le culte luthérien dans le pays où ce dernier avait pris naissance. Les divers pays dépendants de la Saxe adhérèrent aussi à la confédération. Dix jours après la bataille d'Iéna, Napoléon entrait à Berlin, et s'installait dans le Sans-Souci de Frédéric II. Ses généraux poursuivirent les débris de l'armée prussienne, en multipliant les faits d'armes et les boucheries. A Lubeck, on combattit jusque dans les rues; et les femmes, qui avaient excité avec tant de patriotisme le courage des habitants, furent abandonnées à la brutalité des soldats. Blücher, le capitaine Schill, le duc de Brunswick-Oels, battus dans les armées, se firent chefs de bandes, et un nouveau courage se réveilla, non plus à la voix des rois, mais à celle des peuples.

Napoléon agit en conquérant. Il condamna Berlin à payer cent cinquante millions; partagea la Prusse en quatre départements, proscrivit les familles qui lui étaient opposées, exigea le serment de fidélité, traita de rebelles ceux qui servaient le roien continuant de l'aimer, et déclara, en propres termes, qu'avant dix ans il voulait que sa famille fût la plus ancienne des maisons régnantes de l'Europe. Mais il semble qu'à partir de ce moment il n'ait plus commencé qu'à décliner.

La France apprit avec joie cette nouvelle moisson de lauriers; mais elle n'en désira pas moins vivement la paix. Comme le sénat osa se rendre l'organe de ce vœu dans ses félicitations, Napoléon s'en irrita, et déclara que cette manière de s'interposer entre la pensée du souverain et les besoins du peuple tenait de la félonie; que lui seul comprenait ce qui convenait à la France. Il invita en conséquence le sénat à se souvenir que rien ne l'empêcherait de réaliser les grandes destinées qu'il réservait à la nation.

21 novembre.

Ces destinées étaient de nouvelles guerres. Il repoussa tout arrangement avec la Prusse, et un décret, daté de Berlin, déclara-le blocus des îles Britanniques. Il ordonna en France une levée nouvelle, et la mobilisation des gardes nationales. Les pleurs des mères et des épouses accompagneront désormais des triomphes qui seront les siens, et non plus ceux de la nation et de la liberté.

Restait encore à vaincre les Russes, dont les forces s'étaient beaucoup augmentées, et qui, seuls désormais, se trouvaient libres d'opérer à leur gré. Alexandre, qui, ayant lui-même de la piété, se servait de la religion pour exciter ses peuples à défendre leur

indépendance, avait fomenté chez eux le zèle religieux. Après avoir tout fait pour se le concilier, comme le seul parmi les souverains qui fût digne de lui, Napoléon s'obstina alors à le perdre. en lui suscitant l'inimitié de la Turquie et celle de la Pologne. La Turquie avait offensé la Russie en destituant, sans la consulter, les hospodars de Moldavie et de Valachie. Le czar, vovant dans cette manière d'agir le résultat de l'instigation francaise, s'en montra irrité; et, bien qu'il recût satisfaction de cet outrage, il fit marcher des troupes, en même temps que la flotte anglaise vint assaillir Constantinople. Le général Sébastiani, ambassadeur près la Sublime Porte, organisa les moyens de défense, et sauva la capitale; mais la flotte turque n'avait pas moins été brûlée par les Anglais, toujours prêts à l'œuvre dès qu'il s'agit de détruire des forces maritimes.

L'arrivée de Napoléon à Posen avait réveillé toutes les espérances des Polonais. « L'amour de la patrie, dit-il dans un de ses bulletins, et le sentiment national ont été retrempés chez ce neunle par l'infortune. Sa principale passion est de redeve-« nir une nation. Les riches sortent de leurs châteaux pour venir «m'en prier, et m'offrir leur influence, leurs richesses, leurs enfants. Spectacle touchant! déjà partout ils ont repris l'ancien «costume, les anciens usages. »

Napoléon n'aurait pu rétablir le royaume de Pologne sans blesser l'Autriche; mais si, après ses autres violences, il s'était abstenu de celle-là, ce n'est pas un motif pour faire l'éloge de a modération. Ressusciter la nationalité polonaise, n'était pas me idée qui pût sourire à l'homme qui détruisait partout les nationalités. Il n'aimait pas d'ailleurs ces formes de résistance aux volontés royales, qui allaient jusqu'au soulèvement. Mais il savait que les Polonais étaient de vaillants soldats, et il espérait qu'ils lui fourniraient une bonne armée pour s'en servir dans l'intérêt de sa gloire, ou pour opérer une puissante diversion en Russie. Il fit donc fabriquer une proclamation au nom de Kosciusko, et convoqua à Posen une réunion d'officiers polonais, pour l'aider à insurger le pays. Dabrowski, ancien soldat de la révolution, répandit des proclamations en l'honneur de Napoléon, qui s'avança à la tête de trente mille hommes pour exterminer les ennemis de la Pologne. Napoléon lui-même flatta

806,

cet espoir si cher aux Polonais, en leur disant de combattre, et de se montrer dignes d'être reconstitués en nation.

Au milieu de décembre, il emmena les soldats de la France et de l'Italie sous ces climats sans soleil, sans routes frayées, où, exposés à d'obscures souffrances, sans autres ennemis à combatre que la nature, ils se laissèrent gagner par le mécontentement. Pour les ranimer, Napoléon décréta l'érection du temple de la Madeleine (temple de la Gloire) en l'honneur de la granda armée; il accorda double solde, il prodigua les décorations; mais la maladie atteignait de tous côtés les soldats, que fatiguaient de misérables engagements avec les Cosaques. Napoléon établit sen quartier d'hiver à Varsovie; mais, tandis que rien ne lui manquait, pas même les distractions amoureuses, ses troupes, se traînant dans une boue glacée, eurent à pâtir du froid et de la faim, ce dont les Russes, habitués à la rigueur du climat, ne manquèrent pas de tirer avantage.

Si les maréchaux étaient soutenus par l'espoir de gagner un royaume, ils ne laissaient pas, d'autre part, que de se décourager en voyant l'empereur ne songer qu'à ses frères. Lannes, Ney, Murat, n'obtenaient pas de résultats favorables dans les expéditions qui leur étaient confiées, d'autant plus que les mouvements manquaient d'unité quand l'empereur n'était pas là. La bataille d'Eylau contre le général Benningsen, où il périt plus de trente mille hommes sans résultat, fut un véritable massacre sur la neige; puis les deux armées, lasses de carnage, se reposèrent tristement. Mais l'ennemi avait compris que Napoléon aussi pouvait être battu, et qu'une défaite suffirait pour entraîner sa ruine. L'empereur, qui s'était enfoncé à cinq cents lieues de sa capitale, fut obligé de demander une nouvelle conscription. Afin d'assurer ses communications, il fit attaquer Dantzick par le maréchal Lefebyre, le premier duc créé par lui, quoiqu'il fût d'une naissance vulgaire.

\*807. 8 février.

to juin.

La bataille d'Heilsberg resta aussi sans résultat; mais, quatre jours après, les Russes furent battus à Friedland, à grand renfort d'artillerie, avec une immense effusion de sang. Le général Victor, qui eut l'honneur de la journée, fut promu à la dignité de maréchal; mais plus de trente mille blessés gémissaient dans les hôpitaux, et Napoléon; comprenant qu'il n'avait plus affaire à des Autrichiens et à des Prussiens, se décida à entrer en arrange-

ment. Alors une lutte s'engagea entre Talleyrand, qui voulait la paix pour faire ses preuves d'habileté, et les maréchaux, qui voulaient la guerre pour devenir rois ou ducs.

Napoléon et Alexandre mirent fin aux difficultés en s'abouchant sur le Niémen. Ces deux monarques, dont l'un, âgé de trentehuit ans, l'autre de vingt-neuf, comblés de gloire et de puissance. et faits pour s'estimer mutuellement parce que tous deux étaient despotes, convinrent d'une nouvelle conférence, qui eut lieu en effet à Tilsitt. Les deux empereurs y repétrirent le monde à leur gré. Napoléon ne s'inquiéta point de la Porte, qu'il avait mise en avant, et laissa Alexandre demeurer fort dans la Moldavie et la Valachie. En échange, le czar sacrifia la Suède, qui lui était restée fidèle, et laissa Napoléon disposer de la Poméranie suédoise, à la condition qu'il ne s'opposerait pas à la conquête de la Finlande par la Russie. Alexandre domina ainsi sur la mer Noire, la Baltique et le Danube; acquisitions réelles, en retour desquelles il reconnut les titres de Napoléon et ceux des autres princes ses satellites; il accéda en outre au projet du conquérant sur la formation d'un grand empire d'Occident, tandis que l'Orient serait abandonné à Alexandre, et que l'Allemagne demeurerait entre eux deux comme vassale.

Le roi de Prusse vint supplier son vainqueur auprès duquel eut plus de succès son héroïque épouse. Napoléon se complut bassement dans ce triomphe, ce qui fit dire au prince de Hardenberg: Il est implacable avec les infortunés; il ne saurait pas supporter le malheur avec dignité.

Après avoir tenu quelque temps les suppliants en suspens, Napoléon déclara qu'il rendait au roi de Prusse la moitié de ses États, mais seulement en considération d'Alexandre; comme si, nous ne dirons pas la nation, mais le roi de Prusse, avait cessé d'exister, et que la conquête eût suffi pour donner la propriété!

La Prusse perdit donc tout ce qui se trouve entre le Rhin et l'Elbe avec toute la partie polonaise, indépendamment de lourdes contributions et de l'obligation de fermer ses ports aux Anglais. Napoléon aurait pu imposer à Alexandre la réintégration de la Pologne, et la négocier avec l'Autriche, qui aurait eu à gagner à l'échange de la Gallicie contre la Silésie; mais il se contenta du territoire dont se composait la Pologne en 1772, et en forma le duché de Varsovie, attribué héréditairement au roi de Saxe et

1807,

ABOT.

1 907.

aux siens. Un statut, rédigé par une commission de Polonais, décida qu'il y aurait un sénat composé de six évêques, de six palatins et de six châtelains; une chambre où siégeraient soixante nonces nommés par les diétines des nobles, et quarante membres élus par les villes; ce qui laissait dominer l'aristocratie. Le servage fut aboli, les droits proclamés égaux, et les personnes mises sous la protection des tribunaux.

Le servage et les priviléges furent également abolis dans le royaume de Westphalie, détaché aussi de la Prusse et d'autres États germaniques en faveur de Jérôme Napoléon. Les différents degrés de noblesse y furent néanmoins conservés, mais sans attribuer aucun droit particulier aux emplois ou aux dignités. Les états furent admis au vote de l'impôt; du reste, le nouveau royaume reçut le code ainsi que le système métrique français.

En somme, tous les États intermédiaires furent sacrifiés aux deux grandes puissances qui s'étaient attribué l'une le nord, l'autre le midi : mais Alexandre s'agrandira par l'acquisition de la Finlande; Napoléon devra sa chute à la guerre d'Espagne et à son dissentiment avec Alexandre sur le partage de l'empire ottoman, dont il fut alors question pour la première fois.

## CHAPITRE XII.

DESPOTISME IMPÉRIAL. - CUERRE D'ESPAGNE. - BATAILLE DE WAGRAM.

Arrivé à cet apogée de puissance où devraient s'arrêter ses panégyristes (1), Napoléon ne connut plus de limites à son ambition, qui dégénéra en vanité: il ne parlait plus des peuples, il n'entendait plus la voix de la raison, parce que l'obéissance avait cessé de raisonner. Il éloigna Talleyrand, qui inclinait pour la paix maritime, et qui, trop fin pour ne pas apercevoir le but où tendait Napoléon, osait dire ce que d'autres dissimulaient. Il supprima le tribunat, effaça sur les monnaies et sur les formules le titre de république française, et répara Saint-Denis pour y installer les sépultures impériales. Il voudrait que les amours de ses sœurs fussent réglées conformément à l'étiquette nouvelle; il com-

(1) C'est là en effet que s'arrête M. Bignon.

mandait la moralité comme une cérémonie, et les cérémonies comme des devoirs. Cependant ces altesses improvisées inspiraient toute autre chose que le respect. La cour se trouvait embarrassée de ces pompeux uniformes, de ces cérémonies aux règles invariables, de ces réceptions du matin à l'ancienne manière, et elle ne paraissait pas moins ridicule au bon sens qu'à l'ancienne noblesse. Napoléon représentait mal en Louis XIV; il n'était bien qu'au milieu d'un état-major, où il y a moins de courbettes et plus de laisser aller. On pouvait désirer un roi, mais non ce faste insultant et actif par lequel il semblait renier son origine populaire, quand il aurait dû la considérer comme son plus brillant titre de gloire.

La réaction la plus effrontée contre les grands bouleversements de 89, fut la création de majorats et de fiefs. Les territoires cédés à Napoléon par l'Autriche et par la Prusse lui en offraient le moyen; les douze pairs de Philippe-Auguste et les chevaliers de la Table ronde lui servirent d'exemple. Il constitua donc dans l'État vénitien douze duchés, auxquels il affecta un quinzième du revenu que tirerait d'eux le royaume d'Italie. Il se réserva six grands fiefs à sa nomination dans le royaume de Naples; il en créa d'autres, sous des titres de victoires, tant en Italie qu'en Allemagne; tout cela, sans interroger les peuples ni demander l'assentiment des cabinets.

L'homme qui distribuait souverainement honneurs, titres, pensions, royaumes, était l'objet de telles adulations, qu'elles pouvaient dépasser jusqu'aux désirs du maître (1). En détachant les esprits des illusions, il voulut aussi les détacher des réalités. Après avoir imposé le silence aux haines, il en vint à prétendre l'imposer aux opinions : il comprima la pensée et l'instruction, bientôt après la foi, et voulut qu'aucune force ne subsistât hors de son cercle. La guerre rendait l'impôt très-lourd, et il était perçu avec rigueur. La loi de la conscription ne respectait aucune affection. Les réfractaires étaient condamnés aux travaux forcés avec les voleurs, et l'on envoyait des garnisaires vivre à discrétion chez les parents, pour les obliger à dénoncer les fugitifs. L'absolutisme

<sup>(1) «</sup> Quelle monstruosité pour eux! quel renversement de tous leurs principes! Que de choses extraordinaires j'ai fait faire! Et pourtant rien de tout cela n'était commandé, pas même aperçu! » Mém. de Sainte-Hélène.

engendre le mécontentement, et accroît le besoin de l'absolutisme. Une police très-active veillait sur les grands comme sur les petits; et indépendamment du pouvoir discrétionnaire qui lui était laissé, indépendamment de l'institution des cours spéciales, l'ordre constitutionnel pouvait être suspendu dans des départements entiers. Napoléon reproduisait les formules de Louis XIV, lorsqu'il disait: « En Angleterre, le pouvoir est monarchique, aristocratique, « fractionnaire; c'est pourquoi la nation en est séparée, et une « opposition est nécessaire. Mais ici le peuple m'a transmis ses « pouvoirs; le peuple, c'est moi, et il ne peut avoir un intérêt « distinct du mien : me contredire, c'est attaquer en moi l'intérêt « public tout entier. » A un pareil langage, on aurait pu croire que le fruit de si grands mouvements avait péri; mais de pareilles œuvres ne périssent pas ainsi.

Napoléon lui-même sentait combien son règne était fragile depuis qu'il avait perdu l'appui de la liberté, et il songeait à se fortisier, en s'entourant de rois de sa famille (1); mais il se trompa en morale comme en politique. Il avait placé Joseph à Naples. Jérôme en Westphalie, en lui faisant épouser une princesse westphalienne. Afin de s'assurer l'obéissance de la Hollande, contrée très-importante parce qu'elle était exposée aux attaques des Anglais, il lui donna pour roi son frère Louis (juin 1806), âgé alors de vingt-huit ans; Jérôme en avait vingt-deux, et tous deux. également insouciants, ignoraient complétement le caractère de, leurs peuples. Napoléon ne s'en inquiétait guère, pourvu qu'ils restassent sur le trône, assujettis à ses volontés comme des espèces de pachas (2). Aussi les tenait-il liés à l'empire au moyen de hautes dignités, et Joseph était grand électeur, Louis connétable. Mais il ne put les empêcher d'épouser les intérêts de la nation qu'il leur donnait à gouverner, et qui souvent étaient en contradiction avec ceux du maître qui avait la prétention d'exploiter leurs États.

<sup>(1) «</sup> Je sentais mon isolement; je jetais de tous côtés des ancres de salut se fond de la mer. Quels appuis plus naturels pour moi que mes proches? Posvais-je mieux attendre de la part des étrangers? » Mém. de Sainte-Hélène.

<sup>(2) «</sup> Je n'ai pas eu le bonheur de Gengiskhan avec ses quatre fils, qui ne connaissaient d'autre rivalité que celle de le bien servir. Moi, nommais-je un roi? il se croyait tout aussitôt par la grâce de Dieu, tant le mot est épidémique! Ce n'était plus un lieutenant sur lequel je devais me reposer, c'était un ennemi de plus dont je devais m'occuper. » Mém. de Sainte-Hélène.

Dans le royaume d'Italie, outre les grands fiefs et le tribut de trente millions, il se réserva sur le Mont une rente de 1,200,000 fr. pour les généraux et les officiers qui avaient bien mérité. Il ruina ensuite ce pays par le système continental, et plus encore la Hollande, qui ne vivait que du commerce; ce fut à tel point que Louis résista, et prétendit s'opposer aux spoliations arbitraires des généraux français; mais, sentant sa nullité, il tomba dans le découragement.

L'Allemagne avait aussi de la répugnance pour ce remaniement, d'autant plus que Napoléon imposait aux princes du Rhin, ses vassaux, des conditions de nature à rendre tyranuiques ces gouvernements, naguère paternels.

Après les grands coups frappés à Austerlitz et à Iéna, il n'avait plus en face de lui que l'Angleterre. Le but principal de sa politique était de l'abattre, et cependant jamais il n'étudia ce pays. Il n'en connut ni l'aristocratie, ni la liberté, ni le système militaire et financier, ni les parlements. Il ne savait que lui jeter les noms de perfide Albion, de nation de boutiquiers, et il exigeait que ses panégyristes l'imitassent, en les répétant à titre d'adulation envers lui. Il considérait les plaintes de l'opposition dans le parlement comme des symptômes de soulèvements, lui qui n'était habitué à entendre que des louanges. Ne connaissant pas ces manéges, les pétitions pour la paix lui paraissaient sincères; et il ne méprisait pas moins que leur gouvernement ces soldats anglais avec lesquels il ne s'était mesuré qu'à Toulon.

L'Angleterre, au contraire, sûre d'elle-même, étudiait à fond l'ennemi: elle n'entreprenait la guerre que lorsqu'elle se sentait appuyée de bons alliés, sur lesquels tombaient les premiers coups; elle n'employait que des armées d'élite, parce qu'elles sont peu nombreuses, formées de volontaires, et d'une admirable discipline. Les généraux, qui avaient à rendre compte de leurs revers à la nation, se retiraient sans écouter leur amour-propre, si cela pouvait contribuer à la victoire ou épargner des désastres inutiles; s'ils réussissaient, ils savaient que les rangs de l'orgueilleuse aristocratie leur seraient ouverts; accord singulier d'héroïsme et d'esprit mercantile. Napoléon prit ces précautions pour de la peur, ces retraites pour une fuite, et il en conçut de la présomption.

La marine de l'Angleterre était, en présence de celle de France, ce qu'était Napoléon en face des armées autrichiennes. Les ami-

raux français, sidèles à l'ancienne tactique, se disposaient en grandes lignes, et tâchaient d'en venir à l'abordage ou de tourner l'ennemi, pour le placer entre deux feux. Nelson, au contraire, concentrait le grand effort sur un seul point, coupait la ligne ennemie, et, les escadres une fois séparées, il les attaquait isolément. Il lui était possible de manœuvrer ainsi, parce qu'il avait des hommes exercés dès leur enfance, et que toute chose était réglée et obéissante, si bien que chaque vaisseau pouvait faire son devoir de lui-même. C'est ce qui faisait qu'autant Napoléon était heureux sur le continent, autant il avait à souffrir sur mer. Au moment où la France se donna à lui, elle possédait quatre-vingts vaisseaux, soixante-dix-huit frégates, quarante-sept corvettes; l'Espagne mettait à sa disposition soixante-quatorze vaisseaux et cinquante-six frégates; les Provinces-Unies, quarante vaisseaux et trente-huit frégates : or, tout cela fut perdu à Trafalgar, tellement que ce furent véritablement les guerres de l'empire qui assurèrent la suprématie maritime de l'Angleterre. Chaque expédition qui sortait des ports français lui procurait un triomphe, et les débris qui avaient survécu au désastre de Trafalgar succombaient dans des attaques de détail. L'amiral Linois, qui avait mission de reprendre Pondichéry dans l'océan Indien, fut vaincu par une escadre marchande portant un million et demi de livres sterling; puis, à son retour, s'étant trouvé pris au milieu de l'escadre de l'amiral Warren, il lui fallut se rendre. Une autre escadre, sortie de Brest pour approvisionner la colonie de Saint-Domingue, fut défaite et prise ; d'autres furent dispersées.

Napoléon n'entendit jamais la liberté du commerce; il avait en mépris les spéculations, qui pourtant faisaient la grandeur de l'Angleterre; et l'on eut peine à lui faire comprendre l'utilité d'une banque, qui fut fondée à Paris par des particuliers. Il n'entrait pas dans ses idées que ce qui est naturel soit préférable à ce qui est forcé; or, l'Angleterre usant de rigueurs contre les neutres, il arrêta de même contre elle le plan d'un grand système prohibitif.

Il donna au blocus continental, dont l'idée avait commencé à être appliquée en Amérique, une extension bien plus redoutable par les moyens qu'il y employa, et par l'intention évidente d'une domination universelle. Il songea donc à ceindre l'Espagne entière d'un littoral tout à lui, depuis la Hollande jusqu'aux fles loniennes, d'où l'Angleterre devait demeurer exclue, la contrai-

1806.

1807.

gnant ainsi à mourir de faim, faute de débouchés pour ses manufactures et pour les produits de ses colonies.

Un décret daté de Berlin, puis un autre de Milan, plus terrible encore, déclarèrent prisonnier de guerre tout Anglais trouvé dans les pays occupés, et de bonne prise tous navires, marchandises, propriétés, magasins appartenant à des sujets britanniques. Ordre fut donné de repousser tous bâtiments provenant des ports anglais: puérilité gigantesque, qui portait à une foule d'intérêts un coup funeste, et tournait la guerre contre les peuples, plus difficiles à vaincre que les rois. Il en résulta des pillages, des confiscations et un espionnage organisé dans toute l'Europe, la violation des magasins et celle des correspondances, la ruine des villes commerçantes, et la nécessité d'un despotisme auquel n'avait pas été réduit le régime de la terreur. Un bâtiment neutre ne dut plus être respecté, lorsqu'il aurait subi la visite des croiseurs anglais; ce qui porta le dernier coup au commerce, puisque les navigations neutres ne pouvaient plus subsister.

Napoléon voulut donc faire la guerre aux Anglais en opprimant et en violentant le monde entier: les hommes devaient se condamner aux privations, les terres produire des fruits inaccoutumés, les rois déployer une force despotique, que tous n'avaient pas ou dont tous ne voulaient pas user; les pays même qui ne produisent rien et n'ont, comme la Suède, que des côtes et des ports, devaient être obligés de les fermer. La ruine du continent devait en résulter; et il n'était pas possible qu'une violence qui mettait l'empereur en opposition avec la civilisation entière en voulant réduire au trafic le commerce local, qui naguère embrassait l'univers, il n'était pas possible qu'une telle violence fût de longue durée.

Des bûchers s'allumèrent (nouvelle inquisition commerciale) pour brûler les marchandises provenant de l'île ennemie; puis l'avidité en fit permettre l'introduction, moyennant une prime de cinquante pour cent, et ensuite par des licences particulières qui multipliaient la contrebande. Des plaintes, des violations, des résistances, s'élevaient de toutes parts; le besoin de sucre, de café, decoton, devint une arme contre Napoléon, à qui une erreur économique nuisit bien plus que l'inimitié des rois (1). L'industrie

(i) Coletta lui seul, que nous sachions, défend ou excuse le système continental (liv. VI), et réprouve la *présomptueuse* Italie (liv. VII), qui n'était pas charmée de se voir contrainte à subir toutes les mesures trançaises.

1610.

nationale fit des progrès; mais peut-on la dire profitable, si elle ne donne les objets meilleurs et à plus bas prix? Il avait pensé que les avantages dont jouissait l'Angleterre provenaient du commerce extérieur, et qu'elle tomberait lorsque le continent européen lui serait fermé. Mais il aurait fallu fermer le monde; sinon il montrait à l'Angleterre combien elle était puissante, puisqu'elle pouvait se passer de l'Europe. De ce moment, une formule distingua la politique de Napoléon de celle de l'Angleterre, savoir, les mesures restrictives ou la liberté du commerce; et c'est à ce titre que se firent les guerres et les alliances qui suivirent.

Les plans de Pitt avaient été repris par Canuing et par Castelreagh, persuadés, avec toute la nation, de la nécessité d'entreprendre une lutte à mort contre la prépondérance de Napoléon. L'empereur déclarait le blocus de l'Angleterre, quand il ne pouvait mettre un bâtiment à la mer sans qu'il fût pris par les croisières britanniques; mais l'Angleterre, en déclarant que le pavillon neutre ne couvrait pas la marchandise, et que tout bâtiment qui toucherait les côtes de France serait capturé, anéantit véritablement le commerce français.

Napoléon, qui jamais ne comprit la constitution anglaise (1) ni la théorie du crédit, croyait, quand son oreille était frappée des déclamations du parlement et des tumultes des meetings, que l'île allait être bouleversée d'un moment à l'autre. Mais les emprunts énormes contractés par le gouvernement se fondaient sur le crédit; les subsides qu'il fournissait aux puissances étrangères animaient les manufactures, et rentraient en échange de leurs produits, tandis que la France devait envoyer de l'argent partout, et qu'elle n'avait pas d'échanges à faire.

1807.

Aoùt.

L'Angleterre, informée qu'aux termes d'un article secret du traité de Tilsitt, les flottes russe, portugaise et danoise devaient s'unir contre elle à celle de la France, envoya des forces redoutables devant Copenhague, et exigea que sa flotte lui fût livrée jusqu'à la paix : il fallut en conséquence lui donner vingt vaisseaux, avec plus de deux mille canons. L'empereur Alexandre de Russie s'indigna de cette violation du droit des gens, quoiqu'excusée par la sécurité publique, et adhéra au système continental, bien

octobre.

<sup>(1)</sup> Il disait encore à Sainte-Hélène: La pauvre constitution anglaise est gravement compromise aujourd'hut.

qu'il y fût déterminé en réalité par le désir de ne pas être troublé dans les conquêtes qu'il méditait; et, s'unissant à Napoléon malgré la répugnance de la nation et de sa famille pour cette alliance, il déclara la guerre à la Grande-Bretagne.

Nous avons vu quels sacrifices avait faits à la république francaise le roi d'Espagne Charles IV. Un sentiment de loyauté et de responsabilité royale l'avait fait protester avec force contre l'arrestation de Louis XVI, et dépenser des sommes considérables pour le sauver. Après le supplice du roi, il déclara à la France la guerre la plus patriotique, car le peuple lui offrit soixante-treize millions pour la faire (1) : cependant les premières défaites découragèrent la résistance, et Charles fit la paix avec la république. Devenu vieux et dégoûté des affaires, il se plaisait à suivre l'ancien cérémonial, à vivre en famille, à chasser assis dans son fauteuil, laissant toute l'autorité à l'ardente Louise de Parme, femme active et spirituelle. Un nommé Godoi, garde du corps, amant de la reine et son maître, saisit avec joie l'occasion d'acquérir de l'influence en contribuant au traité avec la France, ce qui lui valut le titre de prince de la Paix. Cependant lorsque Napoléon, abusant partout de sa puissance, eut renversé les Bourbons de Naples, et enlevé les îles Baléares à l'Espagne en compensation de la Sicile, Charles IV, concevant des soupçons, entra dans la coalition, et le Midi répondit au cri de guerre poussé par le Nord. L'Espagne, restée à découvert par le désastre de la Prusse, se résigna à subir toutes les conditions; et Napoléon, qui ne se piquait pas de générosité, lui enleva son armée, qui, au nombre de seize mille hommes sous les ordres du marquis de la Romana, dut aller combattre dans le Holstein.

La couronne de Portugal était sur la tête de la faible Marie 1<sup>re</sup>; mais Jean, son fils, prit le titre de régent et les rênes du gouvernement. Une éducation claustrale en avait fait un prince sans énergie, qui chantait au lutrin. Il s'unit à la première coalition formée contre la France, malgré les conseils du duc de Lafoens, et envoya des troupes; mais les corsaires français capturèrent pour deux cents millions de chargements qui venaient de l'Inde et du Brésil. Une mauvaise administration accrut les dépenses d'arme-

(1) DE PRADT. Son livre sur les affaires d'Espagne peut être consulté utilement, mais avec précaution.

s octobre.

1799.

1 90%

ment, et, en 1797, il fallut créer un papier-monnaie. Depuislors, les finances allèrent de mal en pis; enfin l'Angleterre occupa les forteresses à l'entour de Lisbonne, et mit des garnisons dans la capitale, sous prétexte de la garantir.

Jean avait épousé Charlotte-Joachime, fille de Charles IV d'Espagne, femme altière et fougueuse, qui gourmandait la fainéantise de son mari, et vivait toujours en mauvaise intelligence avec lui. Pris de mélancolie, il s'enferma dans le monastère de Mafra, où il était presque invisible; mais ayant découvert une trame dans le but de le faire passer pour aliéné, il devint ombrageux: il prit sa femme en haine, et s'imagina voir un ennemi dans tout homme de talent. Alors l'intendant général de police, Ignace de Pina Manique, qui semait les soupçons dans son esprit et l'excitait à la dissimulation, obtint toute sa confiance.

Sur ces entrefaites, Napoléon s'unissait à l'Espagne contre le Portugal, qui, abandonné par l'Angleterre, perdit à la paix nonseulement de l'argent, mais encore des provinces, et fut obligé d'engager à la Hollande les mines du Brésil.

La paix d'Amiens rendit une grande prospérité à Lisbonne, qui redevint le marché du monde, et où arrivèrent les galions, qui depuis longtemps n'avaient pu y aborder. Napoléon employait toujours dans sa diplomatie des généraux, qui, trèsvaillants les armes à la main, étaient inhabiles à ses manéges compliqués. Si Lannes, durant son ambassade à Lisbonne, sut maintenir la prépondérance de l'empire sans ruiner le Portugal, Junot fut contraint, lorsqu'il vit l'Angleterre prévaloir, de prendre un ton menaçant, quand la faiblesse générale empêchait d'adopter des mesures efficaces.

Napoléon éblouit Charles IV en lui proposant un partage du Portugal, dans lequel la Lusitanie septentrionale aurait été donnée au roi d'Étrurie, les Algarves au prince de la Paix, la capitale remise aux troupes françaises, en même temps que Charles aurait pris le titre d'empereur des deux Amériques. L'ayant entraîné par ces belles promesses, il envoya en Espagne un corps de troupes françaises, commandé par Junot et par Murat, pour marcher sur le Portugal : il n'était composé que de vingt-quatre mille conscrits, n'ayant que des chevaux neufs et une artillerie novice, attendu qu'il faisait peu de cas des hommes du Midi. Il enjoignit alors au Portugal de déclarer la guerre aux Anglais, de

1807.

Octobre.

remettre la flotte aux Français, de fermer les ports du Tage, et de détruire les vignes de Porto, la richesse du pays. Le régent se vit forcé de signer la ruine du Portugal; mais Sidney Smith arriva pour réaliser les projets de Canning en prévenant le coup, et en obligeant les rois d'Espagne et de Portugal à se retirer en Amérique sous la protection britannique, ce qui rendrait les colonies indépendantes, et fournirait des débouchés à l'industrie anglaise.

Napoléon, qui crut que les décrets suffisaient pour être obéi, déclara que « la maison de Bragance avait cessé de régner. » Il espérait qu'au moment où paraîtrait ce manifeste, Junot aurait déjà mis la main sur la famille royale et sur les diamants du Brésil; mais il n'avait pas bien calculé les marches à travers les montagnes, sur lesquelles le despotisme ne peut rien. Il avait écrit: Une armée de vingt-quatre mille hommes peut se nourrir même dans un désert. Or, pour ne pas laisser en défaut sa parole impériale, l'armée, dénuée de tout, eut horriblement à souffrir, et fit souffir les autres. On fit des cartouches avec les archives; on ôta le pain de la bouche des paysans, qui conçurent une haine mortelle contre les amis de leur roi, et commencèrent la guerre à coups de couteau.

Le régent de Portugal, qui s'était embarqué dans un si grand un novembre dénûment qu'il eut à pâtir de la faim, accepta un asile sur les bâtiments anglais; et Junot, à la tête d'un petit nombre d'hommes exténués de fatigue, entra dans Lisbonne. Il était impossible de tenir un royaume avec si peu de moude; mais Napoléon le commandait, et il n'y avait pas de raison à lui opposer. Quand une députation de Portugais se présenta devant lui à Bayonne, sans attendre qu'ils eussent pris la parole, il leur dit : Je ne sais pas encore ce que je ferai de vous; cela dépendra des événements. Étes-vous dans le cas de former un peuple? avez-vous le volume nécessaire? Votre prince vous a abandonnés, il s'est fait conduire au Brésil par les Anglais; il a fait une grande sottise, il s'en repentira (1). Aussitôt cent millions furent imposés au pays par les conquérants, qui se comportèrent avec hauteur. Il y eut des personnes mises à mort; tout le monde fut mécontent; et il fut question, par raison de sûreté, d'envoyer en France les soldats ainsi que les gens de distinction. La crainte que ce projet

(1) DE PRADT.

1807.

1808. 19 mars. inspira redoubla le désir de secouer le joug, et les soulèvements qui éclatèrent en Espagne en fournirent l'occasion.

Ferdinand, prince héréditaire d'Espagne, frémissait, avec son caractère ardent, de voir sa patrie réduite au rôle de satellite de la France, et livrée aux intrigues du prince de la Paix : dissimulant donc à demi ses projets, il s'était concerté avec Beauharnais, ambassadeur de France, pour renverser ce parvenu insolent. Charles IV, en ayant eu soupçon, accusa publiquement son fils d'avoir voulu attenter à sa vie, et le fit arrêter. Napoléon ne fit qu'en rire. Laissez-les, dit-il, s'arranger entre eux et s'affaiblir. Il en résulta que Ferdinand demanda à genoux un pardon, que son père lui accorda « par égard pour Napoléon. »

Sur ces entrefaites, l'empereur, fidèle à sa politique, faisait occuper l'Espagne par Murat, à la tête de quatre-vingt-quinze mille soldats, la plupart conscrits. Ces prétendus alliés devaient garantir le pays contre la perfide Albion; mais ils se livrèrent à des excès de toutes sortes: ils pillèrent, ils violèrent les églises et les couvents; le peuple murmura; la cour fut inquiète, malgré les brillantes promesses dont on l'avait éblouie; les forteresses furent occupées par surprise, et Napoléon dicta des lois sans vou-loir rien écouter.

La cour songea donc à se réfugier à Séville, et se réunit à Aranjuez; mais le peuple, craignant que le roi ne s'embarquât pour l'Amérique, se souleva en tumulte, aux cris de Vive le prince des Asturies! mort à Godoi! et le favori, qui s'était caché, fut fait prisonnier. A ce coup funeste, la reine éperdue ne garda plus aucun menagement; elle écrivit à Murat les lettres les plus abjectes (1), pour le supplier de sauver cette tête chérie, lui disant que leur seul désir était de vivre tous trois ensemble. Pour obtenir ce bonheur, on ne refusa plus rien: Charles s'engagea à abdiquer en faveur de son fils Ferdinand. Ce prince sauva Godoi en le faisant mettre en prison, et il fut proclamé avec enthousiasme par le peuple, comme le représentant de la nationalité trahie par Charles et par Godoi.

23 mars.

Cependant Murat s'avançait, en cherchant à se procurer de la sécurité sans causer de préjudice aux paysans. Lorsqu'il fut entré dans Madrid, il devint le centre de toutes les intrigues et de toutes

<sup>(1)</sup> Elles ont été publiées par Torreno.

les espérances. Napoléon voyait avec déplaisir un roi faible remplacé par un prince dans la force de l'âge (1); en conséquence, il se proposa comme médiateur et arbitre entre le père et le fils. Ne se confiant pas assez dans l'amour du peuple, Ferdinand se laissa persuader de se rendre à Bayonne pour se concilier la faveur du fort. C'était un piége; et Napoléon attendait qu'il fût venu s'v jeter, pour l'amener à échanger le trône d'Espagne contre celui d'Étrurie, en épousant une de ses nièces (2). A peine fut-il arrivé, que Savary, instrument de cette fraude, lui enjoignit d'abdiquer. Ferdinand résista: le chanoine Escolquiz, son confident, exposa ses motifs; de Pradt, évêque de Poitiers, qui plus tard devait juger Napoléon avec tant de sévérité, fut chargé de les réfuter: mais les infants résistèrent à la tyrannie. Alors Napoléon eut recours à d'autres artifices. Il se fit envoyer Godoï, qui avait été mis on liberté, appela Charles IV et la reine, puis les reconnut comme seuls souverains de l'Espagne. Le vieux roi voulut, en présence de l'empereur, forcer Ferdinand à lui rendrè le sceptre, et alla même jusqu'à le menacer de sa canne. Le prince s'y déclara tout disposé, pourvu que ce fût devant les cortès du royaume.

Aussitôt l'Espagne fut bouleversée d'un bout à l'autre. Déjà le peuple, dont le bon sens était plus clairvoyant que toute l'astuce des conseillers royaux, avait tenté d'empêcher le voyage de Bayonne, et alors le sang commença à couler dans Madrid; le couteau fit plus que la mitraille, et cinq cents soldats français manquèrent à l'appel. Murat fit en conséquence afficher cet ordre du jour : « Qui- « conque sera pris les armes à la main sera fusillé; de même ceux « qui recèleront chez eux des personnes armées. Tout attroupement « de plus de huit personnes sera dispersé à coups de fusil; tout lieu « où il aura été tué un Français sera brûlé. Quiconque fera ou « distribuera des écrits provoquant à la sédition, sera fusillé. Les

(1) Charles IV disait à Napoléon, en dinant avec lui à Bayonne: « Hiver comme été, j'allais tous les jours à la chasse jusqu'à midi; alors je dinais, puis je reprenais la chasse jusqu'au soir. Emmanuel (Godoï) me rendait compte des choses de gouvernement; puis je me couchais, pour recommencer la même vie, à moins que je n'en susse empêché par quelque cégémonie importante. »

ee mai.

<sup>(2)</sup> Outre l'abbé de Pradt, nous avons pour témoins oculaires Pedro Cevallos, Exposition des moyens employés par Napoléon pour usurper la couronne d'Espagne, Madrid, 1808; et Jean Escoiquiz, Exposition des motifs qui déterminèrent en 1808 Sa Majesté catholique à se rendre à Bayonne, Paris, 1816.

« maîtres seront responsables pour leurs domestiques, les mar-« chands et les chefs d'ateliers pour leurs ouvriers, les père et « mère pour leurs enfants, les supérieurs des couvents pour leurs « religieux. » L'effet suivit les menaces; mais le peuple vénéra les victimes comme martyrs.

Napoléon enjoignit impérieusement à Ferdinand d'abdiquer sans condition; et des menaces corporelles, des terreurs morales, ainsi que les craintes d'un procès relativement au soulèvement de Madrid, déterminèrent l'adhésion de ce jeune prince, placé entre un lâche favori, un père aveugle, et un voisin arrogant. A peine Charles IV fut-il redevenu souverain, qu'il céda l'Espagne et les Indes à Napoléon, qui pourrait y placer un roi indépendant de la France. Il obtint pour lui le château et les chasses giboyeuses de Compiègne, avec trente millions de réaux et quatre cent mille francs pour les infants: la restitution de tous ses biens à Godoi. qui avait ménagé le traité; et à Ferdinand le titre d'altesse, avec des biens en Navarre. C'est ainsi que Napoléon détrônait la famille royale d'Espagne, et disait au peuple dans sa proclamation: « Après une longue agonie, votre nation périssait. J'ai vu vos « maux, et je viens y remédier. Vos princes m'ont cédé la cou-« ronne des Espagnes. Je ne veux pas régner sur vos provinces, « mais acquérir des titres éternels à l'amour et à la reconnais-« sance de votre postérité. Votre monarchie est vieille, ma mis-« sion est de la rajeunir. Confiez-vous dans le présent; car je « veux que vos neveux gardent souvenir de moi, et disent : Il « a régénéré notre patrie! »

C'était un acte non-seulement inique, mais inutile; car Napoléon pouvait déjà tout ce qu'il voulait dans ce royaume, tandis qu'il se déshonora par là en face de l'Europe, non plus en l'effrayant de l'enlèvement et de l'exécution d'un prince, mais en s'abaissant jusqu'à l'intrigue, lui qui avait la force à sa disposition.

Les parvenus aspiraient au trône des descendants dégénérés de Charles-Quint et de Louis XIV, et Murat se croyait certain d'y monter. Mais Napoléon jugea qu'il y fallait un homme plus habile dans le gouvernement. Comme il n'avait pu se réconcilier avec Lucien, dans une conférence qui avait eu lieu à Mantoue, il y transporta Joseph, qui régnait à Naples, sans consulter le peuple, comme il avait fait à l'époque de l'abdication. Une constitution fut

e mai.

donnée à l'Espagne dans une représentation scénique préparée à Bayonne; et c'est à peine si quelques anciennes dénominations y servirent à déguiser les formes françaises.

Napoléon s'empara à Madrid de tout ce qui appartenait à l'inquisition, et il ne trouva dans le palais de ce redoutable tribunal que sept cent cinquante mille francs, sans un seul détenu (1). Joseph fut traité par lui en vassal : il ordonna et disposa tout sans même l'écouter, ce qui excita ses plaintes; et ce roi intrus se trouva sans argent, parce que les provinces ne payaient point. Napoléon, qui comptait les nations pour rien, croyait que tout étant fini avec la cour, il en était de même avec le peuple. Au contraire, après avoir enlevé un roi, il se trouva en face d'un peuple qui, débarrassé de maîtres timides et circonspects, put embrasser avec ardeur la cause nationale, inaccessible aux séductions, aux intrigues, aux vaines frayeurs, et ne voyant, selon l'ordinaire du peuple, qu'un seul but, vers lequel il s'élançait impétueux et sans dévier.

La France, toujours abusée sur les actes politiques quand on ne les lui laissait pas ignorer complétement, ne fut informée de l'intrigue de Bayonne qu'au moment où éclata la résistance de l'Espagne. Alors Canning et Castlereagh se réjouirent, persuadés que le peuple résisterait dans la Péninsule. Napoléon disait au contraire au chanoine Escoïquiz: Les pays où il y a beaucoup de moines sont faciles à subjuguer (2); je le sais par expérience. Il n'y envoya en conséquence que des conscrits; mais on vit là un signe de mépris, et l'on en fut plus excité à la résistance.

L'Espagne, bien qu'en retard sous le rapport du progrès pratique, conservait dans son énergie un sentiment national, un désir de régénération politique et de respect du droit, bien plus forts que chez aucune nation protestante. Le peuple, religieux, 1886. Juin.

<sup>(1)</sup> DE PRADT.

<sup>(2)</sup> Il disait aussi à l'abbé de Pradt : « Si cette entreprise devait me coûter quatre-vingt mille hommes, je ne la ferais pas; mais douze mille y suffiront, c'est un enfantillage. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est qu'une troupe française. Les Prussiens étaient comme eux, et l'on a vu comment ils se sont trouvés. Croyez-moi, ce sera bientôt fini. Je ne voudrais faire de mal à personne; mais quand mon char politique est lancé, il faut qu'il passe. Malheur à qui se trouve sous les roues! »

1808.

grossier, et isolé de l'Europe, sobre au milieu de l'abondance, y tire vanité de ses privations comme les autres de leurs jouissances : le clergé y est habitué à exciter à la guerre depuis le temps où l'on combattait contre les Maures, et il y est aimé parce qu'il est citoyen. Divisés et hostiles de province à province, les Espagnols se réunirent pour combattre l'étranger, et le pays entier se souleva contre les maudits Français. Aussitôt se constitua dans chaque province une junte révolutionnaire, moyen le plus efficace pour soutenir la défense, parce qu'il multiplie l'activité, excite une espèce d'émulation, met obstacle aux brigues de l'ennemi, et empêche qu'une défaite partielle ne ruine la cause commune. Soixante mille soldats restaient encore au pays, indépendamment du peuple, à la tête duquel étaient des chefs de bande, dont plusieurs devinrent ensuite célèbres, tels que Mina, l'Empecinado, Mancho; les étudiants prenaient les noms de Brutus, de Cassius, de Scévola, guerriers, généraux, héros improvisés (1).

Ailleurs c'était la guerre aux gouvernements; là c'était la guerre au peuple, véritable armée républicaine qui obéissait à ses capitaines tant qu'ils faisaient sa volonté; qui combattait pour le roi, mais en manifestant toujours l'espérance d'arriver à des améliorations, de convoquer les cortès, de remédier aux maux de la patrie.

Les nombreuses montagnes qui avaient mis obstacle à l'unité du pays, devinrent les barrières de l'indépendance. Les grandes routes étaient bonnes, mais les chemins de traverse étaient impraticables; point de villages, point d'eau, jamais d'ombre: il était donc impossible qu'une armée nombreuse ne succombât pas.

Le dépit d'avoir affaire à un ennemi insaisissable exaspéra les soldats de Napoléon, qui devinrent aussi féroces dans leur obéissance que les Espagnols dans la défense de leur territoire. Le gouvernement se fit détester par les exécutions qu'il était contraint d'ordonner, et par les mesures qu'exigeait une

<sup>(1)</sup> Il n'y a d'important, dans le livre du géneral Foy sur cette guerre (1824), que le morceau sur l'organisation militaire de la France et de l'Angleterre. Les mémoires des maréchaux Suchet et Gouvion Saint-Cyr concernent des opérations partielles. La meilleure relation est l'History of the war in the Peninsula and in the South of France, from the year 1807 to the year 1814, by W. F. N. Napier, 1841.

Voyez la Storia delle campagne degl' Italiani, du général VACCANI, ainsi que l'Histoire de la guerre et révolution d'Espagne, par TORBENO.

guerre fiagrante. Il fit une levée de chevaux dans la Vieille-Castille, et ordonna que le reste fût aveuglé d'un œil, ou rendu impropre au service militaire. Les généraux volèrent et commirent des violations impics, parant leurs maîtresses des diamants enlevés aux madones. Il semblait que la conduite du maître donnât aux soldats le droit de recourir à toutes sortes de ruses; mais ce qu'ils appelaient des stratagèmes blessait hautement la loyauté espagnole, et leur valut non-seulement l'imputation d'arrogance, mais celle de lâcheté.

Il ne pouvait résulter de là que des représailles terribles : le frère de l'un était tué après capitulation; on violait la femme d'un autre ; on ravissait les filles d'un troisième ; et ceux qui avaient été blessés ainsi dans leurs plus chères affections, devenaient des brigands farouches. Les femmes se jetaient sur les blessés pour les mettre en pièces, les faire griller sur les charbons, les égorger à plaisir; on empoisonnait le vin des tonneaux et l'eau des puits. A Oporto, à Coimbre, des hôpitaux entiers furent livrés au massacre; sept cents prisonniers périrent noyés dans le Minho. Les Espagnols ne considéraient pas comme une honte de fuir : ils éprouvaient donc peu de pertes dans une bataille ; puis, embusqués dans les bois derrière de petits murs, ils tiraient à main posée, et tous les coups portaient. La victoire ne faisait gagner aux Français que l'espace du champ sur lequel ils avaient combattu; l'énorme train d'équipages et de butin dont ils étaient suivis était pour eux une cause de défaites. La licence et la barbarie marchaient front levé avec les envahisseurs, qui trafiquaient des femmes. Mais les besoins renaissants épuisaient l'armée, toujours contrainte de se retirer dans des pays incultes, et dont on n'avait que des plans inexacts; pour vivre il fallait dévaster, et par là exaspérer les populations. Il est vrai que les juntes patriotiques étaient peu d'accord entre elles, et que les haines méridionales y pullulaient; mais les généraux de Napoléon eux-mêmes, loin de l'œil du souverain, opéraient aussi sans accord.

Soult, l'un des meilleurs généraux français, avait dans l'armée qu'il commandait des républicains et des ambitieux, qui s'entendaient avec les Anglais; et l'on dit qu'il était question de le proclamer roi du Portugal. Ney, jaloux de lui, le secondait mal; tellement qu'il fut sur le point de périr comme Junot.

Dupont se rendit par capitulation avec vingt-trois mille hom-

mes au général Castaños, en réservant le butin qu'il avait fait, et en s'obligeant à s'embarquer pour la France. Mais les insurgés ne respectèrent pas des gens qui s'attribuaient leurs dépouilles sans garder des armes pour les défendre; aussi, lorsqu'ils furent embarqués, les Anglais les firent-ils prisonniers.

Savary déclara qu'il ne pouvait plus se soutenir à Madrid, et il se retira derrière l'Elbe avec un petit nombre de partisans du roi Joseph.

En Portugal, Junot se ressentit de ces échecs. Il était déjà dans une position difficile, lorsqu'il apprit qu'une armée anglaise était débarquée à Porto, commandée par lord Wellesley, plus connu sous le nom de Wellington. Un premier revers des Français, à Vimieiro, encouragea l'insurrection. Elle s'étendit à tel point qu'ils durent capituler, pour être transportés en France par mer. Alors le Portugal soulevé conclut, sous l'influence des Anglais, une ligue avec l'Espagne. Masséna, revenu dans le pays, où il eut à combattre contre les Anglais et contre la faim, fut obligé de se retirer. Les Anglais connaissaient l'importance de cette possession; et lorsqu'ils avaient toujours succombé sous l'effort des soldats républicains, ils se montrèrent cette fois adversaires redoutables à Soult, Ney et Junot.

Wellington était un général qui différait des capitaines de l'empereur: n'ayant rien de l'épopée ni du roman, mais homme de raison froide et sèche, de calculs et de mesures, il se montrait extrêmement soigneux de ménager les populations au milieu desquelles il avait à combattre, et très rigide à faire observer la discipline aux siens. Dans les douze énormes volumes qui contiennent sa correspondance relative à la guerre de la Péninsule, le mot gloire ne paraît pas une seule fois. Ses harangues à ses soldats se réduisaient à leur dire: Vous êtes bien vêtus, bien nourris; ceux qui ne feront pas leur devoir seront pendus.

Armer les populations; n'en venir aux mains que dans des positions sûres et bien étudiées; couper les routes et les ponts; détruire les moulins, les magasins, les villages; dévaster les champs, tels furent les moyens de défense que les habitants de la Péninsule enseignèrent aux Russes. Les rois ennemis de la France avaient en vain essayé de nombreux systèmes, les peuples s'avisèrent seuls de celui-là. Napoléon, qui n'avait toujours que les rois en vue, n'y fit pas attention; et, persistant dans le sien, il chercha

1 898.

des points extrêmement éloignés pour y remporter une victoire décisive, en Portugal ou à Moscou.

Napoléon avait ordonné de prendre Lisbonne, où l'armée exténuée espérait trouver du repos et des jouissances; mais Wellington déploya devant elle, à Torres-Vedras, une admirable ligne de fortifications, et la contraignit de rétrograder par un pays dévasté.

Le corps espagnol de la Romana, qui, transporté dans le Nord, avait assiégé Stralsund, se trouvait alors relégué dans la Fionie, où il combattait les Suédois avec Bernadotte. Informés des mouvements de leur patrie, tous résolurent de lui porter le secours de leurs bras; et, s'étant embarqués secrètement sur la flotte anglaise, ils arrivèrent dans la Péninsule au nombre de dix mille. Les Espagnols les accueillirent avec enthousiasme; mais Napoléon en fut profondément irrité, car c'était un exemple funeste pour les troupes qu'il déportait. L'Angleterre semait partout l'or pour détacher de lui les corps d'armée auxiliaires, et toutes les cours prétaient assistance ou du moins faveur à l'insurrection; de plus, elle avait pour elle la sympathie des peuples.

Napoléon faisait tout pour détruire l'impression sinistre causée par les capitulations en Espagne et en Portugal; mais il fallait encore en tirer vengeance. L'insurrection s'y organisait, les guérillas se multipliaient, en même temps que se signalait l'armée commandée par Castagnos et par Palafox, héros comme le Cid. Ils étaient appuyés par quarante mille Anglais; mais les haines de religion contre les auxiliaires britanniques empêchaient ce concert qui aurait été nécessaire pour chasser Joseph et les Français, concentrés à Vittoria. Ceux-ci investirent Saragosse, ville entièrement ouverte; mais les femmes y déployèrent un courage héroique, surtout l'Augustine et la comtesse de Burita. Palafox répondit aux propositions qui lui étaient faites: Guerre jusqu'au couteau! et, deux mois après, Saragosse était sauvée.

Napoléon dirigea alors son armée du Niémen aux colonnes d'Hercule. « Soldats, lui dit-il, après avoir triomphé sur le Danube « et sur la Vistule, vous avez traversé à marches forcées l'Al-« lemagne et ensuite la France, sans prendre un instant de « repos. Soldats, j'ai besoin de vous! l'odieux léopard souille les « continents d'Espagne et de Portugal; à votre vue, il s'enfuira « épouvanté. Portons nos aigles triomphantes jusqu'aux colonnes

16

« d'Hercule, où nous avons des outrages à venger. Ce que vous « avez fait et ferez pour la félicité du peuple français et pour ma « gloire sera éternellement gravé dans mon cœur. »

1809. Décembre. Abusant de la conscription, dont le nom devint, à partir de ce moment, un sujet d'effroi, il leva le contingent de 1810, adolescents destinés à périr dans les hôpitaux, et demanda de nouveaux soldats aux classes déjà épuisées; mais les meilleurs généraux formés par la révolution combattaient pour lui. Il continua de vaincre; et, arrivé près de Madrid, qui fut pris rue par rue, il abolit les moines, l'inquisition, les droits féodaux. Il marcha alors contre les Anglais, commandés par Moore, qui fut tué; et après les avoir repoussés du continent, persuadé que la guerre était finie, dans la pensée que toutes les capitales ont autant d'importance que Paris, il se hâta de retourner en France.

Joseph, rétabli à Madrid par les victoires de son frère, chercha a se concilier les esprits en se déclarant le défenseur de la foi, de l'indépendance, de l'intégrité du territoire, de la liberté; il favorisa les arts, introduisit l'uniformité dans la justice, aida la propagation des loges maçonniques, instrument alors puissant de la police; il s'habilla à l'espagnole, et alla à la messe; mais il ne gagna pas les cœurs, et ne put voyager qu'avec des escortes qui étaient des armées. La guerre continua sous le commandement de Jourdan, général habile; mais elle était inextinguible, parce qu'elle nè se faisait pas entre de grands corps de troupes, et que chaque buisson, chaque fossé, chaque accident de terrain, était une forteresse à emporter. Lannes échoua à un second siège de Saragosse; c'est en vain que l'on fusilla des moines, et que des héros furent traités en brigands.

Du 2 mai 1808 jusqu'au 10 avril 1814, il y eut six campagnes en Espagne, où l'on combattit avec tout l'acharnement de la haine privée, et dans toute la Péninsule, sans intervalle de paix, d'armistices, de quartiers d'hiver. On peut compter qu'il y périt cent mille hommes par an. Sébastiani ayant écrit à Jovellanos pour l'exhorter à contribuer à la pacification de la Péninsule, à ne pas suivre un parti, à ne point prêter l'oreille aux suggestions des Anglais, mais à consolider plutôt la constitution donnée par Napoléon, ce général lui répondit: « Je ne suis pas une faction, « mais la sainte et juste cause de la patrie, dont nous avons tous « reçu l'auguste mission de la défendre et de la soutenir au prix

« de notre vie. Ce n'est pas pour l'inquisition, ni pour des préejugés, ni pour l'intérêt des grands d'Espagne, que nous combat-«tons, mais pour les droits du roi, pour la religion, pour la « constitution, pour l'indépendance. Le désir et la volonté de «régénérer l'Espagne et de l'élever à son ancienne splendeur. « comme vous le dites, voilà nos principales intentions. Peut-être « avant peu la France et l'Europe entière reconnaîtront-elles que «la nation qui soutient avec valeur et constance la cause du roi, contre une invasion injuste, a assez de zèle, de fermeté et de sa-« gesse, pour corriger les abus qui l'ont dégradée. Qui ne déplore «les maux de cette invasion, apportés à un peuple innocent au-«quel on refuse, en le désignant par le nom de rebelle, l'humanité «que le droit de la guerre exige même à l'égard des ennemis les « plus barbares? Mais à qui les imputer? A l'injuste envahisseur. ou à ceux qui défendent leurs foyers? Je chercherai à faire res-« pecter les principes d'humanité et de philosophie que professe. dites-vous, le roi Joseph, quand je l'aurai vu reconnaître, en «s'éloignant, qu'un pays désolé en son nom par vos soldats n'est \* pas le lieu le plus propre pour les fouler aux pieds. »

Une fois la partie vulnérable trouvée, Canning, qui avait dit, Si Napoléon échoue en Espagne, sa chute est certaine, s'obstina à continuer la guerre. Il s'écriait en 1810: « L'armée française « pourra conquérir les provinces l'une après l'autre; mais elle ne « pourra pas se maintenir dans un pays où le conquérant ne peut « rien au delà de ses postes militaires, où son autorité est confinée « dans les forteresses tenues par ses garnisons, ou dans les cantons « qu'il occupe. Or, devant lui, derrière, à l'entour, il n'a que « mécontentement opiniâtre, vengeance préméditée, résistance « indomptable, haine à mort. Si l'Espagne souffre, la France « continue la guerre à un prix que jamais ne lui ont coûté ses « guerres précédentes contre le reste de l'Europe. »

L'opposition s'accorda à soutenir le gouvernement dans cet effort contre la nation rivale; et Shéridan disait : « Jusqu'à présent « Bonaparte a parcouru une route triomphale, parce qu'il n'a eu « affaire qu'à des princes sans dignité, à des ministres sans pru- « dence, à des pays où le peuple ne mettait pas d'intérêt à ses « triomphes. Aujourd'hui, il apprend ce que c'est qu'un pays « animé par l'esprit de résistance. »

Canning se hâta de reconnaître les juntes, en faisant avec elles

armes et en objets d'habillement. Wellesley, à qui on avait re-

1000.

28 juillet.

proché d'abord d'avoir accepté la capitulation de Junot, au lieu de le détruire, fut absous de ce tort, et rétabli dans son commandement; puis la victoire de Talavéra lui valut le titre de duc de Wellington. Sir Robert Wilson, officier d'aventure, dirigeait les bandes portugaises. L'admirable série d'erreurs et de désastres dont se compose la guerre d'Espagne donna le courage à l'Europe de renouveler une résistance oubliée, car elle avait enlevé à l'armée française sa réputation d'invincible, et décrédité l'empereur, par l'effronterie des mensonges officiels. Les vapeurs qui s'exhalaient de tant de sang répandu dans la Péninsule obscurcirent l'étoile de Napoléon; la démocratie concut l'espérance de rogner les serres de l'aigle impériale, et lui demanda compte de la cause qu'il avait trahie; Dumouriez écrivit un manuel des guérillas, et le cri de patrie poussé par l'Espagne retentit dans toute l'Europe.

Ce cri trouva surtout un écho en Allemagne, où Arndt proposa une insurrection générale. Les sociétés secrètes rassemblèrent les peuples divisés; exemptes d'ambition, elles voulaient uniquement empêcher que la patrie ne devint esclave, sans prétendre à d'autres honneurs qu'à celui de la servir. Le Tugendbund, né en Prusse, se propagea dans l'armée et dans la jeunesse; et c'est dans le mystère, au milieu des ténèbres chères à ces peuples, que les armes s'aiguisèrent. Blücher, Gneisenhau, Schill, Brunswick-Oels, par leur valeur; Stadion, Stein, Körner, Gentz, Kotzebue, par leurs écrits et par des chants nationaux, répandirent le sentiment de fraternité, en cherchant à réunir, sous le nom d'Allemagne et de Teutonie, Prussiens, Autrichiens, Bavarois, Wurtembergeois, Saxons, et en s'adressant aux peuples quand les gouvernements étaient les alliés de Napoléon.

Il était donc indispensable pour Napoléon de courir étouffet ces mouvements; mais, avant d'entreprendre une guerre nouvelle. il demanda une conférence à Alexandre; et Erfurth fut désigné à cet effet, bien que l'on cherchat à faire craindre au czar une surprise comme celle de Bayonne. Ce fut une véritable cour plénière de souverains vassaux. Quatre rois, vingt-sept princes, deux grands-ducs, sept ducs avec leurs familles, et une infinité de comtes, de barons, de maréchaux, formaient une brillante auréole autour du monarque français. Il y eut des fêtes splendides et des représentations théâtrales; Napoléon, qui avait amené la Comédie française, dit au grand tragique Talma: Je vous ferai jouer devant un parterre de rois; mot méprisant, comme, lorsqu'au milieu de ces vieilles majestés, il disait: Quand j'étais lieutenant. Il se sit présenter Wieland, à qui il donna la croix de la Légion d'honneur, comme il le sit aussi pour Goëthe. Ces deux poëtes étaient restés étrangers au mouvement national.

Les deux empereurs ne firent que consolider ce dont ils étaient convenus, à Tilsitt pour le partage du monde en deux grands empires d'Orient et d'Occident. Si Alexandre consentait à l'occupation de l'Espagne et du Portugal, c'est qu'il prétendait agir de même pour la Finlande, la Moldavie et la Valachie, qu'il voulait enlever à la Suède et à la Porte. Il fut aussi convenu que la Prusse. dont les forces restèrent limitées à quarante mille hommes. serait évacuée. On rappela à l'Autriche que si elle n'avait pas été démembrée, elle en était redevable à Napoléon; c'était donc à elle de se montrer sage, de ne pas donner de motifs de défiance, d'autant plus que l'intention de l'empereur français était d'évacuer l'Allemagne, et de se livrer exclusivement à la guerre maritime. Une lettre écrite en commun par les deux empereurs, porta des propositions à l'Angleterre: mais si Napoléon voulait par là faire parade aux yeux de sa rivale de son harmonie avec Alexandre, l'autocrate faisait assurer secrètement l'Angleterre qu'elle n'avait rien à craindre des effets d'une telle union.

Le mécontentement augmentait autour de Napoléon. Murat se voyait déçu dans l'espoir de monter sur le trône d'Espagne; Joséphine et Beauharnais étaient troublés par les bruits de divorce qui se répandaient; les impôts énormes faisaient murmurer le peuple, en même temps que la conscription était devenue par l'abus un objet d'effroi. Les ministres et les journaux proclamaient que l'empereur était plein d'amour pour la paix, qu'il était sans ambition, que les levées d'hommes augmentaient la population; aussi véridiques en cela que lorsqu'ils disaient que le crédit était perdu en Angleterre, où un emprunt de dix millions de livres sterling à quatre pour cent remplissait les coffres de l'État. Si la Grande-Bretagne était prodigue d'or, Napoléon était prodigue de sang, et il mettait tous ses soins à augmenter l'armée. Il élevait la jeunesse pour les armes, et demandait aux

180

1809.

femmes combien elles avaient de garçons, comme s'il eût fouillé dans les entrailles maternelles pour y chercher des soldats. Il mit la garde nationale sur le pied d'une armée, et donna à la société un aspect tout militaire.

Cependant son despotisme croissant s'effrayait de tout ce qui rappelait les temps antérieurs. Quand le corps législatif vint offrir à Joséphine ses félicitations à l'occasion des victoires d'Espagne, elle répondit qu'elle les agréait d'autant plus que ce corps représentait la nation française. Cette phrase piqua au vif Napoléon, qui envoya d'Espagne un article au Moniteur, où on lisait ce qui suit : « Plusieurs journaux ont publié que l'impératrice « avait dit qu'elle s'estimait heureuse de voir que le premier sen« timent de l'empereur avait été pour le corps législatif, représen« tant la nation. L'impératrice ne s'est point exprimée ainsi, car « elle connaît trop nos constitutions : elle sait que le premier rè« présentant de la nation est l'empereur, attendu que tout pouvoir « vient de Dieu et de la nation... » Le reste continuait sur le même ton, et développait ce thème.

Était-il possible d'attendre désormais ces élans de dévouement que la liberté avait produits? Napoléon mit à la tête de la nouvelle armée qui devait opérer en Allemagne, trois généraux mécontents, Bernadotte, Masséna et Macdonald, en même temps que ses deux sidèles et implacables exécuteurs, Davoust et Berthier.

L'Angleterre déploya des forces immenses, avec un accord rare et vraiment national; il n'y eut de discussion que sur le point de savoir s'il convenait de faire la guerre sur le continent, ou de la restreindre, dans les colonies, aux proportions d'une lutte commerciale. La Martinique, dernière colonie qui restât à la France, fut prise à son tour; on brûla ses escadres, on empêcha le commerce des neutres. Des armées se tinrent prêtes à débarquer en Sicile et en Portugal, et des subsides se préparèrent pour l'Autriche. Canning, qui avait compris la force de l'insurrection, voulut l'étendre aussi dans le Nord, en commençant par la Hollande avec le prince d'Orange, pour la propager de là dans les villes commerciales que le système continental avait rendues désertes, puis dans l'Allemagne et dans le Tyrol, où André Hoffer avait levé l'étendard; dans les Calabres, à l'aide des carbonari; enfin jusque chez les Croates et les Ragusiens.

La Prusse abaissée n'attendait que le moment de se relever.

Alexandre admirait Napoléon; mais comme ses boyards étaient contraires à l'empereur des Français, il donnait des assurances de sympathie à Vienne et à Londres, en même temps qu'il profitait de l'amitié de son puissant allié pour s'agrandir aux dépens de la Suède.

Lorsque François II eut renoncé à la couronne de Charlemagne, il songea à donner aux possessions que sa maison avait réunies successivement, l'unité administrative, à défaut de l'unité nationale, et s'intitula empereur d'Autriche. Il vovait alors, dans cette résurrection de l'esprit germanique, un moyen de se relever, en se mettant à la tête des peuples. Donnant donc à entendre que ses préparatifs étaient dirigés contre l'Orient, il mit sur pied quatre cent mille hommes, dont le prince Charles prit le commandement avec des pouvoirs moins restreints que d'habitude. Le comte de Stadion, ministre des affaires étrangères, s'entendait avec les patriotes d'Allemagne. Les journaux autrichiens, d'ordinaire si froids, étaient remplis d'enthousiasme. Poussée par eux, l'Autriche osa se rendre assaillante en faveur de la liberté de l'Europe, qui, disait-elle, s'était réfugiée sous ses drapeaux. Elle appela aux armes les peuples de l'Allemagne, ceux d'Italie à la révolte; et, bien que le Tyrol fût le seul à s'émouvoir, on put connaître que l'incendie était prêt à éclater. Changement étrange! l'Autriche se trouva à la tête des peuples; sans alliance de rois et instruite de la valeur des masses, tandis que Napoléon marchait entouré d'un cortége de rois, ses alliés, mais qu'il avait contre lui l'esprit populaire, et qu'il accusait ses ennemis de recourir à l'insurrection.

Il sentit le péril qui le menaçait, et y opposa tout son génie. Il tronva de l'argent à l'aide de faux billets de banque, condamna à mort tout Français au service de l'étranger, envoya ses meilleurs maréchaux sur le Rhin et en Italie, et fit une des campagnes les plus étonnantes dont l'histoire fasse mention. Son armée, qui n'était pas considérable, se composait presque entièrement d'étrangers et de troupes des confédérations; mais il s'appliquait à prévenir. à l'aide de la grande stratégie, les mouvements calculés du prince Charles, toujours admirable dans la guerre défensive. La fortune se balança dans plusieurs engagements; mais, après la bataille ou plutôt les cinq batailles successives d'Eckmühl, le 10-25 avril. prince Charles, qui venait d'approvisionner Ratisbonne, fut re-

1808.

49 mai

poussé au delà du Danube, où il laissait à découvert l'archiduc Jean qui s'avançait dans le Tyrol, et envoyait au delà des Alpes des proclamations remplies de brillantes promesses, et dans lesquelles il engageait « la parole sacrée et immuable de l'empereur François II. »

Ces excitations produisirent peu d'effet en Italie, mais beaucoup en Allemagne. Napoléon, sentant le besoin de fapper des coups décisifs, marcha sur Vienne. On arma la landwehr pour la défendre; on chercha à exalter le courage par les exemples de l'Espagne et par les souvenirs teutoniques; mais ce fut en vain, et Vienne capitula peu de jours après. C'était un événement de peu d'importance, puisque l'armée restait forte derrière le Danube. Alexandre avait déclaré la guerre à l'Autriche, mais sans aucune démonstration; l'archiduc Ferdinand était vainqueur en Pologne; l'insurrection s'étendait en Allemagne. Le prince Jean avait battu à la Piave l'armée d'Italie, commandée par Eugène Beauharnais, et menacait le cœur du royaume d'Italie, lorsqu'à la nouvelle des victoires de Napoléon, il se décida à revenir sur ses pas. Napoléon, par un décret daté de Schönbrunn, ordonna la réunion des États pontificaux à l'empire, et médita le démembrement de la monarchie autrichienne; il fulmina contre la landwehr, et prononça la peine de mort contre les brigands, désignant sous ce nom jusqu'à des généraux qui faisaient bonne et loyale guerre.

. 21 mai. Il passa alors le Danube; mais le prince Charles le surprit à Essling, où Lannes périt avec presque toute la grosse cavalerie, et où il ne resta aux Français que la gloire de s'être vaillamment défendus. Avec un peu plus de hardiesse, l'archiduc Charles contraignait Napoléon à se rendre avec toute l'armée qui avait passé le fleuve. Pendant qu'il hésitait, Napoléon se retira dans l'île de Lobau avec trente-cinq mille hommes, où l'on comptait six mille blessés, et qui n'avaient que très-peu de munitions, point de vivres ni de pont. Cependant Masséna parvint à les soutenir, tout en disant : Si j'avais été l'archiduc, pas un Français n'aurait échappé pour porter la nouvelle du désastre.

L'Allemagne fut transportée de joie en voyant « Napoléon pris comme un rat du Danube dans la souricière de Lobau. » De tous côtés la guerre et les intrigues reprirent avec une nouvelle prœ; les mécontentements éclatèrent en France (1). On opposa ux bulletins mensongers et inhumains les récits exagérés de lessés jetés dans le Danube, et ces paroles adressées, disait on, ar Lannes mourant à Napoléon: Vous étes cause de ma mort; ous nous ferez tous tuer l'un après l'autre par votre insatiable mbition.

Cependant Napoléon avait pu repasser sur la rive droite du euve, rétablir ses ponts, ramener la confiance; et il voulut slever sa réputation par une grande bataille. Le prince Charles emeurait inactif, faute d'avoir assez de foi dans ses soldats; archiduc Jean ne put empêcher Beauharnais et Macdonald, à la ête de l'armée d'Italie, de se joindre, après la bataille de Raab, celle de Napoléon.

L'empereur étudia attentivement le Danube; et, au moment ru il était attendu sur un point par quatre cents canons autrihiens, il passa le fleuve au milieu d'une nuit orageuse, se rangea en bataille près de Wagram, et, après un carnage horrible, remporta la victoire. Il se vanta de n'avoir perdu qu'un millier et demi d'hommes; mais il en eut réellement trente-trois mille hors de combat; il périt vingt mille Autrichiens et un grand nombre de généraux. Berthier fut fait prince de Wagram; Masséna, qui le méritait bien plus, joignit à ses autres titres celui de prince d'Essling; Davoust devint prince d'Eckmühl; Macdonald, Marmont, Oudinot, furent élevés à la dignité de maréchaux; Bernadotte fut laissé dans l'oubli, parce qu'il donnait de l'ombrage en cherchant à acquérir de la popularité en Allemagne.

Cette bataille de Wagram ne fut pas une grande victoire; en effet, le duc de Rovigo, grand admirateur de Napoléon, dit dans ses Mémoires: « L'archiduc se mit en retraite sur tous les

(1) « Immédiatement après la bataille d'Essling, un émissaire arriva du champ de bataille à Fouché, pour lui faire connaître l'état désespéré des affaires, qu'on pensait pouvoir être très-favorables à certains projets. Cet émissaire était chargé de prendre ses avis, et de savoir ce qu'on pouvait attendre du dedans. A quoi Fonché répondit, dans un état de véritable indignation: Mais comment revenir nous demander quelque chose, quand vous auriez déjà du avoir tout accompli à vous seuls? Vous n'êtes là-bas que des poules mouillées qui n'y entendez rien: on vous le fourre dans un sac, on le noie dans le Danube, et puis tout s'arrange facilement et partout.» Note du général Pelet aux Mémoires sur la guerre de 1809.

s juillet.

remettre en bataille.»

points, nous abandonnant le champ de bataille, mais sans laisser de prisonniers ni de canons, et après avoir combattu de manière à rendre prudents tous les auteurs d'entreprises téméraires. On le suivit sans trop le pousser, attendu qu'il n'avait pas été mis en déroute, et qu'il ne nous convenait pas de le faire se

En effet, le prince Charles se retira vers la Bohême, dans l'espoir que la Prusse se déterminerait à faire un mouvement. Les Anglais promettaient d'opérer un débarquement à Stralsund, ce qui aurait pu permettre de couper les communications de Napoléon sur l'Elbe et sur le Rhin. Mais Napoléon prévint l'ennemi par sa rapidité, et mit tout en œuvre pour livrer une autre bataille. L'archiduc Charles ne se fia pas assez en lui-même; et comme il avait dans ses conseils des personnes qui penchalent pour la France, il demanda un armistice à Znaim, quand il n'en avait nullement besoin.

Brunswick ayant réuní un corps de hussards vétus tout de noir, avec une tête de mort pour insigne, fit par lui-même une guerre héroïque, célébrée dans les chants des poëtes et dans ceux du peuple. Il continua de combattre même après l'armistice, sema l'effroi sur son passage, et parvint enfin à s'embarquer pour l'Angleterre, d'où il revint pour mourir à Waterloo. Le major Schill sortit de Berlin avec un corps de cavalerie légère, composé de jeunes gens hardis qui s'étaient liés dans des sociétés secrètes, et portaient à leur drapeau la cravate que la reine y avait attachée de ses mains. Il renversa l'écusson du royaume éphémère de Westphalie. Vivement poursuivi, il se réfugia à Stralsund; mais, n'y trouvant pas de bâtiment pour s'embarquer, il se défendit contre dix mille Danois et Hollandais, et périt en combattant.

31 mars.

Le soulèvement était prêt à éclater sur d'autres points, et des généraux, des ministres de Napoléon y donnaient la main. Une flotte anglaise, forte de trente-sept vaisseaux de ligue et de vingthuit frégates, débarqua, à l'île de Walcheren sur l'Escaut, trente-huit mille hommes, qui prirent Flessingue; mais ces troupes restèrent ensuite dans l'inaction, en attendant les soulèvements de l'Allemagne et de la Hollande, qui n'eurent pas lieu.

14 octobre.

Hoffer, riche cabaretier tyrolien, d'une stature athlétique, chasseur intrépide, se mit à la tête de l'insurrection de son pays.

au nom de la Vierge et de l'empereur d'Autriche. Il se rendit si redoutable, que deux régiments furent obligés de mettre bas les armes devant les carabines des brigands, qui chassèrent les Bavarois du Tyrol et poursuivirent le cours de leurs victoires, jusqu'au moment où elles furent interrompues par l'armistice de Znaïm.

Lichtenstein, à qui le commandement de l'armée fut donné lorsque le prince Charles s'en fut démis, inclinait tout à fait pour la France, et il détermina François II à conclure la paix. En conséquence, l'Autriche, bien qu'elle fût encore dans une position florissante, se résigna à perdre trois millions d'hommes, les mines aboudantes de Salzbourg et soixante millions de florins.

Hoffer, croyant à l'amnistie proclamée dans le Tyrol, et ayant d'ailleurs obtenu un sauf-conduit, descendit des montagnes; on lui fit son procès, et il fut fusillé. De nombreuses exécutions de patriotes se firent en Allemagne, et onze officiers prussiens furent mis à mort d'une seule fois; d'autres furent ensevelis dans les bagnes. L'Autriche renonça à plus de sept cents lieues carrées qui furent réunies à la confédération du Rhin, avec trois millions et demi d'habitants, indépendamment d'autres cessions et de son adhésion au système continental. Les murs de Vienne furent démolis. Une paix accompagnée de pareilles violences pouvaitelle durer?

1810. Février

## CHAPITRE XIII.

RÉVEIL DE L'OPINION.

Napoléon disait à l'un de ses lieutenants, en traversant les Alpes: Vous croyez donc que c'est quelque chose de bien grand d'être empereur des Français et roi d'Italie? Je ne me fais pas d'illusion; je suis l'instrument de la Providence, qui me conservera tant qu'elle aura besoin de moi : cela passé, elle me brisera comme un verre (1). Que ne se souvint-il de ces paroles, et que n'agit-il en conséquence! Mais sa grandeur le fas-

(1) Mémoires du colonel de Baudus.

cina; et cela n'a rien d'étonnant, puisque la France elle-même en resta éblouie, quoiqu'elle lui coûtât si cher, et après même qu'il eut creusé un abime sous ses pieds. Il est vrai que nul enthousiasme n'est plus excusable que celui que Napoléon excita; car, fils de ses œuvres et représentant de la nation, il conserva l'empreinte du peuple et celle de la liberté, même après qu'il eut renié l'une et l'autre.

On ne peut déduire un système général de sa manière de faire la guerre, attendu que son habileté consistait à adapter les mouvements à la situation. L'ennemi croit l'atteindre lorsqu'il assiége Mantoue, et il n'hésite pas à laisser cette place, et à concentrer ses forces pour marcher contre l'ennemi à Castiglione. Il se hasarde à Arcole dans une route entourée de marécages, et il annulle ainsi la supériorité numérique de l'ennemi. A Rivoli, l'infanterie allemande couvrait les hauteurs, tandis que l'artillerie et la cavalerie tenaient la plaine; il se jette entre elles, empêche leur jonction, et les culbute séparément. A Marengo et à Ulm, il prend ses adversaires à dos; à Austerlitz, il enfonce le centre de l'armée ennemie. Son but unique est la victoire; ses moyens varient à l'infini.

La république avait, dans ses idées d'égalité, attribué une grande autorité aux généraux de division, en les rendant presque indépendants du général en chef, qui se trouvait ainsi gêné entre les ordres du comité et les prétentions des subalternes. C'est pour cela que les batailles générales furent rares, et les combats d'avant-garde fréquents. Napoléon, au contraire, concentrait tout en lui-même; c'est tout au plus s'il manifestait ses projets à Berthier au moment de les exécuter.

Il n'eut aucun changement essentiel à apporter dans la tactique établie par Frédéric II; seulement il en étendit l'application à des circonstances nouvelles; il mit en plus grand crédit l'ordre en colonne. Le carré, dont il avait appris l'importance en Égypte, devint formation de règle dans l'offensive; le feu successif par file fut adopté contre la cavalerie; les troupes furent exercées à aplanir, à creuser le terrain, à élever des fortifications. Le camp de Boulogne surtout, si inutile du reste, offrit un grand et continuel exercice, où les généraux apprirent, sous les yeux de l'empereur, la pratique des grandes évolutions.

Quand tous les vétérans eurent péri, Napoléon, n'ayant plus

que des recrues, voulut y suppléer par un matériel immense; et ses trois cent mille hommes traipaient après eux quatorze cents canons, c'est-à-dire, près de cinq par mille. Ce système était désapprouvé par les officiers expérimentés, qui voyaient que les autres armes suffiraient à peine à garder l'artillerie, comme il n'arriva que trop à l'époque du premier désastre. Quoi qu'il en soit, les centaines de bouches à feu, auxquelles il donna une mobilité prodigieuse, dévoraient dans les batailles une masse énorme de ce qu'il appelait inhumainement de la chair à canon.

Son grand mérite consistait dans l'attention personnelle qu'il apportait à toutes choses, courant, observant, encourageant avec une ardeur infatigable et une santé de fer. Sans regarder à la dépense, il se procurait des espions et des plans ; il poussait des reconnaissances en personne, et faisait engager de petites escarmouches, tandis que, posté sur une hauteur, il suivait tous les mouvements. Il ne calculait jamais les sacrifices que pourrait coûter l'acquisition d'un point décisif; et, durant toute la bataille, il restait à regarder, aussi impassible que dans son cabinet. soigneux de ne jamais laisser apparaître sur son visage ni la joie ni l'inquiétude, et n'écoutant aucun avis. Ses proclamations, avant et après l'affaire, étaient une partie de sa tactique. La bataille gagnée, il expédiait rapidement les corps encore frais, ou ceux qui avaient le moins souffert, sur les traces de l'ennemi. pour compléter sa défaite; et il distribuait les louanges et les récompenses au moment même où on l'instruisait des faits.

De même que des guerres de Frédéric était sortie la tactique, des siennes naquit la grande stratégie; et c'est en méditant sur ses vastes plans que les écrivains ont posé les éléments de cette science nouvelle.

Admirable pour créer, réunir, vivisser les moyens proportionnés à l'entreprise; plein d'activité à s'assurer toujours l'initiative; prompt à pénétrer les projets de l'ennemi et à les déjouer, sans lui laisser le temps de la réslexion; sachant employer les masses, tirer parti d'un petit avantage pour en obtenir de plus grands, inspirer aux autres sa ténacité et sa consiance; obstiné à ne pas se retirer pour ne pas perdre le sang versé au commencement de la mêlée, il semblait avoir enchaîné la victoire à son char.

Habile à la préparer par les intrigues de cabinet, il comprit qu'elles devaient en Allemagne marcher de pair avec les batailles. Il excellait surtout à exciter chez les siens l'émulation, qui tient lieu de pratique; à inspirer au soldat la conviction de sa supériorité sur qui que ce fût, de manière à tenir la victoire comme article de foi: or la foi est un admirable principe d'action.

Il fut aussi servi par la nature de ses ennemis. Les Autrichiens sont braves, mais enchaînés par une stratégie de cabinet, dont il avait fait maintes fois l'expérience; il sait donc qu'en s'y prenant de telle ou telle sorte, il est assuré de les battre. Les Prussiens ont non-seulement le système de Frédéric, mais encore ses hommes : vieillards qui ne sauraient tenir contre la vivacité héroïque des soldats que la révolution a formés à la victoire. Les guerres en Asie ont exercé les Russes, et l'enthousiasme de l'obéissance les rend plus redoutables; c'est pour cela que Napoléon caresse Alexandre. Les généraux ennemis étaient ou les esclaves de despotes, ou garrottés par les ordres de cabinets éloignés, ou entravés par la présence des princes; les plus distingués étaient habiles dans l'art de résister et de battre en retraite. Les guerres de la révolution avaient préparé à Napoléon des armées admirables, dont chaque soldat était un homme, et valait, pensatt, opérait comme tel; aussi en vit-on sortir des généraux du plus haut mérite, et dont chacun, capable de commander une armée, l'était à plus forte raison d'exécuter les grands desseins du chef. et, au besoin, de les modifier sur le terrain.

Que n'aurait-il pas pu faire avec de pareils instruments? Ea établissant l'égalité au dedans, la révolution avait senti qu'il lui fallait se faire respecter au dehors, et pour cela se resserrer dans ses confins naturels, et proclamer que personne n'avait le droit de s'immiscer dans l'administration intérieure des autres pays. Bientôt elle fut entraînée hors de ces limites; elle avouait toutefois la nécessité d'y rentrer, et la convention ainsi que le directoire suivirent une politique rationnelle : ils firent la paix quand il fut utile, répandirent des germes démocratiques où ils trouvèrent un fonds convenable, ne se découragèrent pas à la suite des désastres de 93, vainquirent la Russie et l'Angleterre, et poussèrent les conquêtes de la France jusqu'à ses frontières naturelles. Cependant le besoin de la paix était si généralement senti, que le motif mis en avant pour donner à Napoléon le consulat d'abord, puis l'empire, fut que c'était le moyen de l'obtenir.

Mais Napoléon jeta la France dans des entreprises désastreuses.

dont le motif n'était plus l'avantage de la patrie, mais ses passions et une soif immodérée de guerre. Si, jusqu'à Tilsitt, il n'avait fait qu'affaiblir les autres pour se consolider lui-même, il devint ensuite agresseur, et attaqua des puissances que leur patriotisme oa leur position rendaient invincibles; il attira ainsi sur lui la guerre populaire. Selon le général Foy, il disait que « sa mission n'était pas seulement de gouverner la France, mais de lui soumettre le monde, sans quoi le monde l'anéantirait. Partant de cette supposition gratuite, il organisa l'empire pour la guerre éternelle. Ce ne fut pas pour acquérir le droit d'être prince absolu, qu'il combattit sous toutes les latitudes: qui l'empêchait de l'ètre à moins de frais? Au contraire, il fonda le despotisme pour créer, vivisier et renouveler sans cesse les éléments de combats.

Alors un empire immense fut constitué, ayant un gouvernement commun, sans communauté d'intérêts; alors on vit les plus étranges mélanges de peuples; on vit les Cipayes combattre en Égypte; une flotte anglaise partir des côtes du Malabar et de Coromandel pour débarquer des troupes à l'île de France; les Espagnols combattre à Dantzick, les Italiens à Varsovie, les Polonais à Saint-Domingue. Ce que Rome avait fait en trois siècles avec tant de persévérance, Napoléon voulut l'accomplir en quelques mois; mais il ne fit qu'une propagande de famille: quant aux populations, il les exaspéra par des rapines, par des exactions, en changeant les lois, les habitudes et jusqu'au langage; il leur imposa des rois à lui, qu'il maltraitait ensuite.

Il arriva dans un temps où les gouvernements étaient désorganisés: il ne lui fut donc pas difficile de les renverser; mais il ne s'aperçut pas que derrière eux étaient les peuples. En conséquence il déchira les nationalités, il foula aux pieds les constitutions; il fit d'une république un royaume ou une vice-royauté; il mêla, selon son caprice, les plaines et les montagnes, les peuples anciens et nouveaux; il ne s'inquiéta ni du langage, ni des mœurs, ni des sympathies religieuses; il conquit sans idée de conserver, sans suivre une diplomatie habile, et sachant fonder l'avenir sur la connaissance du passé; il détacha le Tyrol de l'Autriche, pour le réunir à Venise; il sépara Rome et Florence de l'Italie, dont elles sont le cœur; il mit un roi dans la Hollande républicaine, enleva les princes à l'empereur d'Allemagne, et prétendit faire subir des étrangers à l'Espagne nationale: violences qui n'ont pas même

leur justification dans l'utilité. Il voulut enfin imposer à tous son code et son administration; puis il froissa les intérêts de tous dans l'application du système continental.

En mécontentant ainsi les peuples, il s'imposa lui-même la nécessité de combattre sans cesse, car il n'ignorait pas qu'il est plus facile de maîtriser un peuple dans l'agitation que dans le repos; rédult par suite à la nécessité de toujours vaincre, il faisait de chaque bataille un jeu où il risquait tout (1).

Comme la fortune lui souriait constamment, il en résultait que le culte de la force se substituait à la religion sévère de la liberté. Il l'entretenait par des récompenses et des honneurs : créant à foison des comtes, des ducs et des chevaliers; prodiguant à ses généraux rentes, abbayes, biens confisqués, jusqu'à cent quarante millions de revenu annuel. Il ne fut pas moins généreux envers les savants, non par ce noble amour de la science qui veut la maintenir pure, mais pour s'en faire un instrument de gouvernement, ou un moyen d'éblouir les yeux. Il méprisait du reste les théoriciens, qu'il traitait d'idéologues : il se raillait de Necker et de Say, non moins que de Benjamin Constant et de Tracy. Comme les théories de Smith et des autres économistes ne donnaient pas un résultat immédiatement pratique, il les laissait de côté, et il ne connaissait que le système prohibitif.

L'Angleterre grandissait par le crédit; et Napoléon entassait des trésors dans les caves des Tuileries, comme les anciens rois des temps d'ignorance, personne n'ayant de comptes à rendre (2). L'Angleterre proclamait la liberté du commerce; et lui, sentant que tout dépendait de cette rivalité, il ordonnait la prohibition comme hostilité politique; il voulait que toutes les nations l'adoptassent, qu'elles eussent ou non besoin des marchandises anglaises, qu'elles eussent ou non la force de maintenir cette exclu-

<sup>(1) «</sup> Si je n'eusse vaincu à Austerlitz, j'allais avoir toute la Prusse sur les bras. Si je n'eusse triomphé à léna, l'Autriche et l'Espagne se déclaraient sur mes derrières. Si je n'eusse battu à Wagram (qui ne fut pas une victoire aussi décisive), j'avais à craindre que la Russie ne m'abandonnât, que la Prusse pe se soulevât, et les Anglais étaient déjà devant Anvers. » Mém. de Sainte-Hélène.

<sup>(2) «</sup> L'empereur disait avoir eu dans ses caves, aux Tuileries, jusqu'à quatre cents millions en or, qui étaient tellement à lui qu'il n'en existait d'autres traces qu'un petit livret dans les mains de son trésorier particulier. » Mém. de Sainte-Hélène.

sion et la possibilité de suppléer à ce qui était proscrit. Les Anglais couvraient les mers de leurs croisières; eh bien! que l'on se passe de colonies et de navigation, que l'on s'efforce de produire dans nos climats du sucre, du café, du thé, du girofle, du poivre! Des caresses et des récompenses sont promises à qui trouvera des équivalents, à qui filera le coton, à qui rivalisera avec les manufactures britanniques: mais, en attendant, il faut paver un prix énorme les denrées coloniales et les tissus; le gouvernement perd ce qu'il pourrait percevoir sur les droits imposés à l'introduction des marchandises; il perd encore à donner des primes aux manufacturiers; la navigation périt, et la contrebande est encouragée par l'appât de bénéfices incalculables; l'empire est infesté de douaniers; le négociant et le simple particulier sont troublés par des visites domiciliaires et des confiscations; les passe-ports sont d'une difficulté extrême à obtenir. Le blocus continental coûta à Napoléon des sommes immenses; et après avoir rendu ses sujets malheureux, il succomba dans ce nouvel attentat contre la liberté, comme les vieilles dynasties avaient succombé dans d'autres tentatives.

Les revenus demeuraient hors de proportion avec de si énormes dépenses. Il est vrai que les frais des guerres de Napoléon lui furent presque toujours payés par les vaincus; mais celle d'Espagne était un gouffre insatiable; puis, tant de luxe, tant de cérémonies pompeuses, cette foule de courtisans, dont plusieurs étaient des rois, coûtaient immensément. L'impôt fut donc porté à un taux qu'il n'avait jamais atteint; les contributions indirectes devinrent exorbitantes, et les douanes seules comptèrent trentecinq mille employés. La loterie et les jeux de hasard, sagement abolis par la révolution, furent rétablis. En outre, si Napoléon apprenait que quelqu'un eût fait de gros bénéfices dans une affaire avec l'État, il tirait sur lui une grosse lettre de change : une seule compagnie dut payer, dans un semestre, trois millions sur un billet à ordre. Nous ne dirons rien des ruses ni des supercheries exercées dans les dernières années de son règne à l'égard des monts-de-piété, conséquences inévitables dans un système d'une dépense infinie (1). Cependant les payements restaient souvent suspendus, et le traitement des employés se faisait attendre.

<sup>(1)</sup> Les dépenses de guerre approuvées par le ministre des finances, de 1802

Le despotisme fait de grandes choses, et accomplit en peu de temps ce que la liberté n'obtient qu'après de longs efforts; mais le despotisme ne grandit qu'un homme, tandis que la liberté fait grandir la nation entière. Le nom de Napoléon resta associé à des entreprises immortelles, et surtout à celles qui tendaient à accélérer le mouvement intérieur. Partout s'ouvrirent des routes. dont quatre magnifiques unirent l'Italie à la France. Des canaux furent creusés entre le Rhin, la Meuse, la Seine, la Loire, du lac de Côme à l'Adriatique, du Rhône à l'Océan. Nous ne dirons rien des manufactures d'armes, des arsenaux, des nitrières. Les sciences faisaient des progrès, et Chaptal publiait la chimie appliquée aux arts, en cherchant à suppléer au sucre, à l'indigo, à la cochenille. Berthollet, Biot, de Morveau, analysaient le sel marin, les sulfures, les combinaisons gazeuses, le diamant. Cuvier, Humboldt, Geoffroy Saint-Hilaire, recréaient l'histoire naturelle. De Candolle, Jussieu, Jaume Saint-Hilaire, donnaient à la botanique un nouvel essor. Ennius-Quirinus Visconti et Larcher continuaient les travaux d'érudition sur Hérodote: Gail. sur Xénophen; Sainte-Croix, sur les historiens d'Alexandre. Quatremère de Quincy donnait la théorie des beaux-arts. Millin étudiait les médailles; Daunou, les antiquités égyptiennes; Sacy, les langues orientales. Walckenaer et Malte-Brun approfondissaient la géographie.

L'histoire restait pauvre et sentimentale. Pour en avoir une de la France, Napoléon fut réduit à en charger Anquetil, écrivain sexagénaire, qui fit un ouvrage décoloré, monotone, où l'on trouve les décisions orgueilleuses et les préjugés du temps. Les histoires de Michaud, de Lacretelle, de Sismondi, sont toutes empreintes du sentiment de cette époque. Daunou et Ginguené écrivirent sous l'influence d'idées voltairiennes. La continuation des travaux des bénédictins ayant été ordonnée, dom Brial poursuivit la collection des historiens de la France; Pastoret, celle des ordonnances royales; l'Institut, celle des chartes et diplômes, commencée par Brequigny; Daunou,

| à 1813, montèrent à                                | 4,73 <b>3,</b> 00 <b>0,00</b> 0 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| En 1814 et 1815                                    | 267,000,000                     |
| La France dépensa donc                             | 5,000,000,000                   |
| Les pays étrangers au moins pour une somme égale   | 5,000,000,000                   |
| Ainsi les guerres napoléoniennes coûtèrent en tout | 10,000,000,000                  |

l'histoire littéraire. D'autres écrivains moralisaient, sans religion. Madame Cottin faisait des romans remplis de sentiment, où tout était pureté, soit dans les horreurs de la Sibérie, soit au milieu des voluptés de la Syrie; tandis que madame de Genlis reportait les esprits vers la cour de Louis XIV, vantée des aristocrates par esprit de satire, et des parvenus par imitation.

Il était facile, alors qu'une des conditions imposées aux vaincus était de livrer les principaux chefs-d'œuvre de l'art, de réunir à Paris le musée le plus riche qu'on eût encore vu. Ce musée se trouva peuplé des dépouilles de l'Italie, de l'Allemagne, de la Hollande, indépendamment des nombreux tableaux qui provenaient des églises et des couvents détruits. Les observateurs demeuraient étonnés devant ces richesses sans égales; mais l'étincelle du génie ne s'en raviva pas davantage, et l'époque de l'empire restera distinguée, dans l'histoire des arts, par un faire académique, dérivé de la statuaire, correct, mais froid et sans relief. Le prince de cette école était David, qui, après avoir dirigé les fêtes républicaines, immortalisait alors, à l'aide des formes classiques, les fastes napoléoniens. Girodet peignait le déluge; Gros, la bataille d'Aboukir; Gérard, celle d'Austerlitz, et les trois Ages. Un grand nombre de peintres s'exercaient à représenter des victoires, et une foule de poëtes à les célébrer.

On aimait beaucoup les théâtres, la musique, la danse; mais, parmi tant de productions dramatiques, combien en a-t-il survécu? On pourrait citer à peine les ouvrages qui remportèrent le prix décennal.

C'est que cette protection officielle n'ennoblissait ni n'élevait l'esprit; elle l'absorbait au contraire, et le faisait mouvoir à son profit. Elle payait les louanges, elle les commandait. Il ne se prononçait pas un discours, il ne se publiait pas un recueil où il n'y eût un grain d'encens pour l'empereur; et on accordait en récompense aux gens dociles une critique élogieuse dans les journaux du gouvernement. Les artistes représentaient Napoléon tantôt en héros, tantôt en demi-dieu; les médailles reproduisaient l'adulation métallique dont Louis XIV avait été l'objet. M. de Fontanes avait de magnifiques paroles pour proclamer officiellement les mérites du maître. Mais les louanges ne suffisaient pas au grand homme, si elles n'étaient assaisonnées de blame contre ses ennemis. Le Moniteur devait servir ses passions, tantôt

en maltraitant les auteurs qui lui déplaisaient, tantôt en injuriant Rome, l'Angleterre, les rois, et en préludant par l'insulte à l'attaque à main armée. Paris, ce foyer d'où étaient sorties les étincelles qui avaient embrasé le monde, Paris était muet. On supprimait les ouvrages déjà imprimés avec autorisation; on retirait leur brevet aux imprimeurs qui déplaisaient; le prêtre devait exciter à la guerre, chanter les hymnes pour les victoires, ou se voir jeté dans une maison de fous. L'adulation se glissa jusque dans le catéchisme, qui imposa l'amour de Napoléon en même temps que l'amour de Dieu et de nos parents.

Mais, au milieu de ce concert d'applaudissements, les esprits d'élite savaient résister, ne fût-ce qu'en gardant le silence. Chateaubriand, nommé à l'ambassade de Naples, renvoya sa nomination lorsqu'il apprit l'assassinat du duc d'Enghien; Chénier, qui avait chanté les premiers triomphes de Bonaparte, se tut sur ceux qui les suivirent, ce dont Napoléon lui garda rancune, au point de se plaire à troubler sa tranquillité (1). Ducis répondit à ses propositions flatteuses: Je suis un canard sauvage, de ceux qui sentent de loin l'odeur du fusil. Ne perdez pas votre temps; j'aime mieux porter des haillons que des chaînes. Beethoven s'écria, quand il le vit se faire roi: Celui-là aussi n'était donc qu'un homme ordinaire! Chérubini fut toujours contrarié par lui, parce qu'il ne le flattait pas. Bernardin de Saint-Pierre, admis à l'Institut par la faveur de Napoléon, refusa d'écrire ses campagnes, quoiqu'il employât pour l'y déterminer le moyen de capta-

(1) « Crédule, j'ai longtemps célébré ses conquêtes : Au forum, au sénat, dans nos jeux, dans nos fêtes, Je proclamais son nom, je vantais ses exploits, Quand ses lauriers soumis se courbaient sous les lois. Quand, simple citoyen, soldat du peuple libre, Au bord de l'Éridan , de l'Adige et du Tibre, Foudroyant tour à tour quelques tyrans pervers. Des nations en pleurs sa main brisait les fers; Ou quand son noble exil, aux sables de Syrie, Des palmes du Liban couronnait sa patrie. Mais lorsqu'en fugitif regagnant ses foyers. Il vint contre l'empire échanger ses lauriers, Je n'ai point caressé sa brillante infamie; Ma voix des oppresseurs fut toujours ennemie: Et, tandis qu'il voyait des flots d'adorateurs Lui vendre avec l'État leurs vers adulateurs, Le tyran dans sa cour remarqua mon absence; Car je chante la gloire, et non pas la puissance. »

tion le plus séduisant, la louange : ce n'était pourtant pas un héros. Lemercier renvoya à Napoléon l'ordre de la Légion d'honneur, en lui déclarant que si jusqu'alors une affection sincère s'était jointe à son admiration, il lui était trop pénible de le voir, quand il pouvait se placer dans l'histoire parmi les fondateurs, préférer se mettre au rang des imitateurs. Bonald, outre la Législation primitive, restauration d'idées alors discréditées, soutint contre le divorce l'indissolubilité du mariage. La tragédie des Templiers de Raynouard, qui fut très-applaudie, censurait l'oppression exercée par un roi et par un pape : en conséquence, Napoléon ordonna à sa critique de le dénigrer.

La société d'Auteuil faisait de l'opposition au conquérant; elle se composait de Tracy, Cabanis, Daunou, Thurot, Ginguené, Chénier, Garat, Volney, et d'autres personnages qui regrettaient d'avoir pris part à la révolution, et qui, tout en admirant le général, détestaient le despote, et se tenaient en garde contre ses embrassements corrupteurs.

Madame de Staël avait poursuivi celui qu'elle appelait un Robespierre à cheval, d'épigrammes et de mots fins qui, répétés dans le monde, désolaient l'empereur. Ayant en vain sollicité une phrase louangeuse dans Corinne, il commença une persécution puérile contre la fille de Necker, qu'il fit d'abord harceler par les journaux, et reléguer ensuite à vingt lieues de Paris. Après avoir visité l'Allemagne et l'Italie, elle s'arrêta près du lac de Genève, où elle réunissait des hommes d'un esprit distingué, qui n'étalent pas éloignés d'admettre une restauration des Bourbons. Elle faisait connaître l'Allemagne, quand Napoléon cherchait à la dénigrer; elle exaltait les Anglais et appelait les Cosaques « les chevaliers de la race humaine.» Napoléon s'en irritait, et disait au fils de cette femme distinguée : Elle a beaucoup d'esprit ; mais elle n'est accoutumée à aucune subordination. Élevée au milieu des désordres de la révolution ou de la monarchie expirante, si elle restait un mois à Paris, je serais obligé de l'envoyer à Bicêtre. La chose ferait du bruit, et l'opinion se déchainerait contre moi. Dites-lui donc que, tant que je vivrai, elle ne reviendra pas à Paris. Le règne des intrigants est passé; il faut de la subordination, il faut respecter l'autorité, parce que l'autorité vient de Dieu.

Napoléon avait surtout peine à supporter les idéologues, comme

il appelait ceux qui ne se contentaient pas des faits, mais allaient y chercher, en les fouillant à fond, les généralités et leur raison d'être. Il aurait voulu une littérature qui ne s'occupât que de ce qui est purement littéraire, sans métaphysique, sans histoire, sans droit public. En même temps, il s'aliénait les femmes par des insultes gratuites: il disait à l'une qu'elle était vieillie, à l'autre qu'elle était mal mise, ou qu'elle avait la même toilette qu'à la dernière fête; il leur demandait combien elles avaient de garçons, ajoutant, comme il le fit avec madame de Staēl, que la femme la plus estimable était celle qui avait fait le plus d'enfants; il semblait leur déclarer qu'elles n'étaient bonnes qu'à lui fournir des conscrits.

La Fayette avait été lié avec Napoléon, qui aimait en lui le compagnon d'armes de Washington. Mais quand on vota sur le consulat à vie, le général écrivit sur le registre: Non, tant que la liberté ne sera pas garantie. Alors je donnerai mon vote à Bonaparte. Puis il lui exprimait ainsi, dans une lettre, les motifs de ce vote: « Il est impossible que vous, le premier parmi ces « hommes qui obligent, pour leur trouver un objet de comparai- « son, à embrasser tous les siècles, vous vouliez qu'une si grande « révolution, tant de victoires, de sang, de douleurs, de prodiges, « n'aient, pour le monde et pour vous, d'autre résultat qu'un « gouvernement arbitraire. » Puis, le voyant tomber dans ces errements, il se retira tout à fait.

Il n'était pas jusqu'à ses propres créatures que Napoléon n'algrit par des paroles et des actes plus que dérisoires. 'Malheur au ministre qui se serait présenté sans observer l'étiquette dans toute sa rigueur! Talleyrand, diplomate implacable, et accessible à la corruption, avait plusieurs fois remédié aux événements qui déconcertaient ses projets; mais comme il se mettait à les contrecarrer quand il cessait d'être chargé de leur exécution, Napoléon le congédia. Alors Talleyrand ne manqua pas de faire entendre que le motif de sa retraite était qu'il n'avait pas voulu approuver la trahison de Bayonne, et il se mit à faire une appeaition d'arguties dans les salons, où il exprimait tout haut une désapprobation qui était dans le cœur de chacun.

L'ancien jacobin Fouché, devenu duc d'Otrante, n'aimait pas Napoléon; et, persuadé qu'il ne pouvait manquer de tomber, il regardait toujours qui pourrait lui être substitué, fût-ce la liberté. Au moment des désastres d'Allemagne, il s'écria: Cet homme a une ambition insatiable. Il avait des intelligences avec les mécontents, et recevait de l'armée des émissaires, pour opérer dans l'empire une révolution qu'appelaient les pleurs de tant de veuves, et les frémissements des nationalités foulées aux pieds. Napoléon, qui n'eût pas osé se défaire ni de cet homme ni de Talleyrand, quand même il l'aurait voulu, aurait dû caresser ces deux personnages dangereux; tandis qu'en exilant Fouché il se fit un ennemi de plus, sans réfléchir que ce dernier connaissait de longue main tous les mystères de sa politique.

Il avait mis dans le sénat un certain nombre de penseurs, mais pour y remplir un rôle muet. Les idées républicaines ne manquaient pas de partisans dans l'armée, qui trouvait que la gloire ne valait pas la liberté. Masséna, Brune, Bernadotte, étaient mécontents de voir que les couronnes gagnées au prix de leur sang étaient distribuées aux proches de Napoléon; et s'ils ne conjuraient pas, ils tournaient leurs regards vers l'avenir. Napoléon ayant décrété l'exil de Bernadotte, le général répondit: Il peut commander aux rois à Vienne, mais non me bannir à Paris.

Les rois même qu'il avait créés ne voulaient pas toujours sacrifier les peuples à ses caprices. Joseph lui déclara que s'il réunissait à l'empire des provinces espagnoles, comme il paraissait vouloir le faire, il abandonnerait le trône. Louis, qui avait montré de la générosité et du courage en Hollande, soit lors d'une explosion arrivée à Leyde (1807), soit lors de l'invasion des Anglais dans l'île de Walcheren (1809), se débattait contre les exigences de son frère, qui se plaignait que la contrebande pénétrat par là en Allemagne, dans l'impossibilité où il se voyait de concilier ces exigences avec le bien d'un peuple qui, vivant du commerce, se trouvait tué par le blocus continental. Aussi, quand Napoléon fit occuper Amsterdam, Louis abdiqua; et ce fut le second parmi ses frères qui repoussa une couronne devenue pour lui une couronne d'épines.

Napoléon était informé par la police des mécontentements qui se manifestaient; mais s'il en demandait la raison à ses courtisans, ceux-ci lui faisaient entendre que c'était parce qu'il n'avait pas de successeur, et que s'il venait à manquer, sa perte serait fatale à l'ordre de choses qu'il avait fondé. Napoléon prêta l'oreille à ces sornettes de cour, pour ne pas entendre la voix du peuple.

1 800.

1810. 1<sup>er</sup> juillet. Il se décida à répudier cette Joséphine qui avait été la première cause de sa fortune. Il ne tint compte ni de la douleur qu'elle en éprouvait, ni de l'opposition du sénat; et il triompha de la répugnance de l'Église, en faisant déclarer illégal par le clergé de Paris un mariage qui avait été béni par le pape, mais sans les publications préalables. Enfin, par un raffinement d'inconvenance, ce fut Eugène lui-même, le fils de l'impératrice, qu'il chargea d'annoncer aux corps de l'État la dissolution du mariage.

Napoléon avait besoin, quand le peuple mécontent avait cessé d'être son appui, de s'en procurer un dans des alliances au dehors; et il chercha une épouse parmi les filles des rois. Son choix tomba sur une nièce de Marie-Antoinette. Ce fut une chose toute nouvelle de voir Napoléon occupé de blason, de cérémonies, de cortége, de corbeille nuptiale; mais les bons Viennois se soule-vèrent presque en voyant partir la jeune princesse.

Il put alors prendre rang parmi les vieilles dynasties. Lorsque Marie-Louise fut arrivée, l'ancienne noblesse, qui d'abord s'était éloignée de la cour, y reparut; les grandes dignités furent rétablies, et les habits à la française remplacèrent les uniformes. La naissance d'un fils, qui reçut le titre de roi de Rome, parut à Napoléon avoir consolidé sa dynastie; et ceux de ses proches qui visaient à l'hérédité impériale en éprouvèrent un nouveau mécontentement.

Il croyait détruire la résistance en ajoutant à l'oppression, et en fortifiant même le despotisme administratif. Ce fut alors qu'il fit rédiger le code pénal par Treilhard, entièrement asservi à l'autorité; mais comme affaire de police, comme un moyen de tenir en bride les nobles, les prêtres, les écrivains, les mauvais sujets. L'exposition des motifs respire, avec un mépris continuel de l'humanité, la persuasion que la société ne saurait être réprimée qu'à l'aide des gendarmes. Tout dans ce code est disposé pour assurer la sécurité du souverain, mais non pour protéger la vie du citoyen. La terreur avait familiarisé les Français avec le sang; et de là vient qu'on y voit prodiguées la peine de mort, la marque, la confiscation, cette peine qui frappe le condamné dans sa postérité. La puissance de la police y est sans limites; une foule de délits sont déclarés attentats contre la sûreté publique; la délation est commandée; le jury n'a à prononcer que sur les crimes contre les personnes. Puis viennent les cours spéciales, les arrestations faciles et

1811,

arbitraires, les prisons d'État, où pouvait être détenu, sans jugement et sur un simple avis du conseil privé de l'empereur, quiconque était réputé dangereux. Il suffisait même d'un ordre du ministre pour faire bannir ou reléguer dans une province tel ou tel citoven, jusqu'à des femmes, pour une parole, pour l'expression d'un vœu. Le sénat cassa une fois la décision des jurés de Bruxelles (1812), et remit en accusation le maire d'Anvers, qui avait été absous légalement.

Napoléon pensa à envelopper aussi les croyances et le culte dans son despotisme administratif. Il lui parut d'abord que l'antique division des juifs devait céder à sa volonté. Il convoqua en sanbédria. conséquence le grand sanhédrin à Paris, pour qu'il eût à mettre d'accord les pratiques israélites avec celles du pays. On y déclara que la loi hébraïque contenait des dispositions religieuses et des dispositions politiques; que les premières sont absolues; que les autres, destinées à régir Israël dans la Palestine, ne sauraient être applicables depuis la dispersion de la nation. En conséquence, la polygamie, inusitée en Occident, fut abolie; l'acte civil du mariage dut précéder la cérémonie religieuse. Quant au divorce et à la répudiation, il fut décidé que les juifs devraient se conformer aux lois civiles; qu'ils pourraient se marier avec des chrétiennes; qu'ils devraient regarder comme un frère quiconque croit en un Dieu créateur; que tout Israélite, reconnu par la loi comme citoyen, devrait se conformer au code civil pour tous les contrats et pour les prêts d'argent; que lorsqu'il était appelé au service militaire, il se trouvait dispensé des observances religienses inconciliables avec ce service; que les Israélites exerceraient de préférence les professions mécaniques et libérales; qu'ils acquerraient des biens-fonds, comme moyen de s'attacher à la patrie et d'y obtenir la considération générale.

Fils de la révolution, Bonaparte avait montré en Égypte du respect pour l'islamisme; puis il avait reconstitué non-seulement la religion par le concordat, mais encore la puissance papale, en recevant d'elle la couronne. Il y fut poussé par le désir d'opposer une légitimation aux révoltes de la Vendée, de réunir en lui les droits de la révolution à ceux de la consécration, et de se rendre fort contre les rois hérétiques qu'il voulait combattre. Mais ce qu'il avait pris pour une simple formalité parut autre chose au bon sens public, qui ne se contente pas de tirer d'un principe les seules

conséquences qu'il plait au chef d'admettre. On vit donc alors surgir des pensées en contradiction avec celles du conquérant; et lorsqu'il entreprit de déprimer un pouvoir que lui-même avait relevé, cette tentative parut de sa part une usurpation. Peu de jours après le concordat, Napoléon promulgua plusieurs articles organiques, qu'il présenta en même temps au corps législatif. Mais le pape ne les avait pas reconnus : il se plaignit même de cette fraude en plein consistoire (24 mai 1802); puis il protesta contre la tyrannie qui y était imposée au pontife(1), obligé, entre autres choses, à jurer, lors de sa consécration, de n'attenter en rien aux libertés de l'Église gallicane. On avait fait espérer à Pie VII que s'il venait couronner Bonaparte, il en obtiendrait l'abolition; mais il n'en fut rien. Bientôt même l'édifice catholique fut bouleversé en Allemagne par la destruction des principautés ecclésiastiques, et par la nouvelle répartition qui fut faite des peuples, sans égard à la religion.

Pie VII ne pouvait endurer de si graves innovations sans se plaindre et sans protester; mais Napoléon croyait avoir acquis, en consentant à ne pas l'anéantir, le droit de s'en faire un instrument, et il pensait que les foudres de Rome devaient être à sa disposition pour frapper ses ennemis. Il avait vu, lors des conférences de Tilsitt, que la religion ne génait en rien l'empereur Alexandre: pour quoi aurait-elle été pour lui une entrave? En conséquence, sous le prétexte habituel de sécurité contre les Anglais, il occupa Ancône et la Marche; créa Talleyrand prince de Bénévent, Bernadotte prince de Ponte-Corvo; enjoignit au pape de fermer Civita-Vecchia aux marchandises britanniques, de livrer Lucien, qui s'était réfugié sur son territoire, et de prononcer le divorce de Jérôme. Les papes avaient défendu la sainteté du mariage contre les feudataires : comment n'auraient-ils pas agi de même à l'égard de ces parvenus qui, une fois princes, voulaient échanger leurs femmes plébéiennes contre des princesses?

Napoléon exigeait en outre qu'un tiers des cardinaux fût français, avec vote au conclave, dans la pensée peut-être de faire élever le cardinal Fesch, son oncle, au pontificat. C'eût été à peu près, de la part de Pie VII, abdiquer la souveraineté: il s'y refusa donc; il s'abstint aussi d'applaudir, conformément au style

(1) Cette protestation, présentée le 18 août 1803 par le cardinal Caprara, se trouve dans Arraud, Vie de Léon XII, c. 39.

1805

d'aiers, aux violences exercées dans ses États. Napoléon traitait cette résistance d'ingratitude, et s'irritait contre ce pouvoir moral que les baionnettes ne pouvaient atteindre: Quelle est l'insolence de ces prétres! disait-il. Ils se réservent dans le partage de l'autorité l'action sur l'intelligence, sur la partie la plus noble de l'homme; et ils prétendent me réduire à n'agir que sur le corps: à eux l'âme, à moi le cadavre.

Mais il ne ménageait pas non plus ce cadavre, en voulant forcer le nane. comme prince, d'entrer dans une ligue offensive et défenave, et d'avoir ses ennemis pour ennemis; tandis que Pie VII rénemdait qu'étant le père de tous, il ne pouvait se déclarer l'ennemi d'ancim. Alors Napoléon mit en avant la nécessité de n'avoir rien qui interrompit la communication entre son royaume d'Italie et sen royanme de Naples. Le général Miollis, qui était descendu en linke en annonçant qu'il ne voulait que gagner Naples, occupa au contraire le château Saint-Ange, pour prévenir un prétendu soulèvement des Transtévérins, et il en pointa l'artillerie contre le pelais du Quirinal. Il enjoignit alors aux cardinaux des royaumes de Naples et d'Italie de se rendre dans leur pays; il s'empara des hereaux de la poste, et viola le secret des lettres; il fit arrêter à sen gré toute personne suspecte; il congédia les soldats pontificena, et, portant le trouble jusque dans le palais du pape, il v pénétra à l'aide de la ruse et de la force. Pie VII s'en plaignit à Nandéon, qui, en réponse, déclara les provinces d'Urbin, d'Ancône. de Macerata et de Camerino réunies au royaume d'Italie, avec ordre aux naturels de ces territoires de quitter immédiatement Rome pour rentrer dans leur patrie, et aux évêques de prêter serment de fidélité à leur nouveau maître. Puis, vainqueur de la capitale de l'Autriche, il prononça à Schönbrunn la réunion à l'empire français des États pontificaux, donnés au saint-siège, dit-il, par Charlemagne, « notre auguste prédécesseur, » à titre de fief, sans que Rome cessat de faire partie de son empire. Mais le moment était venu de reprendre ce don, et de séparer de nouveau la croix du glaive.

L'exécution de ce décret fut confiée à Murat, qui déjà songeait à dominer sur l'Italie entière, ou du moins sur la moitié de la Péninsule. Des soldats pénétrèrent, de nuit, à main armée dans le Quirinal, sous les ordres du général Radet.

Le pape ne tomba pas en silence comme les autres princes, et

Occupation des États pontificaux.

17 mai.

en applaudissant à sa propre chute: le cardinal Pacca afficha dans Rome une proclamation contre l'usurpation; Pie VII se plaignit de la violence qui lui était faite, et de ce que Napoléon avait mis en oubli les services qu'il lui avait rendus; il excommunia les usurpateurs, et se laissa emmener prisonnier à Savone.

L'État pontifical forma deux départements français, celui de Rome et celui du Trasimène. Rome devint la seconde ville de l'empire; le prince héréditaire prit d'elle son titre de roi. En ce qui concerne les matières ecclésiastiques, les papes, lors de leur exaltation, devaient prêter serment de ne rien entreprendre contre les libertés de l'Église gallicane, qui furent déclarées communes à toutes les églises catholiques de l'empire ; ils devaient jouir de deuk millions de revenu en immeubles exempts de charges; les dépenses du sacré collège et de la Propagande devaient être à la charge de l'empire; mais l'un et l'autre, ainsi que la daterie, les archives et tout le reste, devaient être transférés à Paris, où des millions étaient destinés à préparer un nouveau Vatican. Napoléon aurait pu créer un patriarche en France, attendu que l'empire comprenait les cinq sixièmes de l'Europe chrétienne; mais il préféra un pape placé à Paris, dans la pensée que son influence s'en accroitrait sur l'Espagne, l'Italie, la confédération du Rhin et la Pologne. Des missions en Amérique et en Asie devaient répandre au loin la gloire et le pouvoir de la France, la religion devenir l'instrument de sa politique, les conciles de Paris représenter la chrétienté: l'intention de Napoléon était d'être, comme les souverains de la Prusse, de la Russie et de l'Angleterre, le chef de la religion, autant que le permettait le catholicisme.

Lorsque Louis XIV voulut citer devant lui deux évêques qui résistaient à ses prétentions: Que le ciel vous en garde! lui dit Bossuet. Craignez qu'on ne voie la route qu'ils auront à traverser couverte d'un peuple immense, agenouillé pour implorer leur bénédiction. Ce fut ce qui arriva pour Pie VII, qui, forcé rudement de partir, eut pour consolation les hommages que lui rendit la population entière.

Les violences sont d'une si déplorable nature, qu'il faut, une fois commencées, les pousser à l'extrême. Le pape fut traité à Savone comme un prisonnier ordinaire; on lui assigna cinq paoli (2 fr. 75 c.) par jour; il fut séparé de ses conseillers, et surveillé de plus en plus, sous le prétexte que les Anglais cherchaient à l'enlever.

1 000

Pie VII se disposa à la résistance passive : il refusa l'institution aux évêques, ce qui laissa les églises veuves; il ne reconnut pas le mariage de l'empereur, et l'excommunia. L'archevêché de Paris étant venu à vaquer, le cardinal Fesch déclara qu'il ne le recevrait que du pape. Le cardinal Maury, dévoué à Napoléon, l'accepta sans l'institution pontificale, et le chapitre se réunit pour savoir si l'on devait lui confier l'administration du diocèse : le plus grand nombre fut pour l'affirmative: quelques-uns crurent l'autorisation du pape indispensable. Les brefs circulèrent, malgré les défenses et les persécutions de la police. Afin d'y remédier, et pour briser la résistance du pontife, Napoléon eut recours à divers expédients. Il fit répondre par tous les évêques de l'empire à la déclaration du chapitre de Paris; ceux d'Italie, endoctrinés par le vice-roi, se montrèrent encore plus serviles, en affirmant que le corps des évêques en activité représentait l'Église; que l'institution humaine était tout à fait étrangère à la hiérarchie ecclésiastique dans le gouvernement de l'Église, et qu'il n'v avait anciennement ni institution canonique, ni serment de fidélité. Enfin l'empereur convoqua un concile de tous les prélats de l'empire et de la confédération du Rhin, à l'effet de résoudre les difficultés nées dans le sein de l'Église; parade d'un nouveau genre, dans laquelle il se faisait l'imitateur de Constantin et de Charlemagne.

Concile.

Dans le comité ecclésiastique qui préparait les discussions. Napoléon débattit avec les prélats l'autorité temporelle du pape; et l'abbé Émery, vieillard octogénaire, lui démontra, par un argument ad hominem, que Bossuet lui-même avait déclaré la nécessité de cette domination. Cela pouvait être vrai de son temps, répondit l'empereur : quand l'Europe reconnaissait différents maîtres, il n'eût pas été séant que le pape fût soumis à un seul d'une manière particulière. Mais quelle inconvenance ne seraitce pas aujourd'hui, que l'Europe entière ne reconnaît d'autre maître que moi? L'assemblée fut ensuite consultée sur les points suivants : « Le pape peut-il, pour des affaires temporelles, refuser son intervention dans les matières spirituelles? --- Ne conviendrait-il pas que le consistoire du pape fût composé de prélats de toutes les nations? — Si le gouvernement français n'a pas violé le concordat, le pape peut-il arbitrairement refuser l'institution aux évêques nommés, et ruiner la religion en France comme il l'a ruinée en Allemagne, où, depuis dix ans, il n'y a point d'évêques?

La bulle d'excommunication a été affichée et répandue clandestinement : comment empêcher les papes de se porter à des excès qui sont si contraires à la charité chrétienne et à l'indépendance des trônes? »

Mais avant ces questions il s'en présentait une autre aux évêques: Avaient-ils le droit de se réunir sans la permission du pape? Si individuellement ils se montrèrent soumis à Napoléon, si dans des adresses particulières ils approuvèrent le chapitre de Paris, en corps ils n'osèrent se considérer comme une assemblée religieuse. Ils éludèrent les questions, entretinrent une correspondance secrète avec Savone, et envoyèrent au pape leur seumission. Il sembla donc que le clergé se fût retrempé dans les tempêtes qu'il avait eu à traverser. Si le concile ne laissait pas de nouveaux décrets et de savantes décisions, il donnait néanmoins un exemple immortel de courage, d'autant plus admirable en cela que toutes les opinions étaient courbées devant le grand homme, et que le clergé lui-même croyait devoir son dévouement au Cyrus qui avait relevé Jérusalem.

Pie VII repoussa les propositions insidieuses de l'empereur, en disant: Laissez-moi mourir digne des maux que j'ai soufferts. Napoléon s'irrita, le maltraita, fit rechercher par la police ceux qui lui étaient fidèles: on força les uns à se démettre, on jeta les autres en prison; s'ils cherchaient leur bréviaire, on leur donnait un volume de Voltaire (1). Il fut ensuite intimé au pape, au nom de Napoléon (14 janvier 1811), qu'il lui était « défendu de communiquer avec aucune église de l'empire ou avec aucun sujet « de l'empereur, sous peine de désobéissance de sa part et de la « leur; que celui qui prêchait la rébellion, et dont l'âme n'était « que fiel, devait cesser d'être l'organe de l'Église; et que rien ne « pouvant le rendre sage, il verrait que l'empereur était assez » puissant pour faire ce qu'avaient fait d'autres monarques ses « prédécesseurs, et pour déposer un pape. »

La force est bien peu de chose quand elle se met en lutte avec une idée morale. Napoléon disait à M. de Fontanes: Alexandre a pu se dire fils de Jupiter sans que personne le contredit; je

<sup>(1)</sup> Le manuscrit de Sainte-Hélène dit qu'il y avait cinq cents prêtres arrêtés pour les différends avec Rome. D'autres mémoires dictés par Napoléon niest l'authenticité de ce chiffre, qu'ils réduisent à cinquante-trois, en ajoutant : « Ils l'ont été légitimement. » Notes sur le livre des quaire concordats.

trouve un prêtre plus puissant que moi, parce qu'il règne sur les esprits, et moi seulement sur la matière.

Au dedans c'était donc le despotisme, au dehors la conquête, tant en était loin désormais des théories de l'assemblée nationale. Enfant de la liberté. Napoléon avait déchiré sa mère, et il lui fallait en périr. Dans la diplomatie il n'était plus possible de compter sur sa modération ni sur sa parole. D'une ruine naissait une autre ruine, et les princes ne pouvaient plus se dire qu'il convenait d'agir de telle ou telle manière, puisque les règles de conduite les plus diverses aboutissaient à la même fin. Il avait manqué sux traités avec la famille royale d'Espagne, et, en la retenant prisonnière, il lui commandait d'applaudir à ses bienfaits. L'Autriche ne s'était sauvée qu'en lui donnant une archiduchesse; la Prusse frémissait dans un abaissement insupportable; les petits Etats d'Allemagne avaient compris que la neutralité n'était pas : pessible, et qu'elle les entraînait à leur perte. La Suisse, la Hollande, l'Italie, avaient été remaniées selon la volonté du maître, et vien ne les assurait qu'il ne leur assignerait pas le lendemain une sutre destination. Le monde était parsemé de ruines, et le vœu commun appelait la chute de l'oppresseur commun. Dans l'abattement des chefs, les peuples reprenaient de l'énergie, et les sociétés secrètes s'étendirent alors en proclamant la nationalité, qui devait avoir aussi son épopée. Le nom de libéraux, destiné à faire aussi le tour du monde, fut inventé en Espagne; les cortès donnèrent la constitution la plus démocratique qui ait été faite, et Mina la scella du sang de tous les Français qu'il lui fut possible d'atteindre. En Italie, les carbonari se concertèrent pour amener la restauration des anciennes dynasties, avec des institutions modérées. Les sociétés secrètes prirent surtout un grand développement en Allemagne, où elles cherchaient, les unes, à reconstruire l'unité germanique sous la suprématie de l'Autriche; les autres, à ramener la division entre le nord et le sud, entre l'Autriche et la Prusse : toutes réclamaient la liberté ; et les gouvernements s'en servirent pour réagir contre l'oppression française.

A l'intérieur, comme si ce n'avait pas été assez de la conseription, des enfants de quatorze ans furent enlevés à leur famille peur en faire des mousses. Des hôtels et des domaines étaient donnés et repris selon le caprice ; de plus, leur produit était diminué par des impôts assis arbitrairement. Le commerce était mort; mais Napoléon exerçait le monopole, ou il concédait à haut prix des licences pour l'introduction des denrées coloniales. Les sucres et les cafés confisqués étaient jetés à la mer, alors qu'on regrettait le plus vivement d'en être privé; on brûlait les tissus, alors que le peuple était nu; et la misère augmentait par le manque d'industrie. Il fallait y remédier artificiellement; de là de grandes constructions: les magasins de la Bastille, par exemple, pour fournir du travail à ceux que n'enlevait pas la conscription. Il en était de l'empire comme de l'ancienne Rome: il lui fallait fournir au peuple du pain et des spectacles. Mais en 1811 la famine se fit sentir, et il en résulta des émeutes. L'échafaud, le pilori, les travaux forcés, y mirent bon ordre; et le Moniteur ne tarda pas à annoncer que la tranquillité était rétablie.

La France avait été considérée comme la bienfaitrice du genre humain, à cause des idées qu'elle avait répandues, soit par les livres, soit par la révolution, soit par la sympathie qu'elle excite partout. Maintenant une domination orgueilleuse convertissait cette affection en colère, et son nom ne signifiait plus désormais qu'arrogance et pillage. Auparavant les rois étaient obligés de pousser à la guerre les armées découragées; maintenant les peuples entraînaient au combat les rois effrayés. Napoléon ne recherchait plus que la logique de la victoire, et ses ennemis attendaient le moment de lui opposer la même logique. Si, d'une part, l'invasion de l'Espagne faisait tout redouter de l'ambition de l'empereur, elle montrait de l'autre qu'il était possible de lui résister. Des bruits étranges d'une folie sanguinaire, dont on le disait atteint, couraient parmi le vulgaire; l'excommunication lui enlevait le caractère de restaurateur de la religion; les âmes timorées s'enquéraient avec anxiété des nouvelles du pape. Les voix d'un vicomte émigré, de deux tribuns éliminés, d'un gentilhomme de Chambéry voyageant en Russie, d'une femme éloignée de Paris, acquirent de la puissance au milieu du silence de la crainte. L'opinion publique, cette puissance qui se soustrait à tous les despotismes, même à celui de la gloire, grandit peu à peu. Une comète, qui se montra alors, parut aux peuples dégagés de superstition un indice extraordinaire de la chute de l'homme extraordinaire; mais les motes de patrie et d'indépendance, qui retentissaient partout, devaien lui inspirer à lui-même plus d'effroi.

## CHAPITRE XIV.

## EXPÉDITION DE RUSSIE.

Après avoir réuni à ses États Rome et les pays situés sur la rive droite du Rhin, la Hollande et les villes hanséatiques (1810, 9 juillet), l'Étrurie avec Parme et Plaisance, Napoléon rèva plus que jamais l'empire d'Occident.

L'expédition manquée de Walcheren avait fait tomber en Angleterre le ministère de Castlereagh et de Canning, et porté aux affaires étrangères lord Wellesley, frère de Wellington, homme d'un caractère modéré; et comme le roi George était tout à fait en démence, le sceau royal avait été remis, par la loi de régence, au prince de Galles. Ces circonstances faisaient concevoir des espérances de paix; mais tandis que Napoléon répétait que l'Angleterre était sur le bord du précipice, elle se montrait, au contraire, en pleine prospérité: elle se préparait des armes dans toute l'Europe; elle étendait ses colonies, qui, avec l'Amérique indépendante, offraient de nouveaux débouchés à ses manufactures. Ses marchandises se glissaient en contrebande dans les ports les mieux gardés, avec d'autant plus d'audace que les bénéfices étaient plus considérables, et il n'v avait que les acheteurs qui eussent à souffrir. Des insultes multipliées rendaient un rapprochement de plus en plus difficile; et comme la France ne pouvait se mesurer sur mer avec sa rivale, elles se rencontraient dans la péninsule ibérique, champ de carnage continuel et d'infructueuses victoires. Le roi Joseph lui-même, mécontent des ordres impérieux de son frère. et de la prétention qu'il affichait de réunir quelques-unes de ses provinces à la France, prêtait l'oreille aux propositions d'indépendance que lui adressait l'Angleterre.

Ruiné dans le midi, Napoléon dirigeait ses vastes projets vers le nord, et songeait à reconstruire une puissante souveraineté scandinave. Le Danemark, si outrageusement traité par l'Angleterre, lui restait fidèle; et l'on voyait se préparer dans la Suède, qu'il avait pour ennemie, des bouleversements étranges, mais qui ne lui apportèrent qu'une satisfaction momentanée.

1792. Bernadotte.

A ce Gustave III, que nous avons vu si acharné contre la révolution, avait succédé Gustave IV Adolphe, agé de treize ans, d'une légitimité très-douteuse. Élevé au milieu de la pédanterie et du mysticisme, il détestait la nation française comme athée. et se défiait du duc de Sudermanie, son oncle, parce qu'il désapprouvait la croisade de son père contre la révolution. Mais les . idées françaises avaient pénétré dans ce pays, dans l'armée surtout, où se complotait une république fédérative ; ce qui empêcha la régence d'entrer dans la confédération du Nord en 1794. En conséquence, Catherine de Russie haïssait le régent, répandait sur lui des soupçons, faisait montre de ses forces, et voulait que le roi épousât la grande-duchesse Alexandrine. On préparait déjà les fêtes du mariage à Saint-Pétersbourg; déjà tout le monde était présent, quand Gustave refusa les concessions qu'on lui demandait en faveur du rit grec; et l'affaire fut rompue, à l'extrême déplaisir de Catherine.

Gustave, parvenu à sa majorité, devint ridicule et extravagant: il voulut être roi, pontife et prophète; il tyrannisait la princesse de Baden, sa femme; croyait Napoléon la bête de l'Apocalypse, et répondait par d'autres insultes à celles des journaux français (1). Il s'attacha fortement aux Anglais; et, persévérant dans l'intention de rétablir les Bourbons, il ne plia pas même après la paix de Tilsitt devant le vainqueur des rois.

Alexandre, qui s'était engagé à l'amener au système continental, n'ayant pu y réussir; résolut de réparer son honneur compromis en lui enlevant la Finlande, que la Russie convoitait depuis si longtemps. Il l'envahit à l'improviste, et s'en empara sans que Gustave sût soutenir le courage des naturels. Gustave provoqua aussi le Danemark, à qui il déclara la guerre; et il envahit la Norwége, soutenu par l'or des Anglais, qu'il s'aliéna au moment même où les Français l'attaquaient; de sorte que Bernadotte, à la tête d'un corps de Français et d'Espagnols, put contenir les Anglais avec succès tandis que les Russes avançaient, et qu'après avoir réuni la Finlande à leur empire, ils menaçaient la capitale. Alors l'armée suédoise se révolta, probablement par suite d'une trame ourdie depuis longtemps, et on substitua à Gustave, qui

1809. 29 MATS.

<sup>(1)</sup> On lut dans le *Moniteur* : « Sa main est trop faible pour soulever l'épécate de Charles XII , dont il n'a que la folie et les bottes. »

fut déposé, non pas son fils, trop jeune encore pour des circonstances aussi graves, mais le duc de Sudermanie. Ce prince, sous le nom de Charles XIII, reçut de la diète une nouvelle constitution libérale, alors qu'il était plus que jamais nécessaire que la force fût concentrée pour repousser deux armées ennemies. Après 17 septembravoir conclu la paix avec la Russie moyennant la cession de la Finlande et des îles d'Aland, c'est-à dire un tiers du territoire et de la population, la Suède, resserrée entre la Baltique etla Norwége, adhéra au système continental.

Vieux et infirme, Charles XIII était le jouet des intrigants et des forts. Son fils étant venu à mourir, la diète fut réunie pour lui désigner un successeur. Plusieurs membres jetaient les yeux sur le roi de Danemark, dans la pensée d'opérer la réunion scandinave; d'autres tournèrent leurs regards vers la France, et, parmi les maréchaux qui se perdaient dans la splendeur de la gloire napoléonienne, ils distinguèrent le seul qui eût encore conservé son individualité. Leur choix tomba sur Bernadotte, prince de Ponte-Corvo, qui s'était rendu populaire en Allemagne par la modération avec laquelle il tempérait les rigueurs de la guerre.

1810 Juille

Ce choix fut peu agréable à Napoléon; aussi, lorsque Bernadotte refusa de fermer ses ports aux Anglais, ce qui aurait achevé de ruiner le pays, se mit-il tout à fait en colère contre ce parvenu, coupable d'être monté au trône sans qu'il l'y eût poussé, et il déairait trouver une occasion d'en tirer vengeance. D'un autre côté, les puissances caressaient chez Bernadotte une ambition qui n'allait pas moins qu'à porter les yeux sur la couronne de France.

La Porte était devenue aussi hostile à Napoléon depuis l'instant où il l'avait trahie, en laissant à Alexandre la Moldavie et la Valachie; ce qui fit que, sourde à ses propositions, elle suspendit, à la médiation de l'Angleterre, ses hostilités contre la Russie.

On sentait la tempête approcher. Si Alexandre s'était épris de Napoléon, jamais les boyards, envers qui le czar est obligé d'employer plus de ménagements que ne se le figurent les étrangers, n'avaient partagé son engouement. Il fut contraint par eux de promulguer un nouveau tarif des douanes qui grevait les marchandises françaises, et permettait l'entrée des denrées coloniales sous pavillon neutre. Le peuple, endoctriné par le clergé, regardait avec horreur les Français, contre lesquels les églises

retentissaient d'anathèmes. L'impératrice mère était extrêmement opposée à Napoléon; on avait des affronts à effacer, et une amitié qui exige l'asservissement ne saurait être durable.

Alexandre ne voyait pas, sans en prendre ombrage, l'occupation du duché d'Oldenbourg, l'agrandissement de celui de Varsovie, la prise de Dantzick, et l'accroissement continuel de la France au détriment des neutres; en outre, son caractère noble et grand s'affligeait de voir la liberté foulée aux pieds en Europe, et il croyait que c'était pour lui un devoir de s'en déclarer le soutien. Il en prit la résolution. Un agent secret alla porter ses propositions à Moreau, qui, réfugié en Amérique, n'avait cessé d'observer les mouvements de son rival, persuadé que son système d'aller toujours en avant, en se fiant dans son audace et dans l'étourdissement des autres, finirait, une fois ou l'autre, par le faire succomber. Le général ne résista pas à la tentation, et il apporta à la Russie, pour l'aider à renverser le maître de la France, l'intelligence et le bras qui naguère avaient sauvé la France.

Dumouriez, qui, ennemi implacable de l'empereur, avait donné à Wellington le plan de la guerre d'Espagne, suggéra aussi alors à Alexandre les moyens à employer dans celle-ci. Son idée favorite était de relever le trône français à l'aide d'une constitution sur de larges bases, et d'y placer Louis-Philippe d'Orléans. Ce prince, son élève, s'était comporté noblement dans l'adversité, s'instruisant d'abord lui-même, puis tirant parti de son savoir pour enseigner aux autres comme professeur, et acquérant par là des idées libérales. Il avait ensuite combattu en Espagne, et il lançait des proclamations contre Napoléon, non en faveur des Bourbons, mais bien en faveur de la république.

Les rois rappelaient ainsi sur la scène les anciens républicains, pour abattre le maître de la France. Les ministres anglais Castlereagh et Liverpool suivaient le système de Pitt. Un journal de Londres ayant suggéré l'assassinat de Napoléon, on demanda dans la chambre des communes qu'un acte de réprobation ne laissât pas supposer que la nation fût complice d'une pareille doctrine. Le marquis de Wellesley prononça alors ces paroles : « L'écrivain dont il s'agit dit que le dominateur de la France « s'est mis au-dessus des lois; mais j'espère qu'il existe aussi en ce « monde un tribunal devant lequel il sera cité avec raison. Or, « les nations de l'Europe le peuvent, non pas avec le poignard,

1813. Juillet « mais en réunissant leurs efforts, et en le punissant sur le champ « de bataille des perfides attaques qui le rendent éternellement « odieux. »

Il s'agissait donc d'un vaste concert de l'Europe, qui, sortant de son étourdissement, comprenait que Napoléon opérait au hasard, et que ce qui est violent n'étant pas durable, il suffirait de persévérer.

Napoléon voyait tout; mais il se conflait dans son épée, dans son épée seule: malheur à lui donc le jour où elle se romprait! Il avait une armée admirable pour la tenue et pour l'ensemble, cent soixante généraux de division, trois cent quarante généraux de brigade, cent dix aides de camp. La moitié de l'Europe lui fournissait des soldats, et il pouvait en faire ce qu'il voulait. Il pouvait tromper l'opinion par ses gazettes, disposer à son gré de cent cinquante millions de sujets et de soixante-douze millions d'alliés soumis, parmi lesquels il n'était pas resté l'ombre d'institutions protectrices.

Mais pour avoir des troupes exercées il lui fallut les retirer de l'Espagne, ce qui fut une diversion des plus fatales. L'Angleterre n'épargnait pas l'argent pour fomenter la guerre dans cette contrée et partout ailleurs; elle enlevait les bâtiments neutres, et en mettait les équipages sur ses vaisseaux. L'Amérique du Nord seule, à la sollicitation de Napoléon, déclara à la Grande-Bretagne une guerre qui pouvait devenir dangereuse, alors qu'elle avait sur les bras l'Europe entière; mais elle setrouvait avoir sous les armes huit cent mille hommes, dont un quart sur mer, et le reste disséminé partout. Le parlement ne regardait point aux énormes dépenses nécessaires contre la France (1), car l'esprit

## (1) La marine anglaise, pendant les gnerres de Napoléon, coûta :

| n | 1803, livres sterling, | 10,211,378 |
|---|------------------------|------------|
|   | 1804                   | 12,350,606 |
|   | 1805                   | 15,035,630 |
|   | 1806                   | 18,864,341 |
|   | 1807                   | 17,400,337 |
|   | 1808                   | 18,087,547 |
|   | 1809                   | 19,578,467 |
|   | 1810                   | 18,975,120 |
|   | 1811                   | 19,200,000 |
|   | 1812                   | 19,395,759 |
|   | 1813                   | 20,096,709 |

1018

public lui était extrêmement hostile, comme en témoignaient les injures des journaux et les caricatures dont Londres four-millait.

La Prusse languissait humiliée, surtout depuis la mort de la reine Louise. Le comte de Hardenberg, ayant pris en main les affaires extérieures, rendit quelque énergie à l'esprit public. Il chercha à ramasser de l'argent, sachant qu'avec cette ressource il ne manquerait pas de soldats. Les trente mille combattants auxquels se trouvait réduite, aux termes des traités, la monarchie de Frédéric II, ne restaient qu'un an sous les drapeaux: expédient très habile, au moyen duquel on avait une réserve déjà exercée, susceptible d'être réunie en un moment. En outre, les sociétés secrètes pouvaient être d'un grand secours. Or Napoléon, se préparant à faire la guerre à la Russie, força la Prusse de se joindre à lui, et de fournir vingt mille soldats à l'armée impériale.

L'Autriche, bien qu'abaissée, se sentait une puissance du premier ordre, au moins par sa masse. Un mariage politique ne l'empêchait pas de répondre au vœu général, et de rechercher son propre avantage. Le comte de Metternich lui donnait le caractère de puissance médiatrice, qu'elle a toujours conservé, ne déclarant jamais la guerre, mais intervenant dans toutes avec la certitude d'en profiter. Par suite de cette politique accommodante, elle renouvela son alliance avec Napoléon, auquel elle promit trente ou quarante mille soldats, mais sous les ordres d'un général autrichien, qui fut Schwartzenberg.

Napoléon, qui se disposait à mettre en marche toute son armée, organisa dans l'empire une garde nationale, formée de tous ceux que n'avait pas atteints sa conscription, avec des officiers particuliers et une solde, ce qui constituait une réserve immense. La France et l'Italie se trouvaient à cet effet divisées en trois bans, selon l'âge déterminé. En même temps, des messages menteurs étaient adressés au sénat; et, sans même s'inquiéter de pallier par de hautes considérations les nouveaux sacrifices qu'il demandait, l'empereur n'eut que des paroles vagues et sonores pour motiver les torrents de sang qu'il s'apprêtait à répandre. Afin de pourvoir à la

Boucher a calculé qu'en tout les deux guerres de 1773-1802 et 1803-1815 coûtèrent à la Grande-Bretagne 40,500,000,000.

sécurité intérieure, il fit transporter à Fontainebleau Pie VII mourant. Il fit donner aux princes d'Espagne des chevaux détestables, pour leur ôter le goût de l'équitation, dont il craignait qu'ils ne se servissent pour s'enfuir; une de leurs sœurs qui montrait de la fermeté fut enfermée, par son ordre, dans un couvent de Rome. Il remit dans la capitale le soin des affaires étrangères à Maret, dont il connaissait le dévouement, afin que le moindre obstacle ne pût venir le traverser; et il se confia surtout à Savary, ministre de la police. Je vais dompter Alexandre, leur disait-il; deux victoires, et je suis à Moscou et à Pétersbeurg. Là, je dicterai la paix. Du zèle, beaucoup de zèle! et dans trois mois je vous rapporte la paix.

Il se dirigea alors vers la Russie, en laissant derrière lui des populations mécontentes. Sa gauche, découverte par suite de l'hésitation de la Suède, resta exposée aux Anglais. Les officiers prussiens les plus braves brisèrent leurs épées plutôt que d'obéir à l'étranger Macdonald. Une colonne de son armée envahit l'Allemagne, arrêta des employés et des militaires, mit des contributions, ce qui convertit en fureur la haine des Allemands; et le roi de Suède se réunit sourdement à l'Angleterre.

Napoléon avait donné rendez-vous à Dresde aux rois, ses vassaux. On y vit réunis François II d'Autriche, accompagné de sa troisième femme; Frédéric-Guillaume de Prusse, les rois de Bavière et de Wurtemberg; Jérôme, roi de Westphalie, et les grands-ducs de la confédération; pléiade éclatante, gravitant autour de ce nouveau soleil, qui les regardait comme ses créatures, et qui disait, quand on lui annonçait des rois: Qu'ils attendent!

Il emmenait avec lui cinq cent mille soldats, dont la moitié seulement étaient Français; le reste était composé de gens qui avaient des passions et des intérêts divers. C'étaient les Polonais avec Poniatowski, espérant mériter leur nationalité; des Saxons, des Autrichiens, des Bavarois, des Prussiens, des Westphaliens, des Wurtembergeois, des Badois, et des habitants des différentes principautés; des Espagnols, des Portugais, des Suisses, des Italiens, sous les ordres d'Eugène, de Lecchi et de Pino. Murat, dans son costume théâtral, commandait soixante mille chevaux; Berthier était à la tête de l'état-major (1). Cette campagne aux

(1) Effectif de l'armée que Napoléon emmena en Russie : 60,000 Polonais. [ 4919

Mai.

Dresde.

Grande

proportions gigantesques flattait l'amour-propre de Napoléon: on ne peut donc prendre que pour une plaisanterie les propositions de paix qu'il continuait d'adresser à Alexandre.

Marche.

La grande armée traversa le Niemen, étonnée de ne pas trouver de résistance. Napoléon disait: Châtions ce czar qui, naquère notre ami, ne veut pas être l'ennemi de l'Angleterre; allons nous faire donner des explications sur sa manière d'agir. Alexandre, qui comprit la nécessité d'opposer à une semblable invasion la guerre nationale et l'esprit religieux, s'exprima dans le langage d'un prophète: Cet ambitieux insatiable a répondu par la perfidie à notre loyauté. Sourd aux propositions les plus modérées, il vient par surprise dans nos foyers. Mon peuple défendra ses familles, sa patrie, l'indépendance russe, et la Providence favorisera notre cause.

Dès lors Alexandre ne donna plus l'impulsion, il suivit; à un peuple enivré de gloire il opposa un peuple enivré d'obéissance. Il seconda l'enthousiasme national en mettant à la tête des troupes le Lithuanien Barclay de Tolly; Bagration, général redouté des Français eux-mêmes; surtout Kutusow, héros que ses victoires sur les Turcs avaient rendu extrêmement populaire: ils se proposèrent de détruire l'envahisseur, quoi qu'il dût en coûter. Le cri de la croisade retentit dans les villes saintes; les reliques furent portées en procession; l'archimandrite Platon, âgé de cent et un ans, lança des imprécations contre le Goliath qui envahissait les tentes d'Israël. La noblesse, écrasée par l'ordre auquel Pierre

```
20,000 Saxons.
```

En tout, 498,000 hommes, que quelques uns portent jusqu'à 650,000.

<sup>30,000</sup> Autrichiens.

<sup>30,000</sup> Bavarois.

<sup>22,000</sup> Prussiens.

<sup>20,000</sup> Westphaliens.

<sup>8,000</sup> Wurtembergeois.

<sup>8,000</sup> de Baden.

<sup>4,000</sup> de Darmstadt.

<sup>2,000</sup> de Gotha et Weimar.

<sup>5,000</sup> de Wurtemberg et Franconie.

<sup>5,000</sup> de Mecklembourg et autres.

<sup>20,000</sup> Italiens, y compris les Napolitains.

<sup>4,000</sup> Espaguols et Portugais.

<sup>10,000</sup> Suisses.

<sup>250,000</sup> Français.

1512.

l'avait soumise, se ranima dans le tumulte, et courut aux armes à l'envi. Les Tartares, les Baschkirs, les Cosaques, se pressèrent en foule autour de l'effigie de saint Serge et au son de la cloche de Moscou. Onze cent mille combattants figuraient sur les cadres; et bien qu'il y en eût beaucoup moins en réalité, c'étaient des hommes braves et constants. La cavalerie était nombreuse, l'artillerie formidable, et les Cosaques légers semaient devant eux l'épouvante. Puis il n'y avait, sur le théâtre de cette nouvelle guerre, que des villes clair-semées, entre lesquelles s'étendait le désert.

Tout le monde conseillait à Alexandre de ne pas risquer de bataille, mais de faire une guerre de positions, de harceler les Français avec des bandes de Cosaques, d'assurer toujours la retraite, et de résister constamment. « Napoléon est fougueux, lui disait-on, et il succombera ici comme en Égypte, comme en Espagne. » En même temps, Alexandre multipliait les négociations. Il s'alliait avec l'Angleterre, qui aussitôt se rendit médiatrice entre lui et la Porte: le Grand Seigneur consentit à la paix; et, par suite, quatre-vingt mille hommes de plus vinrent grossir l'armée russe. Alexandre reconnut les cortès d'Espagne, traita avec la Suède, à laquelle il offrit la Norwége en place de la Poméranie envahie par Napoléon, et fit alliance avec elle.

Au moment où les rois invoquaient à leur aide la liberté, Napoléon empereur se rappela les idées populaires qui jadis l'avaient rendu triomphant, et il songea à la Pologne. Il s'était, grâce à elle, ouvert passage jusqu'aux fontières de la Russie, et elle lui avait fourni de vaillants auxiliaires. Comme il ne pouvait raisonnablement se flatter de refouler les Russes en Asie, il aurait dû refaire de la Pológne une nation, et la placer entre eux et lui, certain de se faire bénir en effaçant le crime des trois puissances. Mais il était l'allié de l'Autriche, qui y aurait perdu quelques dépouilles, et il n'osa tenter cette restauration magnanime. Puis lorsque les siens se furent fait détester dans le grand-duché de Varsovie par des pillages et des excès de tout genre, il ne sut Plus que demander des soldats aux Polonais, des soldats pour le servir. Ils lui parlaient de reconstituer leur royaume, mais il ne les entendait pas; ils lui demandaient un mot, un fiat, et il répondait par des phrases insignifiantes, par des promesses, et mar-Chait en avant pour rencontrer les Russes et leur livrer bataille. Mais, au lieu d'une bataille, il trouva un climat d'une inre mar

1812-

constance extrême, des maladies, et une grande disette de vivres. N'importe; il avança toujours. Charles XII n'avait pu vivre dans ces contrées avec vingt-quatre mille soldats: comment Napoléon aurait-il pu y subsister avec son demi-million d'hommes? Ils mouraient donc, et il ne savait que dire: C'est impossible! des soldats bien commandés ne meurent jamais de faim. Il traça les marches sur la carte, d'après les principes de la grande stratégie; mais il fut arrêté par des marais et des monticules. Ces généraux rois ne voulaient pas toujours obéir; lui-même montrait une lenteur qui tenait de l'épuisement, et que ses panégyristes eux-mêmes ne peuvent expliquer que par une disposition maladive.

Cependant les Russes disparaissaient devant l'armée française, qui marchait toujours, n'apercevant devant elle que solitude, et qui endura des fatigues inouïes avant d'atteindre Witepsk, vide elle-même.

Les maréchaux conseillent à Napoléon d'y passer l'hivèt. Mais non: il veut être à Moscou; Moscou, encore un de ces noms fabuleux auxquels il se complaisait, comme à celui des Pyramides et du Saint-Bernard. Mais Napoléon semble avoir oublié la rapidité de ses premiers mouvements. C'était, il est vrai, une tout autre guerre: peu de grandes routes, les points importants à des distances considérables, un esplonnage difficile, et les reconnaissances poussées à travers un nuage de Cosaques. Les cartes étaient d'ailleurs très-imparfaites, ainsi que les renseignements sur le théâtre de la guerre (1). Souvent il fallait suivre, pendant cent lieues, la même direction, faute d'autres routes, et attaquer l'ennemi de front, au lieu de déboucher de différents côtés, comme en Italie et en Allemagne. A peine un mouvement était-il projeté, qu'il était deviné dès les premiers pas; les grands plans stratégiques étaient donc impossibles.

Les escarmouches fréquentes n'amenaient de part et d'autre

<sup>(1)</sup> Le fait qui frappe le plus dans l'histoire de cette expédition, écrite par Boutourlin, qui, indépendamment des documents russes, a consulté ceux qui furent enlevés aux Français, c'est la connaissance très-imparfaite des ennemis qu'on allait combattre. Lorsque Frédéric II, examinant l'expédition de Charles XII, en décrit les résultats désastreux, il prévoit les revers qui attendent Napoléon. De même les instructions de la guerre de Louis XIV, qui se trouvent aux archives de Paris, auraient pu épargner les nombreuses erreurs de l'expédition d'Espagne.

au'une alternative de pertes et de victoires L'armée française éprouva de la résistance à Smolensk; mais à peine y fut-elle entrée, qu'elle trouva la place vide et livrée aux flammes. Elle avança donc encore, sous le soleil d'août, par une poussière brûlante, au milieu d'escarmouches incessantes, de pertes continuelles, qui lassaient sans jamais amener de résultat, sans que jamais le courage trouvât, pour se relever, la joie féroce d'une bataille. Déjà cent mille hommes avaient péri, et les autres souffraient de la faim, et Moscou était encore à quatre-vingts lieues; Moscou, où les attendaient le repos, l'abondance, et la paix, qu'ils dicteraient des murs de la ville sainte.

17 août.

1819.

Cenendant les Russes désiraient aussi une bataille, et Kutusow s'y préparait au nom des saints nationaux et de la patrie. Cent trente-deux mille Russes, avant avec eux six cent quarante canons, combattirent à Borodino, sur la Moscowa, contre cent trentetrois mille Français et cinq cent quatre-vingt-sept bouches à feu. Soixante-dix mille morts ou blessés restèrent sur le champ de bataille, dont vingt-sept généraux français, et aussi beaucoup de généraux russes, entre autres Bagration. Les chants joveux ne retentissaient donc pas de tente en tente, comme d'ordinaire après la victoire; il ne restait plus à Napoléon que la moitié de son armée, et Alexandre se retirait sur Moscou en disant qu'il failait encore d'autres sacrifices pour dompter l'Antechrist. Le gouverneur de cette ville était Fédor Rostopchin, véritable caractère russe, mélange de sauvage et d'homme civilisé, d'un esprit fin et moqueur, non moins dévoué à défendre la cause de la patrie que Kutusow, avec les mêmes moyens et la même résolution. Les Russes s'étaient proposé d'incendier tout village et toute place fortifiée où les Français pourraient trouver un abri; or ils n'hésitèrent pas à en faire autant de Moscou (1). Sur trois cent mille Moscou.

(1) Proclamation de Rostopchin:

<sup>«</sup> Son altesse le prince Kutusow, afin de se réunir plus promptement aux troupes qui allaient le rejoindre, a abandonné Mosaïsk pour occuper une forte position, où l'ennemi ne se présentera pas de sitôt. Quarante-huit canons et des munitions lui ont été expédiés ; il dit qu'il défendra Moscou jusqu'à la dernière goutte de sang, et qu'il se battra encore dans les rues. Les tribunaux ont été fermés. N'importe, mes amis, il faut accommoder ses affaires; il n'est pas besoin de tribunaux pour faire le procès à un scélérat. S'il était nécessaire, je prendrais des jeunes gens de la ville et de la campagne. Dans deux ou trois jours, je donnerai le signal. Armez-vous de haches et de piques, ou, ce qui

habitants, il en resta à peine vingt mille; les autres émigrèrent à la manière des peuples nomades quand l'ennemi s'approche.

Les Français y entrèrent en grande tenue, comme s'ils eussent revu leur patrie, joyeux d'être enfin dans une ville, d'y trouver 14 septembre. leurs aises et l'abondance au milieu d'êtres humains. Mais personne ne vint à leur rencontre, ils ne virent personne de garde; c'était un vide, un silence comme lorsqu'on traverse Pompéi. Le soir, les soldats affamés burent et mangèrent en toute sécurité, sans se douter qu'ils étaient à la veille de leur perte.

> En effet, la manie d'entrer dans les capitales ennemies avait poussé Napoléon à se procurer là encore un vain triomphe, qui lui coûta une armée et l'empire. Tandis qu'il siégeait avec orgueil dans le Kremlin, forteresse dont les murs sont des montagnes, et qu'il dictait des règlements pour les théâtres de Paris, les Russes disaient : Le voilà pris. Napoléon crut la campagne finie; Kutusow pensait, au contraire, qu'elle ne faisait que commencer; et le ministre russe dit au czar : Sire, remerciez la Providence, la Russie est sauvée!

> Les Russes, qui avaient offert la paix à Smolensk, se gardèrent bien d'agir de même à Moscou, résolus qu'ils étaient de couper la retraite à l'armée française, pour que l'hiver achevat de la détruire. Alexandre fit répandre cette proclamation dans l'empire: « L'ennemi est entré à Moscou, mais la gloire de l'empire n'en est • pas obscurcie. Quelque regret que l'on puisse éprouver de voir « l'ancienne capitale au pouvoir de l'ennemi, il n'en possède que « les murailles, sans habitants ni provisions. Il s'était imaginé, « l'orgueilleux, qu'il allait devenir, en entrant à Moscou, l'arbitre « de l'empire, et lui dicter une paix qui préparerait sa ruine. Es-« pérances déçues! Les troupes, qui chaque jour se réunissent des « provinces voisines, garderont tous les passages, et détruiront les « détachements qui sortiront de Moscou pour fourrager. L'enne-« mi, à son entrée en Russie, comptait trois cent mille hommes; « une moitié a été détruite ou a déserté. Il a occupé Moscou avec « le reste; mais si son orgueil en est satisfait, le résultat montrera « la vérité. La Russie ne se courbe pas sous le joug, et elle versers

> vaut mieux, de fourches à trois dents : le Français ne pèse pas plus qu'une botte de froment. Demain, j'irai visiter les blessés à l'hôpital de Sainte-Catherine; j'y ferai dire une messe, et bénir l'eau pour leur prompte guérison. Quant à moi, je me porte bien. J'avais mal à un œil, mais à cette heure j'y vois parfaitement de tous deux.»

- « tout son sang pour défendre ses lois, sa religion, sa liberté.
- « Dieu tout-puissant, tourne ton regard miséricordieux sur l'É-
- « glise russe ! soutiens le courage et la patience de ton peuple, qui
- « combat pour une cause juste et puissante! Qu'il triomphe, par
- « ton secours, de l'orgueilleux qui l'a attaqué, et qu'en triom-
- « phant il délivre les rois et les nations opprimées! »

A peine les Français furent-ils entrés dans Moscou, que les incendies y commencèrent; éteints dans un lieu, ils éclataient dans dix; les hôpitaux devenaient la proie des flammes, et les blessés se trainaient avec effort pour mourir hors du brasier. Les soldats, fatigués d'éteindre le feu, retournaient à leurs quartiers, et ils n'y trouvaient que des charbons. En trois jours la ville sainte fut réduite en cendres, au milieu desquelles le Kremlin seul resta debout. L'armée victorieuse fut réduite à camper autour d'une ville embrasée. Dans la campagne détrempée par la pluie, le feu des bivouacs était alimenté avec des tableaux, des meubles précieux; on voyait alentour des officiers, des soldats, déchirés, brûlés, s'étendre sur des châles de cachemire, sur des pelisses de Sibérie, des tapis de Perse; la vaisselle d'argent était jetée pèle-mèle; mais toutes ces richesses ne les consolaient pas des souffrances que la faim leur faisait éprouver, et de celles qu'ils entrevoyaient dans l'avenir.

Ces désastres donnèrent une nouvelle énergie aux sociétés secrètes; en même temps, les corps laissés sur la route pour protéger la retraite furent pris en flanc. C'est en vain que Napoléon proposa la paix, c'est en vain qu'il chercha à faire cesser du moins la fureur d'une guerre populaire: Depuis quand, lui répondit Kutusow, l'ardeur que met un peuple à défendre ses foyers contre l'étranger sera-t-elle trop grande?

Napoléon, voyant l'étendue du péril, aurait voulu faire un autre acte de sa stratégie, toujours dirigée en avant; aller attaquer Pétersbourg et y passer l'hiver, ou trouver à s'y ouvrir par eau les communications avec la France. Il sentit alors combien il aurait eu besoin de l'amitié de Bernadotte, qui pouvait à ce moment recouvrer la Finlande et tomber sur Pétersbourg (1). Mais il

<sup>(1) «</sup> Et un Français a eu en ses mains les destinées du monde! S'il avait eu le jugement et l'âme à la hauteur de sa situation, s'il eût été bon Suédois, ainsi qu'il l'a prétendu, il pouvait rétablir le lustre et la puissance de sa nouvelle patrie, reprendre la Finlande, être sur Pétersbourg avant que j'eusse atteint Moscou. » Mém. de Sainte-Hélène.

(012.

Retraite.

était déjà avec ses ennemis. Les généraux de la grande armée, à qui les revers rendaient la hardiesse que leur avaient enlevée les victoires, déclaraient qu'ils étaient las; car, n'ayant plus de gloire à acquérir, ils avaient hâte de pouvoir jouir enfin de leurs richesses au sein de la capitale. On commença donc la retraite sur Smolensk, emmenant des voitures et des caissons chargés de trésors, d'argenterie, de fourrures. Les soldats marchaient avec leurs sacs bourrés d'étoffes de soie, de bagatelles précieuses, et charmés de se rapprocher de leur patrie. Napoléon ordonna de dévaster ce qui restait de Moscou, et de détruire les armes, les poudres, les vivres, regrettant de ne pouvoir se venger que sur des objets inanimés.

L'armée comptait encore cent mille fantassins, cinq cent soixante-neuf canons, et deux mille soixante-dix voltures et caissons; elle était riche et forte, quoiqu'elle eût peu de cavalerie. Cependant les Russes redoublèrent d'efforts lorsque commença la vengeance de Dieu. Kutusow vint barrer le passage aux Français à Malojaroslavetz; mais leur valeur, aidée surtout de celle des Italiens, leur fit franchir l'obstacle. Ils se dirigèrent sur la Bérézina, contrée déjà dévastée lors de leur entrée en Russie; ils traversèrent le champ de bataille de la Moscowa, où quelques blessés, restés là encore depuis cinquante jours, implorèrent leur assistance ou la mort. Partout ils se trouvaient prévenus par les Russes, plus habitués au climat et aux lieux, mieux pourvus, secondés par les paysans, exaltés par Kutusow, qui leur parlait de Napoléon comme du tyran du monde, et par Alexandre, qui les excitait à venger l'incendie de Moscou dans le sang français.

Les Cosaques, « cavalerie misérable, » comme l'appelle Napoléon, étaient l'effroi de l'armée, à qui ils ne laissaient de repos ni le jour ni la nuit. La confusion qui s'était déjà manifestée dans une armée improvisée, où tant de langages différents étaient réunis, éclata alors tout à fait; les soldats désertaient, jetaient leurs armes, se dispersaient, et la mort les moissonnait horriblement. Sur quatre-vingt mille chevaux, il en restait à peine douze mille au mois de novembre; des cent mille hommes d'infanterie sortis de Moscou, il en arriva à peine cinquante-huit mille à Wiasma. Alors survinrent les grands froids, qui devaient, non pas produire le désastre, mais le porter au plus haut point. La neige commença à tomber, en effaçant toute trace de routes. Il fallut donc marcher

au hasard, la bourrasque dans les yeux, exposé à chaque instant à s'enfoncer dans des marais. Les malheureux soldats, suffoqués par le vent, engourdis par le froid, venaient-ils à heurter quelque pierre, quelque tronc d'arbre? ils tombaient, hors d'état de se relever, et la neige les avait bientôt recouverts. Les fusils échappaient de leurs mains roidies, les extrémités gelaient et se gangrenaient; celui qui s'endormait ne se réveillait plus. Si quelquesuns découvraient un sentier frayé et s'y dirigeaient avec espoir, les paysans et les Cosaques en embuscade tombaient sur eux avec furie, et les laissaient expirer lentement sur la neige. Les chevaux, en petit nombre, n'étant pas ferrés à glace, glissaient sur le sol durci : il leur fallait briser la glace pour trouver quelque peu d'eau, et ronger l'écorce gelée des arbres. Lorsque enfin ils tombaient épuisés de fatigue, on se hâtait de les égorger pour se repaitre de leur chair, et pour se réchauffer les pieds et les mains dans leurs entrailles palpitantes.

Chaque bivouac devenait un cimetière par le manque de feu : les soldats s'y couchaient le sac sur le dos, les cavaliers la bride passée au bras; souvent ils se tenaient embrassés pour se procurer un peu de chaleur l'un à l'autre ; mais souvent aussi, le lendemain matin, ils ne trouvaient près d'eux qu'un cadavre, et le quittaient sans plaindre son sort, car il avait cessé de souffrir. Si l'on voyait quelque peu de bois, la marmite, précieusement conservée, était mise sur le feu, et la poudre remplaçait le sel pour assaisonner une poignée de farine de seigle ou un morceau de cheval. Un égoïsme farouche se substituait à cette générosité qui est l'apanage du soldat, et chacun ne songeait plus qu'à soi; on allait jusqu'à se disputer, le sabre à la main, une misérable croûte de pain, une botte de paille ou un fagot. On ne tendait pas la main au camarade qui tombait: à tel autre on arrachait de ses épaules, avant qu'il fût demeuré gelé, la pelisse qui le couvrait, pour l'endosser, tiède encore. C'était en vain que ceux qui gisaient sur le sol glacé, tombés d'épuisement ou blessés, pressaient les genoux de leurs frères d'armes, les suppliant au nom de leurs parents, de leur patrie, de celle qu'ils aimaient. de ne pas les abandonner; puis, quand le tambour battait la marche, ils se trainaient sur la terre avec des hurlements, en leur montrant les Cosaques qui arrivaient, implorant, comme un dernier service, un coup de fusil, pour ne pas tomber au pouvoir de

ces barbares. Beaucoup d'entre eux étaient atteints de folie, ou tombaient dans une gravité farouche, sous les haillons les plus ridicules.

Un hiver aussi rigoureux ne pouvait entrer dans les prévisions d'un général; mais il aurait dû calculer les mesures d'ordre, ainsi que les moyens de prévenir la famine, qui sema la route de cadavres, et livra aux Russes cent trente-cinq mille prisonniers. Les fugitifs mirent au pillage les magasins, qui dès lors ne purent subvenir aux besoins; seule la garde impériale resta unie, et Napoléon lui dut son salut.

1818.

Les armées russes du Danube et de la Finlande se concentraient sur la Bérézina, pour prendre en tête les Français que 26 novembre. poursuivait Kutusow, que harcelaient sans repos Miloradowitch et Platow; mais cette bataille que l'armée napoléonienne avait tant désirée lui était présentée quand elle se trouvait hors d'état de combattre. Elle fut rejointe alors par les deux corps restés en Lithuanie, sous les ordres de Victor et d'Oudinot; ces corps purent donc protéger le passage de ces misérables débris contre les attaques de Wittgenstein et de Titchakow. Mais tandis qu'ils s'étaient flattés, d'après des relations menteuses, de trouver une armée victorieuse, ils ne rencontrèrent que des fantômes inspirant le dégoût et l'effroi, des malheureux d'une gravité sombre, sans armes, sans souliers, le nez et les oreilles gaugrenés; le reste livide, gonflé; les yeux immobiles ou frappés de cécité, et qui, stupides ou insensés, tombaient à leurs pieds en implorant du pain.

Le passage du fleuve s'opéra avec une extrême confusion. Nev protégea la retraite; la garde royale italienne prodigua héroïquement sa vie pour une gloire qui n'était pas la sienne. Cinq mille soldats y restèrent, huit mille huit cents seulement répondirent à l'appel. Les commissaires ordonnateurs, trompés par les bulletins, qui ne cessaient de proclamer des victoires, n'avaient rien préparé sur la route. En France même, en Italie, en Allemagne, la douleur silencieuse de tant de familles décimées était adoucie par l'annonce répétée de nouveaux triomphes, lorsque le XXIXe bulletin, dans lequel Napoléon déclarait le désastre subi, vint tout démentir. Pour en ôter la gloire aux hommes; il l'attribuait au froid; mais il insultait aux souffrances, en disant : « Ceux à qui « la nature n'avait pas donné une trempe assez vigoureuse pour « surmonter les vicissitudes de la fortune, perdant leur gaieté et

« leur bonne humeur, ne pensèrent qu'à des revers et à des catas-

« trophes ; ceux qu'elle créa supérieurs à tous les événements con-

« servèrent leur vivacité, leurs manières ordinaires, et virent une « nouvelle gloire dans les difficultés qu'il leur fallait surmonter. » Puis il ajoutait: «La santé de sa majesté ne fut jamais meilleure.»

Ainsi, qu'un million de veuves et de fiancées aient à se consoler; l'empereur se porte bien, et il n'a pas un mot de compassion pour tant de morts, pas un mot de consolation pour ceux qui survivent (1).

1013-

Cette dernière phrase, pleine d'inhumanité, lui était dictée par Conjuration de Malet. le sentiment intime que sa grandeur se fondait sur lui seul, et que sa race n'était rien. Il venait d'en avoir la preuve. Huit années d'empire, avec ses pompes brillantes, n'avaient éteint ni les républicains ni les partisans des Bourbons, et la persécution religieuse avait accru le nombre des mécontents. Jetés pêle-mêle dans les prisons d'État, ils pouvaient s'entendre dans un sentiment commun de haine contre leur oppresseur, et comprendre que la servilité dont Napoléon s'était entouré ne lui donnait point de force durable, et qu'il tomberait au premier choc. Cette faiblesse n'avait pas échappé au général Malet, de Dôle, qui, alors détenu lui-même, our dit au milieu de Paris une conspiration, ou, pour mieux dire, un projet, entre un très-petit nombre de personnes. Il s'agissait d'annoncer la mort de Napoléon, de faire déclarer par le sénat sa déchéance et celle de sa dynastie, puis de réveiller le patriotisme au chant de la Marseillaise. Il mena si bien l'affaire au milieu de gens qui avaient cessé de croire à l'infaillibilité de Napoléon, que, dans le cours d'une nuit, il eut tout Paris entre les mains, et que le ministre de la police arrêté alla le remplacer en prison. Une partie de la garnison avait ajouté foi à ses paroles, et la révolution était faite, si un général, concevant des doutes, ne l'eût fait arrêter lui-même. Alors tout l'échafaudage

<sup>(1)</sup> Il est impossible de trouver rien de plus froidement inhumain que la note suivante ajoutée par le Moniteur à l'annonce de la perte de quatre cent mille hommes : « Ce bulletin doit ajouter à l'admiration qu'inspirent la fermeté stoïque et le puissant génie de sa majesté. Peu de pages, dans l'histoire ancienne et moderne, peuvent être comparées à ce mémorable bulletin sous le rapport de la noblesse, de l'élévation et de l'intérêt; c'est une pièce historique du premier rang. Xénophon et César ont ainsi écrit, l'un, la Retraite des Dix mille, l'autre, ses Commentaires. »

tomba aussi vite qu'il s'était élevé; la police fut honteuse de n'avoir rien su; les autres autorités rougirent d'avoir accepté la déchéance prononcée, et n'en montrèrent que plus de rigueur à punir. Malet, à qui l'on demanda quels étaient ses complices, répondit: Toute la France et vous-même, général, si j'avais réussi. Invité à se défendre: Un homme, dit-il, qui s'est levé en défenseur des droits de son pays n'a pas besoin de défense; il triomphe, au meurt. Il mourut en effet avec douze de ses complices, en s'écriant: Citoyens, je ne suis pas le dernier des Romains! Tandis qu'il était fusillé comme traître, on le représentait partout comme un fou, en traitant sa tentative d'acte de démence.

C'était une folie en effet; mais elle révélait la faiblesse de l'empire, et elle en détruisait le prestige. Comment! dans une seule nuit, on avait enlevé à l'empereur sa capitale; et, parmi tant de personnages qui lui étaient dévoués, pas un n'avait résisté. Bien plus, les conjurés et les sénateurs ne songèrent pas même à l'impératrice et à son fils; et lorsque Cambacérès rendit compte de cette échauffourée à Marie-Louise, elle ne lui adressa que cette réflexion: Ils m'auraient donc laissée retourner à Vienne? Ainsi, personne ne croyait à la stabilité de la dynastie impériale; et, dans un temps où un décret faisait tout, un autre décret pouvait tout détruire. De pareils symptômes étaient donc bien faits pour affrayer Napoléon (1); de plus, les cris nationaux de l'Allemagne et de l'Espagne retentissaient jusqu'en France; les Anglais fomentaient les idées libérales, et plusieurs républicains étaient fusillés dans le Midi.

Napoléon sentit en conséquence le besoin de retourner au centre d'une machine qui ne se mouvait que par lui, de comprimer les espérances que son désastre pourrait faire naître, et de prépa-

(1) «Je me sentis bien moins choqué de l'entreprise du coupable, que de la facilité avec laquelle ceux même qui m'étaient les plus attachés se seraient rendus ses complices.... Pas un seul n'avait à mentionner la moindre résistance, le plus petit effort pour défendre et perpétuer la chose établie. On ne semblait pas y avoir songé, tant on était habitué aux changements, aux révolutions; c'est-à-dire que chacun s'était montré prêt et résigné à en voir surgir une nouvelle. Aussi, tous les visages changèrent, et l'embarras de plusieurs devint extrême quand, d'un accent sévère, je leur dis : Eh bien, messieurs, vous prétendez et vous dites avoir fini votre révolution! Vous me croyiez mort... Mais le roi de Rome? vos serments, vos principes, vos doctrines? Vous me faites frémir pour l'avenir. » Mém. de Sainte-Hélène, novembre 1816.

rer une nouvelle armée. Il céda le commandement à Murat, non parce qu'il était le plus habile, mais parce qu'il était roi, et arriva rapidement à Paris, ne laissant pas derrière lui moins de quatre cent mille vies (1).

1919. s décembre.

1213.

Une fois arrivé dans sa capitale, il adressa des éloges aux uns, des reproches aux autres, et chercha à raviver les idées monarchiques; mais le prestige était détruit : les Français avaient pris en défiance, en mépris même, un empereur qui, recourant au mensonge, leur annonçait le beau temps au milieu de souffrances inexprimables. Il ne se corrigea pas néanmoins de ses frénésies despotiques; il accusa les idées libérales, ou, comme il disait, l'idéologie, des maux qu'il avait causés (2); il demanda de nouveaux sacrifices, sans vouloir rien concéder aux peuples parmi lesquels les rois avaient réveillé le nom de la liberté. Il courut à Fontainebleau pour y avoir une conférence avec le pape; et il arracha par la séduction, peut être par l'insulte, la signature d'un concordat à ce vieillard de soixante et onze ans, malade, et entouré uniquement de cardinaux asservis au gouvernement impérial. Par cet acte, Pie VII renonçait au domaine temporel, et laissait l'institution des évêques au métropolitain ou au doyen, lorsqu'il ne l'aurait pas donnée dans les six mois. Napoléon s'en réjouit comme d'un triomphe, et ouvrit aux cardinaux détenus les portes de leur prison. Mais Pie VII ne tarda pas à regretter ce qu'il avait fait, et publia une protestation contre cet acte de faiblesse.

Il serait impossible de retracer la joie des ennemis de Napoléon et des nations qui n'avaient éprouvé que tyrannie de sa part, à la

<sup>(1)</sup> Mapoléon nie les grandes pertes de son armée en Russie, et dit qu'elle setta moins de cinquante mille hommes à la France actuelle: « L'armée russe perdit quatre fois plus que l'armée française. L'incendie de Moscou coûta la vie à cent mille Russes, morts de froid et de misère dans les bois; l'armée russe fut assaillie par les intempéries durant sa marche de Moscou à l'Oder. Tout calculé, la perte de la Russie fut six fois plus grande que celle de la France d'aujourd'hui. » En admettant même, ce qui serait une absurdité, cette assertion pour vraie, à qui demander compte du sang de trois cent mille Russes, morts en défendant leur pays?

<sup>(2)</sup> Il disait, le 20 décembre 1812, au conseil d'État: « C'est à l'idéologie, à cette métaphysique ténébreuse qui, rocherchant avec subtilité les causes premières, veut fonder sur ces bases la législation des peuples, au lieu d'approprier les lois à la connaissance du cœur humain et aux leçons de l'histoire, qu'il faut attribuer tous les maux éprouvés par notre belle France. »

1813.

nouvelle des désastres de Russie. L'Allemagne célébra ses nouveaux héros sous le nom des anciens, et divinisa la courageuse Louise de Prusse, ainsi que le libraire Palm, assassiné pour son dévouement à son pays. Un complot se forma en Italie pour y constituer un royaume indépendant, sous Eugène Beauharnais ou sous Murat. L'héroïsme des Espagnols fut ranimé par celui des Russes. L'Angleterre se sentit encouragée, par l'heureux succès de ses efforts, à en tenter d'autres, non plus pour exciter au centre une guerre civile, mais pour favoriser aux extrémités les idées d'affranchissement dans les pays fatigués du joug. Les mécontents anciens et nouveaux renouèrent leurs intrigues, dans l'espoir d'une vengeance qu'ils préparaient. Louis XVIII écrivit à Alexandre pour lui recommander les milliers de Français restés prisonniers; et il répandit en France une proclamation, où il promettait, avec une amnistie, d'abolir la conscription, et de donner au pays un gouvernement tempéré. C'était l'amorce dont tous les rois faisaient alors usage, persuadés qu'il n'était possible d'abattre que par la liberté celui que la liberté avait rendu si grand.

Ainsi l'opinion se prononçait dans un sens hostile, et la population était lasse et épuisée. Mais ce fut alors que se manifesta la puissance de l'administration impériale, car elle parvint à renouveler les prodiges de la convention. Tandis que le peuple se répandait en allusions et en pasquinades qui échappaient à la police, de toutes parts arrivaient des félicitations et des offres, tant des préfets que de tous les corps de l'État. Il ne restait plus ni artillerie, ni cavalerie, ni argent, ni jeunesse; mais Napoléon, avec une activité infatigable, appela au service de terre les artilleurs de la marine, anticipa d'une conscription sur l'autre, et mobilisa le premier ban de la garde nationale; il mit enfin en marche une garde d'honneur qui, composée de jeunes gens de bonnes familles, devait lui servir en outre de garantie pour le maintien de la tranquillité intérieure. On peut tout quand on n'est retenu par rien, même par la compassion.

Le langage de l'empereur ne différait pas alors de celui qu'il tenait dans ses jours de gloire (1). Il faisait, avec des couleurs plus mensongères que de coutume, le tableau de la prospérité de la France, dont l'armée était florissante, le commerce en progrès,

<sup>(1)</sup> Voyez le discours de Napoléon au corps législatif.

les travaux publics en activité (1); mais la conclusion était un compte préventif évalué à 1150 millions, tandis que les revenus ordinaires, portés au chiffre le plus élevé, atteignaient à peine 960 millions. Il n'y avait point de crédit; les biens communaux et les fondations pieuses fournirent le surplus, pendant que le peuple mourait de froid et de faim.

Napoléon, après avoir remis la régence à Marie-Louise, s'apprêta à ouvrir une nouvelle campagne, dont il attendait des résultats formidables; ceux qui n'avaient pas de pain au logis devaient y trouver au moins une mort glorieuse.

Murat, plein d'habileté pour frapper des coups hardis, n'avait pas celle qu'il faut pour une retraite. Craignant pour son royaume, il abandonna l'armée sans attendre d'ordres de Paris. et vola à Naples, comme l'avait fait l'empereur. Alors encore, au lieu de remettre le commandement à Nev, véritable héros de cette retraite, Napoléon le donna à Eugène, parce qu'il tenait à la famille impériale. Mais qu'était-il possible de faire? Il n'y avait plus d'armée; il n'en restait que de misérables détachements en désordre, assaillis sans cesse par l'ennemi, à qui les Polonais et les Prussiens se hâtèrent de donner du pain et un asile dans les hôpitaux. Les Russes maudissaient « ce génie infernal qui, par pure envie contre un pays florissant, était venu incendier, massacrer, fouler aux pieds la religion, entraînant à sa suite une foule de nations lui obéissant par peur ou par lâcheté, semblable à ces tempêtes d'où s'élancent la peste et la mort. » Et ils poursuivaient la lance aux reins, jusqu'aux bords de l'Oder, celui qui voulait faire trembler leur patrie jusque sur la Néva. En entrant dans Wilna, ils proclamèrent une amnistie; et Alexandre, qui arriva bientôt, visita dans les hôpitaux trentecing mille Français. Les Cosaques furent recus à Varsovie sans obstacle. Les Prussiens s'unirent à eux lorsqu'ils furent arrivés au Niémen, et ils inquiétèrent Eugène, qui se dirigea sur l'Elbe, menacé de tous côtés par les peuples insurgés, et appelant Napoléon au plus vite, s'il ne voulait voir toute l'Allemagne lui échap-

<sup>(1)</sup> Les travaux publics coûtèrent, de 1804 à 1812, y compris toute cette année, 117,328,710 fr. Il résulte, des registres de la police, que la population de Paris était tombée de six cent cinquante mille âmes à cinq cent trente mille; un tiers des maisons n'était pas loué; sur soixante-six mille artisans patentés, la moitié était sans ouvrage.

per. Napoléon, qui avait admiré l'armée russe à Austerlitz, parce qu'elle était vaincue, la traita de barbare maintenant qu'elle était victorieuse, et d'imbécile son général.

Les puissances étaient convaincues par expérience qu'il n'y avait pas à espérer de paix véritable avec Napoléon. Le bruit se répandit qu'il voulait faire enlever Bernadotte et le roi de Prusse; et malheureusement ses actes antérieurs permettaient une pareille supposition. Il est certain qu'il ne diminua rien de sa hauteur et de ses prétentions; il ne voulut pas même alors relever un peu la Prusse de l'oppression avilissante où il la tenait, tandis qu'Alexandre lui adressait les plus belles propositions. Or comme les peuples poussaient le gouvernement avec une force irrésistible, cette puissance conclut avec la Russie une alliance offensive et défensive, en s'engageant à ne déposer les armes qu'autant qu'elle aurait recouvré les provinces qu'elle possédait en 1806.

Déjà le corps prussien qui marchait sous les ordres de Macdonald avait déserté. L'armée fut mise sur pied; mais derrière elle venait la landwehr, plus redoutable encore. La guerre sainte fut proclamée, la guerre de l'indépendance. La littérature se fit patriotique, belliqueuse; et, pour la première fois depuis de longs siècles, les Allemands réunis combattirent en frères pour la liberté contre la tyrannie. Le baron Stein, que le courroux de Napoléon avait foudroyé, était devenu, dans son exil, un instrument rédoutable de réaction contre la domination française.

Le Mecklembourgeois Blücher (1742-1819), qui s'était signalé sous Frédéric II, et qui était ensuite resté treize ans occupé de travaux champêtres, avait déposé ses rancunes et repris les armes, quoique déjà vieux; et le Tugendbund vit en lui le futur vengetir de la Prusse. Parvenu au commatidement de l'armée, il n'aspira pas à la gloire du stratégiste; il combattait avec les soldats, déchirait comme eux la cartouche, allumait sa pipe à la mèche des artilleurs, et s'il avait mal aux yeux, il se coiffait d'un chapeau de femme avec un voile, et criait, En avant! son commandement habituel, et qui était devenu son surnom. Il fut l'élément actif de la nouvelle alliance contre la France, dont la force de cohésion était due à Swartzenberg, l'influence politique à Alexandre. Kutusow, à son entrée en Allemagne, déclara la confédération dissoute; l'insurrection allemande s'étendit, et un comité composé des représentants des quatre races, saxone, bavaroise, wurtember-

geoise et hanovrienne, se forma près d'Alexandre pour reconstituer la nationalité germanique. La Saxe et le Danemark, qui hésitèrent à abandonner Napoléon, furent sacrifiés.

Si Napoléon n'avait eu à combattre que des armées et non des nations, il aurait encore été vainqueur. Qui ne serait étonné de le voir, après un si grand échec, se relever soudain contre toute l'Europe, reparaître en Allemagne, reprendre l'offensive avec des conscrits, et déployer hardiment sa grande tactique? Il aurait encore pu, à coup sûr, conserver la barrière du Rhin, que la révolution avait conquise; mais il voulait qu'elle restat toujours à l'Oder et à l'Elbe, et il y transporta son artillerie, qu'il importait de conserver pour la défense de la patrie. La victoire lui sourit encore à Lutzen, à Wurtzchen, à Bautzen; mais un grand nombre d'officiers périrent, et avec eux d'anciens généraux, comme Bessières et Duroc.

L'Autriche restait effrayée du mouvement national qui éclatait en Allemagne, reconnaissant bien qu'il tournait tout entier à l'avantage de la Prusse, et que cette paix, dont les autres ne voulaient pas, lui convenait à elle. Elle s'offrit donc comme médiatrice, appuyée de deux cent mille baionnettes. Napoléon s'irrita, menaça; puis il se décida à l'accepter, et un congrès fut réuni à Prague. Mais Napoléon ne voulut pas paraître avoir eu le dessous, et il réclama l'intégrité de l'empire, depuis l'Illyrie jusqu'à Hambourg : ce qui lui fut refusé.

Les négociations étant donc devenues inutiles, l'Autriche prit part à la coalition; l'Angleterre promit de lui fournir 1,200,000 livres sterling par an, d'en donner 666,666 à la Prusse dans les derniers six mois de 1813, pour tenir sur pied quatrevingt mille hommes, et d'augmenter son territoire au moyen des conquêtes qui seraient faites. Elle s'engagea à payer à la Russie 1,538,384 livres sterling, outre un demi-million pour sa flotte, qui se trouvait dans les ports britanniques. Elle émit en même temps, sous le nom de denier fédéral, cinq millions de papier-monnaie garantis par les trois puissances, dont un tiers devait être à la disposition de la Prusse, et le surplus à celle de la Russie. Le remboursement devait en être fait moitié par l'Angleterre, pour deux sixièmes par la Russie, pour un sixième par la Prusse, et l'on devait convenir de nouveaux subsides, au cas où la guerre se prolongerait en 1814.

# ts.

Avril.

∆oût.

Les Anglais se répandirent sur le continent comme agents, ambassadeurs, capitaines; ils s'en allèrent de cour en cour pour stimuler, promettre, payer, mettre un peu d'accord entre les mouvements des alliés. Lord Castlereagh mit en jeu les haines de tout le pays; il aviva l'activité hostile de l'Europe par le mot magique de délivrance, et donna à l'action une persévérante unité. Or comme c'était le cabinet anglais qui payait, il contraignit les autres à faire ce qu'il voulait, en les menaçant de suspendre les payements et de ne plus garantir leurs emprunts.

Le camp des alliés avait recu Bernadotte et Moreau, prêts à combattre leurs anciens camarades; les disciples de Napoléon marchèrent contre leur maître, et les enfants de la révolution contre le drapeau tricolore, devenu impérial. Là se trouvèrent les diplomates les plus distingués de l'Allemagne, ses poëtes, ses penseurs. Körner et Ruckert composèrent des chants, au son desquels marchèrent les armées. Humboldt devint ambassadeur de la Prusse. C'était Pozzo di Borgo, compatriote et rival héréditaire de Bonaparte, qui, lié avec Stein, avec Stadion et avec les autres patriotes allemands, avait inspiré Alexandre et persuadé Bernadotte, dont les manifestes étaient écrits par Schlegel; Gentz rédigeait ceux de l'Autriche. Le général suisse Jomini, habile stratégiste, était passé aux alliés. Les bataillons westphaliens et badois désertèrent; le général bavarois de Wrède s'allia à l'Antriche; enfin, les Saxons eux-mêmes et la cavalerie wurtembergeoise abandonnèrent Napoléon. Chacun de ses généraux se crovait en droit de raisonner l'obéissance; tous ces rois qu'il avait improvisés voulaient échapper à sa sujétion. Napoléon avait attenté à la liberté de l'Europe, il fallait donc qu'il fût abattu; Napoléon avait détruit la liberté en France, il fallait donc le mettre de côté pour qu'elle renaquît ; lui tombé, on constituerait en France un gouvernement comme celui de l'Espagne, de la Sicile ou de l'Angleterre; on en ferait autant dans les pays qui concourraient à la délivrance générale. C'était un langage tout nouveau, et les proclamations des rois étaient remplies des mots de patrie, de liberté, d'indépendance.

L'Autriche confia par reconnaissance, au prince de Schwartzenberg, le commandement en chef des cinq cent vingt mille hommes qu'armait l'Europe pour la liberté commune. On vit combien l'administration napoléonienne était favorable au dévelop-

pement des forces nationales, par la promptitude et la facilité avec lesquelles on put lever, dans les seuls États du second ordre, des armées telles que l'ancien empire tout entier n'en avait jamais fournies dans ses meilleurs temps.

Quatre cent mille hommes passèrent le Rhin, à la fin de 1813. pour la guerre des nations. On commença de combattre à Dresde, et un boulet donna la mort à Moreau; les alliés furent repoussés, et Körner fut tué. Une série de batailles aussi prodigieuses, sous le rapport de l'art, que les premières livrées en Italie, ajoutèrent à la gloire de Napoléon. Son intention était de marcher sur Berlin, de dégager les garnisons françaises renfermées dans les places fortes, et d'en grossir son armée. Mais la persévérance manquait aux siens, qui n'avaient plus en lui l'aveugle confiance d'autrefois, et n'aspiraient qu'à regagner la France, sous prétexte de la protéger. Il se replia donc sur Leipsick, où il en- 12 octobre. gagea une bataille décisive.

Ceux qui attribuèrent ses premières victoires à son seul génie accusèrent de ses défaites les généraux, le hasard, la trahison. La première journée ayant été mauvaise, Napoléon se décida à opérer sa retraite par le pont unique qui traverse l'Elster; mais à peine l'eut-il passé, qu'il le fit sauter, coupant ainsi son armée en deux. Vingt-cinq mille hommes furent faits prisonniers, avec deux cent quatre-vingt-dix canons. Beaucoup se novèrent en essayant de passer le fleuve à gué, et entre autres Poniatowski, qui ne désespérait pas encore de l'indépendance de sa patrie. Alors se renouvela le pêle-mêle de la première retraite (1), car

<sup>(1)</sup> Carrion-Nisas dépeint en ces termes la retraite de l'armée française après la victoire de Dresde et la déroute de Leipsick (II, 495) :

<sup>«</sup> Qui pourrait se figurer, s'il ne l'eût vu, durant la nuit passée avant d'arriver à Hanau, l'aspect de cette multitude amoncelée sans trace ni apparence de rangs, sans qu'il y eût ensemble quatre hommes du même corps? Ce n'était pas une mêlée, ni le premier encombrement des premiers instants d'une fuite, mais une confusion tranquille, ce triomphe du chaos, où l'entassement bizarre des éléments sussit pour produire l'horreur; hommes, chevaux, soldats, chefs, bagages, chariots, canons, s'avançaient lentement et pêle-mêle.

<sup>«</sup> Au plus épais de cette tourbe, on reconnaissait, avec un frémissement involontaire, Napoléon, qui, pressé, porté plutôt que suivi, ne paraissait plus maître de ses propres mouvements; dont le visage pâle, éclairé de temps à autre par les torches des vivandières, s'offrait, dans ce tableau sinistre, comme pour laisser à l'imagination, dans un seul souvenir, tout ce que le génie peut subir d'erreurs, combien la fortune et la grandeur humaine peuvent avoir

1618. 30 octobre. Napoléon ne savait que marcher en avant. L'épidémie se déclara parmi ces hommes exténués. Les Bavarois voulurent barrer le passage à Napoléon; mais il les culbuta à Hanau. Rentré en France, il redemanda des hommes pour combler les vides énormes de cette seconde armée.

Il devait en obtenir; mais la liberté se réjouit sous la bannière des rois, qui se virent dédommagés d'un seul coup des pertes subies depuis dix ans, et ambitionnèrent de nouvelles acquisitions de territoire. Lors même que Napoléon eût été vainqueur à Leipsick, il n'aurait retardé sa chute que de quelques jours. L'annonce de sa défaite suffit pour renverser tout l'édifice qu'il avait élevé: Jérôme Bonaparte s'enfuit à Cassel; Dalbert, grandduc de Francfort, à son évêché de Ratisbonne; la Prusse, l'Angleterre, la Hesse, Oldenbourg, Brunswick, reprirent tout ce qu'ils avaient perdu. Le Wurtemberg, Baden, Hesse-Darmstadt, assurèrent leur existence par des traités particuliers avec l'Autriche. Pendant ce temps, Wellington battait en Espagne les Français à Vittoria. Le roi Joseph fut repoussé dans la Biscaye,

de revers et de retours douloureux.... Que les temps sont changés! Ce n'est plus ce soldat volontaire que nous avons vu partir en 1792, après un si long repos de nos armes; homme de vingt à trente ans qui abandonnait avec jois la maison paternelle, impatient des loisirs et de l'innocente tranquillité des occupations domestiques, qui marchait d'un pas ferme et assuré, le jarret tendu, la tête haute, l'œil plein d'audace et d'avenir, dont le geste exprimait la vigueur et l'intelligence; toujours dispos, toujours avisé, connaissant tout, répondant à tout, capable de donner à l'occasion un conseil salutaire, un avis utile à son capitaine, à son général; affrontant les périls comme les fatigues, supportant gaiement des privations forcées, et content du nécessaire au milieu de l'abondance.

«Vingt ans de guerre ont passé; le conscrit de 1813 est un être fluet, à moitié formé, moins encore au moral qu'au physique; pauvre garçon étourdi du passage subit de la paix et de l'abondance grossière du toit rustique, à la vie bruyante et aventureuse, aux fatigues et aux privations des camps, acceptant la guerre et ses efforts avec une résignation sans volonté, miné par la nostalgie, découragé depuis qu'il a perdu de vue le clocher de son village; à qui on a donné un fusil, mais non la manière de s'en servir; qui a jeté au loin cette arme inutile, ou la tratne d'un pas chancelant, le visage amaigri, l'œil fixe, et qui ne sait répondre si on l'interroge.... Spectacle alimenté par des convois toujours nouveaux de recrues de dix-huit ans; et lorsqu'on voyait ces malheureux passer la première et dernière revue de l'empereur, on croyait entendre sortir de leurs faibles poitrines ce triste cri des gladiateurs romains: Ceux qui vont mourir te saluent!»

et il fallut penser désormais à défendre aussi le territoire français du côté des Pyrénées.

494%

Une fois la confédération du Rhin dissoute, les villes hauséatiques se soulevèrent. En Hollande, le prince d'Orange déclara, dans une proclamation, que « le moment était venu de recouvrer l'indépendance nationale ; » que, pressé de tous côtés de reprendre la couronne, il ne le ferait que « avec une constitution sage qui protégeat la liberté contre tous les abus possibles. » Mes antétres, ajoutait-il, ont fondé votre indépendance: la maintenir sera mon soin constant et celui de mes descendants. L'Illyrie et le Tyrol s'agitèrent; Murat prêta l'oreille aux propositions que lui firent faire les alliés; las des insultes de son beau-frère, il occupa Rome, après s'être entendu avec les Autrichiens. L'Angleterre lai offrit vingt-cinq millions et vingt-cinq mille hommes pour s'assurer la possession de l'Italie, qui appelait l'indépendance de tous ses vœux. La Bavière, de son côté, offrit à Beau- Decembre. harnais la couronne italienne. Élisa négocia avec les ennemis de son frère. Enfin, la Suisse s'unit aux Autrichiens.

On n'avait songé jusqu'alors qu'à faire rentrer la France dans ses limites du Rhin, et l'Autriche ne tenait pas à détrôner Napoléon. Napoléon recut à Francfort, comme à Prague, des propositions dans ce sens. Metternich, Aberdeen, Nesselrode, lui offrirent encore une large part de domination, en l'appelant à conserver la puissance et la prépondérance de la France entre le Rhin, les Alpes et les Pyrénées, en même temps que l'indépendance des nations continentales et maritimes serait établie. » Mais comme il trainait en longueur, ils se lassèrent de la modération. et se proposèrent de restreindre le territoire de la France. Les Russes brûlaient du désir de venger sur Paris le désastre de Moscou : les Prussiens, de réunir à l'Allemagne l'Alsace et la Lorraine (avulsæ Imperii); l'Angleterre, de réduire ce royaume à ce qu'il était en 89, et de lui enlever Anvers.

Un million d'hommes avait déjà été levé en France depuis 1812: or, Napoléon en demanda encore trois cent mille. Les paroles m'il adressa au corps législatif furent empreintes de tristesse (1).

(1) « Des victoires éclatantes ont illustré l'armée française dans cette campagne, des défections sans exemple les ont rendues inutiles; tout s'est tourné confre nous : la France elle-même serait en péril, sans l'énergie et l'union des Français... N'ayant point été séduit par la prospérité, l'adversité me trouvers 4845.

Mais quand cette assemblée et le sénat lui proposèrent de garantir aux Français la sécurité des personnes et des propriétés, il y vit une insulte, cassa le corps législatif, et déclara la guerre nationale. Tandis que les autres rois faisaient appel à la victoire en proclamant la liberté, il crut le despotisme l'unique moyen de salut. En voyant toute l'Europe réunie, armée contre lui seul, il se confirma dans l'idée que le pouvoir devait être concentré en lui seul : il agit en conséquence, et se créa dictateur. Il augmenta tous les impôts, offrit lui-même trente millions sur ceux qu'il tenait enfouis aux Tuileries, et, isolé de la nation, il n'eut de confiance qu'en l'armée.

Il avait encore en effet trois cent soixante mille combattants, mais disséminés de l'Espagne à la Dalmatie. Maintenant que les forteresses étaient devenues inutiles, et que l'on ne pouvait se fier qu'aux seules défenses géographiques, il fallait choisir ou les montagnes ou l'embouchure des fleuves. Napoléon aurait dû se déterminer pour l'un ou l'autre moyen, porter sur Hambourg une partie de ses forces et une autre partie en Suisse, où il aurait donné la main au prince Eugène, de manière à effrayer les puissances sur lesquelles il aurait pu tomber à son choix. Mais jamais il ne connut la guerre défensive. Il ordonna la levée en masse, enjoignant aux préfets et aux maires d'armer tous les hommes valides, et de traiter comme traîtres tous ceux qui s'opposeraient à cette mesure.

Mais tout le monde éprouvait un ardent désir de la paix, et Napoléon perdait sa légitimité en perdant sa grandeur. Le sénat our dit des trames; Talleyrand et Sieyes se concertèrent; chacun songea à soi; les anciens rois s'occupèrent de se procurer de l'argent, et les hommes d'affaires de s'ouvrir un avenir, en conjurant contre le présent; les alliés firent entendre au sénat que

supérieur. Plusieurs fois j'ai donné la paix à des nations qui avaient tout perdu; d'une portion de mes conquêtes, j'ai élevé des trônes pour des rois qui m'ont abandonné. J'avais conçu et exécuté de grands desseins pour le bonheur du monde. Monarque et père, je sens combien la paix ajoute à la sûreté des trônes et des familles... Rien ne s'oppose pour ma part au rétablissement de la paix; je connais les sentiments des Français : je dis des Français, parte qu'aucun d'eux ne désire la paix au prix de l'honneur... Mes peuples ne peuvent craindre que la politique de leur empereur trahisse jamais la gloire nationale, comme j'ai la confiance que les Français seront toujours dignes d'eux mêmes et de moi. »

si un gouvernement quelconque était établi, ils le respecteraient.

Le Rhin, dont le passage avait été tant d'autres fois disputé avec acharnement, fut traversé sans qu'il y eût un coup de canon tiré. La Suisse livra le passage à Schwartzenberg; Blücher entra par Coblentz, Bernadotte marcha sur la Belgique; les alliés violèrent les frontières de 1793, en déclarant toutefois qu'ils ne faisaient pas la guerre à la France, qu'ils voulaient au contraire forte et satisfaite, dans des limites plus étendues même que celles d'autrefois; ils protestèrent que leurs intentions étaient « justes dans leur objet, généreuses et libérales dans l'application, rassurantes pour tous, honorables pour chacun. »

Au congrès de Châtillon-sur-Seine, les puissances proposèrent de laisser la France telle qu'elle était avant la révolution; et, entre autres choses, elles insistèrent pour que l'Italie fût indépendante. Mais Napoléon refusa ces conditions; il prétendit non-seulement conserver tout le territoire des Alpes au Rhin, mais en outre obtenir des compensations pour ses frères dépossédés, et pour d'autres intérêts de famille. En conséquence, les trois souverains du Nord conclurent une alliance pour vingt ans, s'obligeant à fournir chacun cinquante mille hommes pour continuer la guerre, et l'Angleterre un subside de cinq millions de livres sterling: chacune s'interdit tout traité particulier, et tous marchèrent sur Paris.

Napoléon avait donc perdu toutes les conquêtes de la révolution, et cette magnifique France, et cette armée éprouvée dans la bonne et la mauvaise fortune, qu'elle lui avait confiée pour lui assurer la paix, et deux millions cent soixante-treize mille conscrits. En dix-huit mois, il avait reculé de sept cents lieues; celui qui avait assailli Moscou ne pouvait défendre Paris; celui qui avait pris Cadix voyait maintenant la bannière anglaise flotter à Toulon et à Bordeaux. L'armée de la Moscowa donna la main à celle du Tage; les Baschkirs de l'Asie foulèrent les rives de la Seine, comme au temps d'Attila; et Paris entendit pour la première fois le canon étranger.

L'impératrice abandonna la capitale, conformément aux ordres de Napoléon; mais, depuis la révolution, Paris était la France. Tous tremblaient de voir les désastres de Moscou vengés sur la capitale, et Marmont fut poussé à signer une capi1814. A [évrier

29 mars.

31 mars.

tulation. Les alliés y firent alors leur entrée sans commettre de désordres, sans exiger de contributions.

Le sénat se rassembla; la déchéance de Napoléon et de sa famille y fut prononcée, et les alliés déclarèrent qu'ils ne traiteraient plus avec elle.

Napoléon aurait pu se défendre même après l'entrée des ennemis en France, même lorsqu'ils eurent occupé Paris, en organisant une guerre populaire; mais les sacrifices qu'elle exige ne s'obtiennent qu'au prix de concessions, et Napoléon aima mieux céder le trône à des rois que de traiter avec les peuples. Despotique comme les empereurs romains, il tomba comme eux, quand l'armée se crut en droit de décider. Soult, qui défendait encore la ligne des Pyrénées, livra bataille aux Anglais aux portes de Toulouse; dernière protestation, quoique malheureuse, du drapeau tricolore. L'ennemi envahit encore le territoire de ce côté, et trouva des partisans.

Tous se hâtèrent de jeter leur pierre à celui qui venait de tomber; de lui reprocher l'oppression de la pensée, la ruine du commerce, la perte de la liberté, l'abaissement de la France, qui s'était confiée à lui naguère au comble de la prospérité, maintenant fon-lée aux pieds par les chevaux des Hongrois et des Cosaques, Les alliés ayant déclaré que Napoléon était le seul obstacle à la paix, on alla lui demander son abdication dans ce même palais où naguère il retenait Pie VII prisonnier. Déclarant donc qu'il n'y avait point de sacrifice personnel, même celui de la vie, qu'il ne fût prêt à faire pour le bien de la France et pour la paix du monde, l'empereur abdiqua les trônes de France et d'Italie, en se réservant la souveraineté de l'île d'Elbe. Il stipula en outre le duché de Parme et de Plaisance pour Marie-Louise, deux millions de rente pour lui, un pour Joséphine, un établissement hors de France pour Eugène : il ne parla pas des peuples.

Son dernier adieu ne s'adressa pas à la nation, mais à l'armée: « Soldats, dit-il, nous avons combattu vingt ans ensemble; j'ai « été content de vous, et je vous ai trouvés toujours sur le che « min de l'honneur. Toute l'Europe s'est armée contre moi; j'ai « été trahi par ceux dont j'aurais dû l'attendre le moins. La France « a voulu changer de gouvernement. Quand vous me restiez fide « les, j'aurais pu triompher; mais j'abhorre la guerre civile. Que « mon intérêt cède à celui de la France. Je pars; conservez votre

10 avril.

s foi au nouveau prince. Ne me plaignez pas; je serai heureux, si je sais la France heureuse; j'écrirai les grandes choses que nous avons faites ensemble. » Puis il les embrassa tous dans la personne de leur général, et donna un baiser à l'aigle du drapeau : « Adieu, camarades, ajouta-t-il; mes vœux vous suivront tou« jours ; ne m'oubliez pas! »

Tous pleuraient autour de lui; mais les idées de paix séduisaient tellement les esprits, que dans le trajet de Napoléon jusqu'au port où il devait s'embarquer, il fut contraint de se déguiser pour se soustraire à l'irritation du peuple.

Le gouvernement provisoire hésita entre les différents partis qui s'étaient reformés à la chute du maître qui les avait tous comprimés. La faction républicaine vivait encore; mais Talleyrand, qui, à la nouvelle de l'expédition de Russie, avait dit, Cest le commencement de la fin, se trouva tout disposé alors à tandre la main aux arrivants. D'accord avec Pozzo di Borgo, il fit circuler le nom des Bourbons, à qui les rois alliés songeaient peu, at le peuple encore moins; le sénat discuta une constitution improvisée sous les baionnettes, mais qui garantissait les libertés refusées jusque-là; et les Bourbons, à qui la France était rendue par le concours d'anciens jacobins, se firent précéder par des proclamations, en hésitant entre la nécessité de promettre et celle de promattre trop.

## CHAPITRE XV.

ITALIE. - RETOUR DE NAPOLÉON EN FRANCE.

Ce fut une belle création de Napoléon que le royaume d'Italie, quoiqu'il manquât de cette unité et de cette grandeur que l'on espérait de son indomptable volonté, quoique le peuple n'y fût point interrogé, et qu'il eût fini par l'asservir à la France. Il disait lui-même, lors de la paix de Presbourg: « J'ai réparé le mal que j'avais dû faire aux pauvres Vénitiens à Campo-Formio et à Lunéville, en délivrant du joug allemand les populations vénitiennes; et ces bonnes et douces gens se trouveront satisfaits, réunis à leurs compatriotes. » Les bouches du Cattaro devaient

50 mars

être aussi restituées à la France; mais le marquis bolonais Ghillieri, qui les gardait par suite d'une trame ourdie par les ennemis de Napoléon, les livra aux Russes (4 mars). Napoléon refusait alors de rendre Branau sur l'Inn; il fallut que Vienne priât les Russes de céder cette contrée, et elle fit emprisonner Ghillieri. Mais la Dalmatie et l'Illyrie furent ensuite détachées du royaume, pour être réunies à l'empire français.

En 1808, Napoléon réunit au royaume d'Italie les légations de la Romagne, qui formèrent les départements du Métaure, du Musone et du Tronto. Il dit à Paris à leurs députés : « J'ai vu « les vices de l'administration de vos prêtres : que les ecclésias « tiques règlent le culte et l'âme, qu'ils enseignent la théologie, et « rien de plus. L'Italie est déchue depuis que les prêtres ont pré« tendu la gouverner. J'ai à me louer de mon clergé d'Italie et « de France ; mais si, dans vos pays, quelque fanatique ou quel- « que ambitieux voulait employer l'influence spirituelle pour « agiter ler peuples, je saurais le réprimer. »

Le Tyrol fut aussi réuni « au beau royaume d'Italie, » dont les vingt-quatre départements embrassèrent ainsi soixante-dix-neuf villes et une population de dix millions sept cent mille hommes organisés à la française, sur vingt-huit mille quatorze lieues carrées. A quelle époque les Italiens avaient-ils eu plus de motifs d'espérer? Mais tout cela était donné, et non pas acquis. Napoléon considérait leur pays comme subordonné à l'intérêt de la France; il en détachait des portions à son gré, construisait et abattait des dominations, en même temps qu'il faisait espérer l'indépendance de l'Italie lorsqu'il lui naîtrait un second fils (1).

Lors de son couronnement, puis de nouveau en 1807, Napoléon visita le pays, et il faisait des décrets tout en voyageant, s'informait dans chaque province, dans chaque ville, des besoins à satisfaire, quoique les fonds ne vinssent pas toujours exactement par la suite. Il avait aboli en Lombardie, comme il

<sup>(1) «</sup> Napoléon voulait régénérer la patrie italienne, réunir les Italiens en une seule nation indépendante.... C'était le trophée immortel qu'il élevait à sa gloire.... Tout était disposé pour créer la grande patrie italienne.... Napoléon attendait impatiemment un second fils pour le mener à Rome, le couronner roi d'Italie, et proclamer l'indépendance de la belle péninsule, sous la régence du prince Eugène. » Mémoires dictés à Montholon.

avait fait en France du tribunat, les consulteurs d'État, auxquels il substitua un sénat consultatif, qui pouvait soumettre ses observations sur les besoins et les vœux de la nation.

A peine le royaume fut-il fondé, qu'il supprima d'abord plusieurs couvents, qu'il abolit en totalité bientôt après, et préleva sur leurs biens une somme destinée à terminer la façade de la cathédrale de Milan. Il diminua le nombre des paroisses dans les villes, détermina cesui des séminaristes, organisa militairement les lycées et les universités. L'unisormité des poids et mesures, ainsi que celle des monnaies, sut au moins décrétée.

La puissance excessive des préfets et les exigences des soldats troublèrent souvent ce bel ordre administratif; et la justice. rendue avec la publicité des débats et des décisions, était gâtée par les cours spéciales et les lois militaires. En 1805, Crespino, dans le département du Bas-Pô, s'étant révolté, fut mis hors la loi, et abandonné à la discrétion d'un colonel de gendarmerie; enfin. l'empereur daigna pardonner aux rebelles, à la condition que quatre chefs du complot seraient livrés, et il en sit exécuter deux. Lorsqu'en 1809 l'archiduc Jean lança du Tyrol une proclamation dans laquelle il énumérait les torts du gouvernement italien, et excitait le peuple à se soulever, sur « la parole sacrée et inviolable de François II, » en promettant « une constitution qui, fondée sur la nature et la véritable politique, » rendrait de nouveau, sous le gouvernement de l'Autriche, «l'Italie heureuse, respectée en Europe et inaccessible à toutes les forces étrangères, » quelques habitants de la Valteline se laissèrent entraîner, et prirent les armes. Un curé de Vallentelvi entre autres, nommé Passerini, crut, lorsque Napoléon avait promis l'indépendance, puis manqué à sa parole, qu'il suffirait d'un seul mot pour soulever les populations et leur faire réclamer leurs droits. Il se mit donc, avec un petit nombre de prêtres et de paysans armés de fusils rouillés, de bâtons durcis au feu, à proclamer l'indépendance. Une poignée de soldats suffit pour réprimer ces mouvements, dont l'échafaud fit une justice rigoureuse.

La constitution de Lyon fut étendue, avec toutes ses formes, aux provinces vénitiennes; les routes et les ponts s'y multiplièrent comme dans le reste du royaume, et les eaux y furent réglées de même. Mais si l'administration procédait régulièrement dans l'ancienne Lombardie, déjà habituée à obéir et à payer, il

n'en était pas ainsi dans les pays nouveaux, accoutumés à un gouvernement faible et à des impôts très-légers.

Quand Napoléon se rendit à Venise, on lui procura le spectacle qui pouvait le plus lui plaire, celui d'une grande force maritime; en conséquence, il donna beaucoup d'ordres relativement à la sûreté et à la prospérité de cette ville. Il lui accorda la franchise de son port, et commanda des travaux hydrauliques pour en protéger l'entrée. Mais Venise, qui avait repris quelque activité sous l'Autriche, bien que décorée alors du titre de seconde ville du royaume, se voyait enlever tout commerce par le blocus continental. Le trafic des verroteries, sa principale industrie, était anéanti; les biens nationaux avaient été dévolus à l'État ou à des étrangers. Les impôts paraissaient tellement lourds, qu'un grand nombre de petits propriétaires abandonnaient leurs immeubles, dont l'administration passait aux municipalités.

Les légations trouvaient aussi d'une extrême pesanteur les charges inaccoutumées qu'elles avaient à supporter, et les conscrits se dérobaient par la fuite au service militaire. Eugène y envoya une proclamation, où il disait : « Vous vous plaignes que « chaque décret promulgué dans vos départements est une charge « nouvelle. Quoi! ne savez-vous donc pas lire? Vous devriez voir, « au contraire, qu'il n'y a pas un de ces décrets qui ne soit pour « yous un bienfait. »

Le budget du royaume alla toujours en augmentant, tellement que, dans les dernières années, il monta à cent vingt milions. Cependant la plus grande partie en était employée dans le pays pour l'entretien de l'armée française. Prina, ministre des finances, était très-fécond en expédients pour satisfaire les exigences croissantes de l'empereur; en même temps il savait disposer avec beaucoup d'art les comptes publiés, au point de faire apparaître aux regards une incroyable prospérité (1).

Quoi qu'il en soit, le royaume et Milan surtout prenaient un aspect florissant; mais ceux qui savaient combien cette prospérité était coûteuse reconnaissaient qu'elle ne pouvait durer. Bien que la révolution eût été transplantée en Italie, qu'elle n'y eût

<sup>(1)</sup> Il est difficile, au milieu des railleries de Botta, du dénigrement de Coletta, des louanges de Pecchio et des critiques de Coraccini, qu'une histoire de l'Italie à cette époque puisse être considérée comme impartiale.

pas été mûrie par de longues vicissitudes, que sa marche n'y eût. pas été successive et spontanée comme en France, elle y avait répandu beaucoup d'idées vraies, justes, généreuses, conformes au temps, et elle y prit pied, quoiqu'un pouvoir sans limites et une guerre sans fin l'empêchassent de porter ses fruits. Les écoles, les arts, l'industrie, furent favorisés comme ils ne l'avaient jamais été sous ses anciens maîtres. Les esprits, arrachés au sigisbéisme et aux frivolités, se dirigèrent vers les choses utiles; et l'on suivit la carrière des emplois et celle des armes, du génie civil ou militaire. L'éloquence politique se raviva dans les conseils de l'État, dans les harangues publiques; et Napoléon trouvait que les orateurs italiens n'étaient « ni discoureurs ni métaphysiciens, mais qu'ils traitaient de leurs intérêts, dont ils avaient la connaissance, avec une logique juste et exempte de préjugés. »

Il fit agrandir le port de Venise, qu'il voulait mettre en état de recevoir de gros bâtiments. Il projetait un arsenal à Raguse. à Pola, à Ancône, surtout à la Spezzia; il en construisit un à Gênes. Il facilità le passage des Alpes en ouvrant les routes du Simplon, du mont Cenis, du col de Tende; il en fit pratiquer d'autres à travers l'Apennin. Il avait décrété la jonction de l'Adriatique et de la Méditerranée, au moyen d'un canal qui aurait été d'Alexandrie à Savone, en traversant l'Apennin. Le canal de Bologne abrégea le cours du Reno; celui de Pavie réunit le lac de Côme à l'Adriatique. A Milan, la façade de la cathédrale fut terminée, et l'on commença l'arc de triomphe du Simplon. Une école de mosaïque fut instituée pour éterniser la Cone de Léonard de Vinci, qui dépérissait. Amici fut chargé de confectionner, dans les fonderies de Pavie, un miroir réflecteur de cinq pieds de diamètre; et Canova, de faire le Thésée, destiné à orner la place Royale (1). A Rome, un grand nombre d'édifices publics furent dégagés, notamment le forum de Trajan, et l'on projeta le dessèchement des marais Pontins. Alexandrie, Gênes furent fortifiées, ainsi que les lagunes de Venise, où s'élevèrent les forts Malghera et Brondolo; Ancône fut rendue inexpugnable. Or tout cela se faisait dans un temps d'agitation, au milieu de guerres continuelles et d'efforts incessants, que provoquait une soif insatiable de conquêtes.

<sup>(1)</sup> Il a été porté à Vienne, ainsi que la Cène.

Quant au reste de l'Italie, Parme et Plaisance furent réunies à l'empire sous le nom de département du Taro. Lucques fut bouleversée en 1800, et les conquérants qui s'y succédèrent la dépouillèrent de son argent et de ses armes; enfin, elle fut organisée en république démocratique par Saliceti (1), qui publia une amnistie et décréta la formation du cadastre. Lorsque Napoléon fut devenu empereur, les citoyens furent amenés à demander une nouvelle constitution, en ouvrant, comme d'habitude, des registres dans chaque paroisse, pour témoigner du vœu public. Ce fut avec autant de liberté qu'ils demandèrent pour seigneur Félix Baciocchi, prince de Piombino, mari d'Élisa, sœur de l'empereur, sous l'unique réserve d'être exemptés de la conscription. Ainsi finit une autre république qui datait de six cent trente-neuf ans.

Massa et Carrare furent réunies, pour l'administration, à cette principauté, ainsi que la Lunigiane, pour être érigée en fief ducal de l'empire. Les couvents, les établissements pieux ayant été abolis par l'ordre de Napoléon, et jusqu'aux simples bénéfices laïques, cette petite principauté se trouva riche de vingt millions. Avec ces ressources, la vive et spirituelle Élisa, qui était tout dans cette contrée, sut, en se réservant sa part, doter des hôpitaux, secourir les pauvres et les infirmes, ouvrir des routes, encourager les beaux-arts et les études. De nouveaux colléges furent fondés, ainsi qu'une académie, qui commença l'importante publication des documents de l'histoire de Lucques. Un aqueduc fournit aux besoins de la ville ; les lois pénales et la procédure furent réformées. Ensuite les ministres de France et d'Espagne déclarèrent à Marie-Louise, régente de Toscane, que le royaume d'Étrurie cessait d'exister. Cet État fut organisé alors à la française par le général Menou, puis attribué, avec le titre de grande-duchesse, à Elisa, qui abandonna Lucques, après y avoir résidé quatre ans.

Joseph fut remplacé à Naples par Joachim Murat, soldat de fortune, excellent dans une attaque, mais bien plus fait pour briller à la guerre ou dans une cérémonie qu'à la tête d'un gou-

<sup>(1)</sup> Il est prouvé qu'il sut payé en plusieurs sois à Saliceti, de la main à la main, par le trésor de Lucques, la somme de 618,750 fr. C'est ainsi que se payait la liberté. V. Mazzarosa.

vernement. Il jura le statut que son prédécesseur avait donné de Bayonne; mais jamais il ne l'exécuta. Copendant, à peine futil installé sur le trône, qu'il diminua de beaucoup les rigueurs produites par l'état de guerre. Il fit adopter les codes français, rendit obligatoires les lois abolitives de la féodalité, et prononça la suppression des monastères qui avaient des propriétés; mais il respecta ceux des ordres mendiants. Les évêques eurent ordre de ne faire imprimer leurs pastorales qu'autant qu'elles auraient reçu l'autorisation royale. Des sociétés d'agriculture furent instituées dans chaque province avec des terrains pour leurs expériences, et un jardin botanique fut créé à Naples. La culture du tabac devint un privilége du gouvernement.

Murat, désireux de satisfaire l'ambition de l'empereur, s'occupa plutôt de se procurer beaucoup de soldats que de les avoir bons. En habituant le pays à la conscription, il put mettre sur • pied soixante mille hommes de troupes régulières et vingt mille de gardes nationales; il multiplia les grades dans son armée, lui donna de brillants uniformes, et lui fit passer des revues continuelles. Il fonda en outre des écoles de génie et d'artillerie. Ne se résignant pas comme Joseph à souffrir un voisinage injurieux, il attaqua Capri, occupée par les Anglais sous les ordres d'Hudson Lowe, le futur geôlier de Napoléon, et les réduisit à capituler.

La guerre ayant éclaté en 1809, lord Stewart et la reine Caroline, réfugiés en Sicile, toujours avides de recouvrer la terre ferme ou au moins d'y porter le trouble, firent des préparatifs considérables; et une expédition anglo-sicilienne se dirigea sur la Calabre avec soixante bâtiments de guerre, deux ceut six de transport et quatorze mille hommes de débarquement, outre un grand nombre de brigands qui furent jetés sur différents points. Naples vit livrer une bataille dans son golfe; mais, se souvenant de Nelson, elle repoussa d'un effort énergique ses implacables maîtres. Les Anglais débarquèrent à Procida, et trouvèrent de la résistance à Ischia; à Scilla, ils furent refoulés dans la mer. Alors ils recommencèrent avec plus d'ardeur la guerre d'intrigues et de menaces, tentèrent divers débarquements dans l'Adriatique, et poussèrent des bandes de malfaiteurs jusqu'à Rome, où Miollis était en grand danger, si Joachim ne lui eût envoyé des troupes. La victoire de Wagram enleva aux assaillants l'espoir

1809. Juin.

25 juillet.

de réussir; mais des milliers de bandits restèrent dans la Pouille, dans la Basilicate et dans la Calabre.

Caroline ne cessait de fomenter des insurrections au dedans et des inimitiés au dehors. Joachim se décida donc à tenter un débarquement en Sicile, voulant aussi imiter Napoléon à Boulogne. Les Anglais s'apprêtèrent sur l'autre rive, et une guerre de forbans commença sur mer avec grande effusion de sang et beaucoup de dépenses, sans amener aucun résultat. Les brigands s'étaient remis à l'œuvre en Calabre, et on leur faisait la chasse avec une férocité sans exemple : tous les liens de la nature étaient méconnus pour en finir avec eux; malheur à qui leur procurait un asile ou leur prétait secours! Un père fut mis à mort pour avoir donné du pain à son fils, enrôlé parmi les bandits; la femme d'un autre alla confier l'enfant dont elle venait d'accoucher à une femme de Ricastro; mais la charité fut dénoncée, et la malheureuse qui s'en était rendue coupable fut envoyée au supplice. Le général. Manhès était le farouche exécuteur de ces ordres terribles: les insurgés, traqués sans pitié de toutes parts, furent réduits à se tenir tranquilles et à attendre.

Il semble que Napoléon ait été stimulé par Joachim à faire conduire Pie VII en France, dans le désir d'ajouter quelques provinces à ses États. Mais la tiare outragée n'en devint que plus vénérable; l'Italie se prosterna devant le pontife prisonnier; la dissension religieuse fournit une nouvelle activité au mécontentement, et raviva le désir de secouer le joug étranger. Joachim éprouva lui-même quelques velléités d'indépendance italienne, lorsque Napoléon, de plus en plus hautain, voulut réduire à l'état de vassaux les rois qu'il avait créés. Il se mit donc à exclure les Français des emplois et de l'armée, et à résister aux prétentions impériales. Il en fut gourmandé rudement par Napoléon, et de là prirent naissance les rancunes qui éclatèrent au moment des revers.

L'esprit militaire s'était ravivé d'une manière remarquable en Italie. Le Piémont réunit ses forces à celles de la France, surtout lorsqu'il eut été incorporé à l'empire. Génes, fortifiée ainsi qu'Alexandrie, dut consacrer trois millions à la marine, avoir un arsenal de construction, et entretenir au moins deux vaisseaux de soixante-quatre canons, deux frégates, quatre corvettes. La Cisalpine, qui, créée à peine, arma des gardes nationales et des corps

réguliers de jeunes gens dont le bras portait ces mots gravés sur la chair, La République ou la mort! fournit dès le principe de vaillants officiers, tels que Lahoz, Fantucci, Pino, Teulié, Balabio, Fontanelli, Rossignoli, Porro, Pittoni, qui se montrèrent dignement aux batailles d'Arcole et de Bassano, à la prise de Mantoue, de Faenza, d'Ancône, et dans les autres affaires. En 1801, l'armée cisalpine fut portée à vingt-deux mille hommes ; la république italienne y ajouta soixante mille hommes de réserve: elle acheta de la France, au prix de quatre millions, les canons nécessaires pour garnir ses places fortes, et prit à sa solde deux demi-brigades polonaises et un régiment de cavalerie légère de cette nation. Elle eut deux équipages de pont, des fabriques d'armes à Mantoue et à Pizzighitone; seize cents gendarmes, un régiment de grenadiers pour la garde du gouvernement, ainsi qu'une garde nationale composée des citoyens agés de dix-huit à soixante ans. En 1803, une division, sous les ordres du général Lechi, fit avec les Français la campagne de Gènes à Naples; une autre, commandée par le général Pino, se tenait prête à Boulogne pour la descente en Angleterre. La Lombardie avait offert pour cette expédition quatre millions de livres milanaises destinées à construire deux frégates, le Président et la République, et, en outre, douze chaloupes canonnières portant chacune le nom d'un département.

Le pays ayant été constitué en royaume, l'armée se déploya dans le plus bel ordre, sous les yeux de l'empereur, dans la plaine de Montechiaro. Sur un mouvement que parut vouloir faire le roi de Naples, Eugène réunit un camp de gardes nationales entre Modène et Bologne, en accordant à chaque département l'honneur d'y envoyer de cinq cents à mille hommes, gens inhabiles au service, qui furent arrachés à leurs foyers. La conscription, toujours vue de mauvais œil par un peuple qui n'en a pas l'habitude, alla toujours en augmentant. Afin que les classes élevées ne pussent pas s'y soustraire en fournissant des remplaçants, Napoléon institua les vélites de la garde, dont chacun devait recevoir annuellement deux cents livres de sa famille; un régiment de la garde, deux compagnies d'artillerie à pied, une d'artillerie légère, une de marins, outre l'ancien régiment de grenadiers; enfin, les gardes d'honneur, à qui leur famille assurait un revenu de douze cents francs.

un corps du génie et une marine, des fabriques d'armes dans les Marches et les Légations, des fonderies à Brescia et à Pavie, des hospices d'enfants trouvés, des colléges pour les jeunes gens, des hôpitaux militaires, des hospices pour les vétérans; et leur ancienne valeur renaquit dans les écoles, sous les drapeaux, à l'espoir des récompenses promises ou espérées. Elle se signala dans les campagnes d'Allemagne et d'Italie; et quand Beauharnais et Macdonald vinrent, après la sanglante bataille de Raab, se joindre à Napoléon avec l'armée italienne, il la salua de cette proclamation: « Vous avez glorieusement atteint le but que je vous al « indiqué : le Semering a vu votre jonction avec la grande armée; « sovez les bien-venus. Je suis content de vous. Surpris par un « ennemi perfide avant que vos colonnes fussent réunies, vous « avez dû rétrograder jusqu'à l'Adige. Mais quand vous recûtes « l'ordre de marcher en avant, vous étiez sur le mémorable champ « d'Arcole, et, sur les manes de nos héros, vous fites serment de « triompher. Vous l'avez tenu dans les batailles de la Piave, de « Saint-Denis, de Trévise, de Goritz; vous avez pris d'assaut les « forts de Malborghetto et de Prédill, et vous avez fait capituler « la division ennemie qui s'était retirée sous Lubeck. Vous n'aviez « pas encore passé la Piave, et déjà vingt-cinq mille prisonniers, « soixante pièces de campagne, dix drapeaux, avaient signalé « votre valeur. La Drave, la Save, la Muhr, n'ont pu retarder un « instant votre marche. La colonne autrichienne qui entra la pre-« mière dans Munich, et donna le signal des massacres du Tyrol, « entourée à Saint-Michel, est tombée sous vos baïonnettes. Vous « avez fait prompte justice des débris échappés à la colère de la « grande armée. Soldats, l'armée autrichienne qui a souillé un « moment mes provinces de sa présence, qui prétendait briser ma « couronne de fer, battue, dispersée, anéantie, grâce à vous, « sera un exemple de la vérité de cette devise : Dieu me l'a don-« née; malheur à qui la touche! »

Les Italiens ne se signalèrent pas moins dans la fatale guerre d'Espagne, dont neuf mille à peine revinrent, sur plus de trente mille. Mais toujours ils n'agissaient que sous les ordres de maréchaux étrangers. Les Napolitains, qui avaient bien servi l'Autriche, ne se montrèrent pas moins valeureux avec Murat, qui en commandait cinquante mille en 1812. A ce moment, le royaume

1803. 14 juln. d'Italie se trouvait avoir soixante-quinze mille hommes sous les armes, deux divisions en Espagne, quatre en Dalmatie et en Italie; et pourtant un grand nombre d'individus s'étaient soustraits à la dure loi du maître, et vivaient armés dans les bois et les montagnes.

Au moment où se préparait la guerre d'Espagne, tous les citovens furent répartis en trois bans : de vingt à vingt-six ans dans le premier; de vingt-six à quarante dans le second; de quarante à soixante dans l'arrière-ban. Le 18 février 1812, quarante mille Italiens se mirent en marche sans savoir contre qui, mais gais, disciplinés, pleins d'espérance, se confiant dans leur chef et en eux-mêmes. Ils prirent ensuite le nom de quatrième corps de la grande armée, et se trouvaient déjà à Kalwary, en Pologne, lorsqu'ils connurent la déclaration de guerre. Le gouvernement polonais les excita, par une proclamation, à délivrer un pays si semblable au leur, en leur rappelant que la belle Italie avait reçu avec effroi les Russes dans ses riantes campagnes, en invoquant vainement un nouveau Marius; que les hurlements du Scythe sauvage avaient retenti sur le tombeau du cygne de Mantoue. Au même moment les Russes répandaient des proclamations, où ils exhortaient les Italiens à déserter les drapeaux de leur tyran. Leur courage et leur fidélité ne se démentirent pas, bien qu'Eugène, qui les commandait, laissât percer de la désiance, et que certains actes de hauteur qu'il se permettait fissent souvenir qu'il n'était pas Italien (1); quoique Napoléon ne les encourageat pas par sa présence, et ne fit presque pas mention d'eux dans les bulletins. Ce fut seulement quand les désastres commencèrent, qu'il redevint caressant à leur égard.

Cependant les Italiens déployèrent leur vaillance, en allant, à la bataille de la Moscowa, et plus encore, au retour, à Maiojaroslavetz, où ils couvrirent la retraite de leurs corps; aussi Rapp écrivait-il que « l'armée d'Italie devait inscrire cette journée dans ses fastes. » En effet, Boutourlin en rapporta tout l'honneur à la garde du vice-roi; et Robert Wilson admirait l'héroïsme des Italiens, qui, au nombre de seize mille au plus, avaient tenu tête à quatre-vingt mille Russes. Après avoir passé le pont de Brison,

<sup>(1)</sup> Il laissa échapper dans une altercation des paroles comme celles-ci ; Je ne crains ni vos épées ni vos stylets.

l'armée italienne était réduite à deux mille cinq cents hommes; le reste avait péri; et ce n'était pas même pour le salut de leur pays, pas même pour sa gloire. Joachim Murat avait aussi montré le plus brillant courage pendant la campagne de Russie, et rendu de grands services à Napoléon. Les Cosaques avaient pour lui une admiration mêlée d'épouvante; et ils l'exprimaient par leurs hurlements, quand ils voyaient cette figure majestueuse, au costume éclatant, s'avancer comme un ancien chevalier pour faire des prodiges de valeur.

Au moment de ses revers, Napoléon ne cessa de demander à l'Italie de nouveaux sacrifices, sans savoir, en montrant qu'il en connaissait l'importance, se faire des amis dévoués de ceux qu'il asservissait. A son arrivée à Dresde, lorsqu'il eut laissé l'armée de Russie, Eugène fut envoyé à Milan par Napoléon, pour y mettre tout sous les armes. Il avait déjà réuni au commencement d'août cinquante mille hommes tant Français qu'Italiens, qu'il dirigea sur l'Illyrie et le Frioul pour tenir en sujétion l'Autriche, dont les troupes, commandées par le général Hiller, étaient en force sur la Save. Les hostilités commencèrent le 21 août, et un sang précieux fut inutilement versé. Mais après l'issue des grandes batailles nationales, Eugène, voyant que l'Italie pouvait être menacée du côté du Tyrol, il se transporta de l'Isonzo à l'Adige. Sorti de Vérone le 15 novembre, il surprit l'ennemi à Caldiero, et le repoussa sur l'Alpone: mais il ne put poursuivre sa victoire, dans la crainte que les Allemands ne descendissent par le Tyrol, et que les populations, qui manifestaient déjà leur éloignement pour la domination étrangère, ne vinssent à se soulever.

Sur ces entrefaites, des rivalités jalouses s'élevaient entre Murat et Beauharnais, rivalités fomentées par Napoléon, qui, soit dans ses lettres particulières, soit dans ses journaux, faisait rabaisser le premier et exalter le vice-roi (1). Murat se plaignit de

(1) Napoléon disait : « Il faut, à un général, du génie, des connaissances, du courage. Murat a plus de courage que de génie. Il n'a réussi ni en Espagne, ni en Russie, ni à Naples; il ne manquait pas de connaissances acquises sur les champs de bataille; il avait un grand courage, tellement que personne ne pouvait résister à ses charges de cavalerie. Masséna, grand courage et peu de génie; mais, sur le champ de bataille, il lui venait, comme par miracle, d'heureuses inspirations. Chez Eugène, ces qualités s'équilibraient : il n'avait pas un grand génie, mais il était proportionné à son courage, et il possédait plus de connaissances que les deux autres. Formé par Napoléon en Italie et ca

1813. 3 mai

1813.

ITALIE. 315

cette tyrannie dénigrante. « Mille fois, disait-il, j'ai regretté le « temps où, simple officier, j'avais des supérieurs, non un mattre. « Devenu roi, et tyrannisé par votre majesté, dominé en famille, « j'ai senti le besoin de l'indépendance. Je l'éprouve davantage « quand vous me sacrifiez à Beauharnais, mieux vu parce qu'il « est silencieusement servile, et parce qu'il a gaiement annoncé « au sénat français la répudiation de sa mère. Je ne puis refuser « à mon peuple de lui laisser la faculté de se procurer par le com- « merce quelque soulagement aux graves dommages que lui a « causés la guerre maritime. »

C'est ainsi que les liens de la servitude se relachaient. Les charges pesantes qu'elle entraînait à sa suite avaient fortifié chez les Italiens l'indestructible désir de l'unité et de l'indépendance (1). Séduits d'abord en entendant ce nom de royaume d'Italie, ils virent bientôt Napoléon incorporer à l'empire une partie notable de la Péninsule, et établir la séparation du territeire napolitain. Désespérant alors de l'obtenir de lui lorsque le sentiment s'en était encore accru sur les champs de bataille dans la communauté des fatigues et des dangers, ils la préparèrent par de sourdes intelligences et des sociétés secrètes, comme celles des Raggi à Bologne, des carbonari dans les Calabres. Ces dersiers dérivaient des francs-maçons, que Napoléon protégea, tout en les faisant surveiller par la police. Mais s'ils adoptèrent quelques-uns de leurs rites et leur hiérarchie, ils ne se contentèrent pas, comme eux, de s'occuper de bienfaisance et de plaisirs; ils

Egypte, il deviendra l'un des meilleurs généraux, s'il en a l'occasion. » On sent ici la passion comme toujours. Il disait une autre fois : « Murat n'a ni caractère ni tête ; excellent cœur, mais vain et léger : ses dernières années sont celles d'un fou qui court de faute en faute. »

(1) Fouché écrivait à Napoléon, en novembre 1813: « Je suis arrivé à Rome. Ici, comme dans toute l'Italie, le mot d'indépendance a acquis une vertu magique. Sous cette bannière se rangent sans doute des intérêts divers, mais tous les pays veulent un gouvernement local; chacun se plaint d'être obligé d'aller à Paris pour des réclamations de la moindre importance. Le gouvernement de la France, à une distance aussi considérable de la capitale, ne leur présente que des charges pesantes, sans aucune compensation. Conscription, impôts, vexations, privations, sacrifices, voilà, se disent les Romains, ce que nous connaissons du gouvernement de la France. Ajoutons que nous n'avons aucune espèce de commerce, ni intérieur ni extérieur; que nos produits sont sans débouchés, et que le peu qui nous vient du dehors, nous le payons un prix excessif. »

prirent pour but l'indépendance nationale et le gouvernement de la majorité; ils avaient même constitué en Calabre, leur point central, une véritable république. La police abusée favorisa cette secte, bien que le comte Dandolo l'eût, du royaume d'Italie, dénoncée à Murat comme hostile aux trônes; elle se répandit donc de plus en plus, attendu que son organisation la rendait admirablement propre à se répandre, et surtout l'admirable talent des Napolitains à garder le secret; elle embrassa même le reste de la Péninsule, et devint un élément actif des révolutions qui se préparaient.

Les patriotes cherchèrent à tirer avantage de l'ambition mal dissimulée de Murat, qui, en effet, prêta l'oreille à leurs propositions, mais les garda par devers lui tant que Napoléon fut puissant. Lorsque ensuite cette gloire, qui s'était épanouie au soleil du Midi, se fut flétrie sous les frimas du Nord, ils l'entourèrent d'instances plus pressantes, lui représentant que l'instant était favorable; que l'Italie était dégarnie de troupes, indécise sur son sort; que ses peuples étaient dégoûtés également de leurs anciens et de leurs nouveaux maîtres; enfin, que les alliés euxmêmes donneraient la main à celui qui se déclarerait contre Napoléon, comme ils l'avaient fait avec le roi de Suède.

Murat traita avec lord Bentinck, qui se trouvait en Sicile; mais les prétentions exorbitantes du général anglais le déterminèrent à accéder aux nouvelles propositions de Napoléon: il alla donc combattre pour lui en Allemagne, laissant le sceptre aux mains de sa femme, disposée à le trahir par amour fraternel.

L'Angleterre envoyait en Sicile de l'argent et des troupes; la cour recevait en outre d'elle un subside annuel de quatre cent mille livres. Cependant Caroline de Bourbon ne savait pas se plier aux égards que doit s'imposer celui qui accepte des secours pécuniaires, et elle mécontentait cette nation. Déjà le gouvernement britannique avait répudié le brigandage qui continuait à désoler la Calabre au nom de Caroline et de l'Angleterre, refusant toute protection à quiconque s'était réndu coupable de crimes; puis, un impôt d'un pour cent, dont Caroline avait grevé toutes les conventions, entravait les opérations des négociants anglais. Des plaintes s'élevèrent en conséquence dans le parlement contre un gouvernement qui était, disait-on, le plus détestable et le plus oppressif qu'il y eût. Lord Bentinck, nommé généralissime de

ITALIE. 317

l'armée anglaise dans ces parages, acquit la certitude des mauvaises dispositions de Caroline. Informé d'un plan concerté entre elle et Napoléon contre les Anglais, il l'obligea à quitter l'île, où il introduisit une constitution sur le modèle de celle d'Angleterre, avec un système d'élections mieux conçu, le jury et la liberté de la presse. Cette constitution maintenait toutefois la propriété féodale et les biens de mainmorte; mais les barons proposèrent eux-mêmes l'abolition des priviléges d'origine féodale. La Sicile put donc jouir d'un gouvernement libre; mais elle eut à regretter de le devoir à l'influence étrangère.

Les carbonari napolitains, qui aspiraient à une constitution semblable, nouèrent des intelligences avec les Siciliens et avec lord Bentinck, qui leur en promettait une, si les Bourbons étaient rétablis.

Murat en eut connaissance, et, non moins ennemi que Napoléon de tout statut, même de celui de Bayonne, il proscrivit les carbonari, et redoubla de vigilance. Ayant envoyé en Calabre, où était le noyau de leur association, le redoutable Manhès, Capobianco, qui en était le chef à Cosenza, fut pris par une basse trahison, et mis à mort; puis on employa à leur égard les mesures les plus violentes, comme s'il se fût encore agi de brigands. Les haines contre le nouveau gouvernement ne firent par là que s'envenimer, et beaucoup d'entre eux s'enfuirent en Sicile.

Cependant de brillantes propositions vinrent tenter Murat de la part de l'Autriche : il conclut donc une ligue avec cette puissance et une autre avec l'Angleterre, s'engageant à continuer la guerre à la France avec une armée de trente mille hommes, et à ne traiter que d'accord avec elles. Ces deux États lui promirent de leur côté de lui conserver le trône de Naples, en ajoutant à ses possessions des pays dépendant du territoire romain. Aussitôt le commerce reprit, et la richesse afflua dans le royaume. Mais les Anglais exigèrent en garantie la remise d'Ischia, de Procida et de Capri, avec toute la flotte napolitaine. Cette exigence aurait dû ouvrir les yeux de Murat, et le faire souvenir qu'il avait derrière lui la famille de Sicile, dont les prétentions ne pouvaient être réprimées que par Napoléon. S'il se fût préoccupé, non de sa propre ambition, mais du salut de son bienfaiteur, il aurait pu, en se réunissant à Eugène sur l'Adige, refouler les Autrichiens dans l'Illyrie, et marcher sur le Rhin, en prenant à dos les ennemis de la

1812.

1814.

Janvier.

France. Eugène n'attendait que lui pour s'avancer peut-être jusqu'à Vienne, quand il apprit que la France avait en lui un ennemi de plus. Il dut alors non-seulement se retirer de l'Adige sur le Mincio, mais encore envoyer des troupes sur la rive droite du Pô, pour garder Parme et le passage du fleuve à Plaisance. Murat occupa la février. Rome et Ancône; il lança de Bologne une proclamation, dans laquelle il disait que tant qu'il avait cru que Napoléon combattait pour la paix et pour le bonheur de la France, il lui était resté fidèle; mais que, l'ayant vu perpétuer la guerre, il s'en séparait par amour pour ses sujets. « Deux drapeaux flottent en Europe, « ajoutait-il; sur l'un est inscrit : Religion, morale, justice, « modération, loi, paix, bonheur; sur l'autre : Persécution, « artifices, violences, tyrannie, larmes, consternation dans « toutes les familles. Choisissez! »

Des garnisons napolitaines restèrent dans Civita-Vecchia et dans le château Saint-Ange, de même qu'à Florence, à Livourne et à Ferrare. Napoléon en fut irrité au dernier point; mais il ne pouvait punir. Il se décida même alors à rendre la liberté au pape. Pie VII revint en triomphe; mais il trouva ses États occupés par Murat. S'étant arrêté à Césène, il convint avec les puissances que ce dernier garderait les Marches, qui probablement lui avaient été promises par les alliés; mais qu'il lui remettrait Rome, l'Ombrie, la Campagne, Pesaro, Fano, Urbin.

A ce moment, tout va changer en Italie. Verdier et Palombini se trouvaient à Peschiera et au pont de Monzambano; Grenier et Zucchi dans Mantoue, avec Eugène, la garde royale et la division Rougier; Quesnel gardait le pont de Goïto; Freyssinet, Borghetto et la Volta. La cavalerie de Mermet se tenait entre Cereto et Guidizzolo. L'ennemi s'avançait; Mayer bloqua Mantoue; Sommariva, Peschiera. Bellegarde, qui était entré à Vérone avec soixante dix mille Autrichiens, et qui, ayant établi son avant-garde à Pozzolo, n'envahit pas la Lombardie, uniquement par suite de ménagements politiques, courut s'entendre à Bologne avec Murat. Eugène désirait reconquérir par des exploits militaires l'affection des soldats, qui lui échappait: il livra en conséquence plusieurs combats; mais, bien que le résultat en fût heureux, il se sentait si faible, qu'il se retira derrière le Mincio.

Les alliés, voyant qu'il ne leur était pas aisé de l'emporter par les armes, eurent recours aux manèges secrets. Pino se laissa en-

....

traîner. Nugent, qui intriguait dans les Légations, allait répétant aux populations: Vous avez enduré assez longtemps un joug insupportable; rétablissez votre patrie les armes à la main, et devenez indépendants. Bentinck, à la tête de quinze mille hommes qu'il avait débarqués à Livourne, marcha sur Gênes, en arborant un drapeau avec ces mots: Liberté, indépendance italienne! Les promesses les plus opposées et les moins espérables étaient faites à la fois par les Allemands, les Anglais, les Napolitains, et par Beauharnais; ce qui laissait dans une pénible incertitude les Italiens, et les faisait s'abandonner misérablement à la décision des armes.

Ce moment unique et précieux fut donc perdu. Napoléon, informé de ce qui se passait, ordonna à Eugène de jeter des troupes dans Mantoue, dans Alexandrie, dans Gènes, et de rejoindre Augereau en Savoie par le mont Cenis; de prendre à Lyon le commandement d'autres troupes, d'attaquer Bubna, et de sauver la France. Il eût mieux fait pour lui d'obéir; mais il regrettait d'être obligé d'abandonner la Lombardie, et quelques chances beureuses lui firent croire les choses moins désespérées.

Tandis que Murat compromettait tout par ses hésitations et ses détours continuels, les carbonari proclamèrent les Bourbons avec la constitution, et déjà ils étaient maîtres de la Calabre et de l'Abruzze. Ils étaient néanmoins domptés par la force; et Murat. séduit par quelques victoires des Français, adressa à Eugène de nouvelles propositions. Mais le vice-roi révéla ses menées. ce qui le détermina à opérer avec plus de résolution, afin d'effacer les soupcons que sa conduite avait fait naître. Bien que les alliés fussent entrés dans Paris, Napoléon ne se considéra pas comme vaincu tant que le drapeau tricolore flottait à Venise, à Gênes, à Mantoue, à Alexandrie. Un de ses projets était de descendre des Alpes avec cent cinquante mille hommes, et de renouveler la guerre sur le même terrain où il avait acquis sa première gloire, ce qui lui aurait assuré des conditions honorables. Il est certain qu'à ce moment il aurait pu encore conserver l'Italie; mais les nouveaux événements et son hésitation le réduisirent à la nécessité d'abdiquer.

Alors Eugène convint avec Bellegarde que les troupes françaises, sous les ordres du général Grenier (vingt mille hommes et quarante pièces d'artillerie), rentreraient en France; que les 1814

16 mar

or avril.

16 avril

troupes italiennes conserveraient la ligne du Mincio et du Pô, jusqu'à ce que le sort de leur patrie fût décidé; que Venise, Palma-Nova, Osopo, Legnago, seraient remis aux Autrichiens (convention de Schiarino Rizzino). Eugène, appuyé par le roi de Bavière et par Joséphine, avait intrigué pour être reconnu roi indépendant, sur la demande du sénat italien. Cette idée souriait à beaucoup de personnes, attendu qu'en donnant l'indépendance, qui était alors le songe de tous, elle aurait apporté le moins possible de ces changements qui sont toujours à regretter. Mais Eugène s'était fait trop d'ennemis; et dernièrement encore il s'était aliéné l'armée, en retardant le payement de la solde.

D'autres tournaient leurs regards vers Murat, qui, meilleur soi-

dat et déjà roi, était l'allié des vainqueurs; d'autres encore, se souvenant de l'ancienne domination de l'Autriche, qu'ils se figuraient comme la plus douce, étaient portés pour elle. La pire position est de ne pas avoir de parti arrêté. Au milieu des divergences d'opinion, les intrigants prirent le dessus. Un soulèvement éclata à Milan contre la demande du sénat; une populace, soudovée par ceux dont le tumulte servait les vues, massacra le ministre Prina. On forma une régence provisoire, qui apalsa les esprits, en promettant de demander ce qui « est le premier bien et la principale source de la félicité d'un État (1). » Mais les alliés, sous prétexte de calmer le tumulte, passèrent le Mincio, qui était la limite convenue, et occupèrent Milan. Beauharnais voyant sa cause perdue parmi le peuple, et espérant encore du côté des rois, céda par dépit Mantoue à Bellegarde, avec l'armée qui n'était pas à lui, mais bien aux Italiens, et partit pour Paris avec ses richesses. Il v recut un accueil bienveillant d'Alexandre, qu'il trouva disposé à appuyer les recommandations en sa faveur, pour le mettre à la tête d'un État indépendant. L'impératrice Joséphine, sa mère, expira dans ses bras; et comme il fut atteint le même jour d'un mal subit, on pensa qu'on l'avait empoisonné. dans la crainte qu'il ne devint roi d'un pays sur lequel d'autres

a juillet.

20 avril.

96 avril.

Les désirs de liberté étaient alors fomentés chez les populations par les ambassadeurs étrangers; et celui d'Angleterre disait aux députés milanais: *Il faut avoir des idées et des senti-*

(1) Proclamation du 4 mai 1814.

avaient jeté déjà leur dévolu.

321

4814.

ments libres; manifestez-les, et ma grande nation vous protégera. Mais la réponse de François II montra qu'il n'y avait plus rien à espérer que de la clémence d'un vainqueur.

Lorsque Bentinck eut occupé Gènes par capitulation, il publia cette déclaration: « Le désir général de la nation génoise étant « pour l'ancienne forme de gouvernement, sous lequel elle a joui « de la liberté, de la prospérité, de l'indépendance, et ce désir « paraissant conforme aux principes professés par les hautes « puissances alliées, de rendre à chacun ses anciens droits et pri- « viléges, l'État génois est rétabli tel qu'il était en 1797, avec « les modifications que la volonté générale, le bien public et l'es- « prit de l'ancienne constitution pourront exiger. » En conséquence, le gouvernement fut rétabli sous son ancienne forme, et Jérôme Serra en devint le chef.

Mais en répétant des promesses qui retentissaient dans toute l'Italie, le général anglais ignorait les intentions de son gouvernement; car, dès 1805, Pitt s'était proposé de réunir Gênes au Piémont, pour en faire une forte barrière contre la France. Dès que cette intention fût connue, le gouvernement provisoire protesta, en réclamant l'indépendance garantie, en 1747, à Aix-la-Chapelle. Sir James Mackintosh représenta au parlement que l'Angleterre ne pouvait disposer de l'État de Gênes, attendu que c'était un territoire ami, qui, momentanément occupé par l'ennemi, devait, après l'occupation, rentrer en possession de luimême. Mais la politique européenne se dirigea par d'autres motifs, et Gênes fut donnée au roi de Sardaigne. On voulait attribuer aussi à ce prince le pays jusqu'au Mincio; mais des prétentions différentes s'y opposèrent, et le Tésin resta sa limite avec la Lombardie, ce qui laissa sa frontière sans défense.

Victor-Emmanuel fut alors rétabli sur le trône de ses ancêtres, avec un accroissement de territoire considérable, acquis sans effusion de sang. Les emplois, les titres, les fonctions redevinrent ce qu'ils étaient avant la révolution, dont le roi ne voulut pas se souvenir, et l'Almanach royal de 1793 servit de règle à cette restauration.

Quelques-uns avaient proposé de donner à François d'Este, cousin et beau-frère de l'empereur d'Autriche, la couronne d'Italie, ou tout au moins le Piémont; il avait même, dans cette in-

1818. 27 février

T. XVIII.

7 août.

tention, épousé la fille de Victor-Emmanuel; mais il n'eut en partage que le duché de Modène.

Ferdinand III revint en Toscane après quinze ans d'exil, et y remit toutes choses comme au temps de Pierre-Léopold. Pie VII rendit aussi vigueur aux lois, aux institutions abrogées, et rétablit, à l'instigation des puissances, l'ordre des jésuites. En un mot, tous les princes restaurés crurent devoir, pour le bien de leurs sujets, ressusciter l'ancien ordre de choses; mais ils inspirèrent par là plus de haine contre le passé que d'amour pour le présent, et ils trouvèrent bon de profiter des facilités que la révolution avait apportées dans l'exercice du pouvoir, en supprimant les entraves que les corps administratifs et les franchises traditionnelles opposaient au despotisme.

Les rois s'étant réunis en congrès pour reconstituer l'Europe, il fut question de rendre le trône de Naples aux Bourbons de Sicile. Cependant Alexandre, alors rempli de générosité, montrait de la répugnance au souvenir des réactions sanglantes qu'ils avaient provoquées. Talleyrand se chargea de renverser Murat; Castlereagh, qui n'avait plus besoin de cet allié, seconda ses ennemis, tandis que Bentinck, resté près de lui, corrompait ses conseillers, et lui donnait à croire que la Russie, la Prusse, l'Angleterre, voulaient l'indépendance de l'Italie. Mais les yeux de Murat se dessillèrent, quand il lui fut enjoint d'avoir à céder les Marches; il se prépara alors à combattre, et noua des intelligences avec Napoléon.

En effet, Napoléon put bientôt considérer sa chute comme un simple temps d'arrêt. Il était arrivé à l'île d'Elbe avec madame Létitia sa mère, et Pauline Borghèse, accompagné de cinq cents soldats de sa garde et de plusieurs généraux. Les rois, qui en avaient eu tant de frayeur à Prague et sur le Rhin, n'en montraient plus aucune; si bien qu'ils l'avaient laissé se poster en vue de ses bataillons, et comme en vedette en face des Tuileries. Il ne tarda pas à concevoir, avec un vif mécontentement de la violation des traités, l'espérance que les fautes des Bourbons et celles des alliés le releveraient de son abdication; aussi sa petite île devint-elle un foyer des intrigues les plus actives.

Personne en France, après vingt ans de vicissitudes si multipliées, ne se souvenait plus de la famille royale. Elle rentrait dans le pays sans que sa restauration lui fût un titre de gloire, puis-

s mai.

qu'elle ne lui avait coûté aucun danger. Les Bourbons étaient rétablis par les alliés, mais non pas en vertu du droit divin, car ils avaient déclaré que leur adoption dépendait du vœu national. En conséquence, le gouvernement provisoire improvisa une charte, qui devait être un pacte d'union entre l'ancienne dynastie et le pays renouvelé. Le sénat s'empressa de l'accepter; mais Louis XVIII ne voulut pas l'admettre comme émanant du sénat; il prétendit l'octroyer lui-même comme roi, et sans consulter les corps de l'État. Cette charte contenait certainement de bonnes dispositions; mais la forme de concession déplaisait; et dire qu'elle était inspirée par Louis XVI, c'était déclarer que tant d'années écoulées, tant d'événements, tant d'expériences, n'avaient pas fait faire un pas en avant.

La France était épuisée, mais comme un athlète qui a lutté tout le jour, et qui, demandant trêve un moment, sent ses forces tout entières. Il fallait donc user de ménagements avec elle, et respecter un passé glorieux, ainsi que les alliés en avaient manifesté l'intention. Mais, avant même que Louis XVIII fût arrivé, Talleyrand et le comte d'Artois s'étaient hâtés de céder cinquante-deux places fortes, douze cents bouches à feu, avec les magasins militaires et les vaisseaux de guerre. La France perdait en outre sa marine qui se trouvait dans les ports d'Anvers, de Venise, de Gênes, ainsi qu'une foule de matelots. Elle se trouvait par là réduite à des forces inférieures à celles que Naples ou la Sardaigne croient nécessaire d'entretenir.

Depuis Henri IV, elle n'avait pas cédé de territoire, et le vieux et pacifique cardinal de Fleury lui-même l'avait agrandie de la Lorraine; Louis XV lui avait acquis la Corse: mais en ce moment elle se trouvait resserrée, après tant de conquêtes, dans ses limites de 1792, avec la seule adjonction d'Avignon et du comtat Venaissin, détachés des États du pape, qui encore protestait contre cette voie de fait. Bien plus, elle perdait son influence; aussi le patriotisme, sentiment plus vif chez les Français que chez tout autre peuple, était-il blessé à l'excès, et la restauration était considérée comme un avilissement pour le pays.

Comme s'il n'eût pas suffi de la présence des étrangers, qui se pavanaient en vainqueurs dans les cités, on voyait des insensés abattre les monuments qu'on ne saurait effacer de l'histoire. On ressuscitait les anciens titres de noblesse, on parlait de remanier le 1814-

51 mars.

e avril.

concordat, de détruire le sénat, dont la chute de Napoléon avait été l'ouvrage, et de restituer les biens des émigrés. Louis XVIII se faisait voter trente-deux millions de liste civile, et prétendait restreindre la liberté de la presse.

Napoléon, dont la liberté avait fait la grandeur, s'était rendu impopulaire en reconstruisant le despotisme et l'aristocratie. Rien ne pouvait mieux lui rendre la faveur publique, qu'un gouvernement qui blessait le peuple dans ces petites choses auxquelles il tient le plus. Les trois couleurs, sous lesquelles il avait été victorieux, firent place à la bannière blanche, qu'il avait répudiée. On donna partout la préférence aux anciens gentilshommes; on congédia des soldats éprouvés, pour prendre des gardes du corps; la cour affecta un air de noblesse aristocratique qui alimenta les espérances indiscrètes du clergé et de la noblesse. désireux de recouvrer leurs priviléges, la dime, et les biens vendus comme nationaux. Enfin, les deuils publics, les services funèbres, les expiations dont Louis XVI et Marie-Antoinette étaient l'objet, rappelaient, d'une manière pénible et insultante, une révolution que les Bourbons auraient dû, dans leur intérêt, s'efforcer de faire oublier.

Ils affectaient de se reconnaître redevables de tout aux étrangers, et de rien envers la nation. C'étaient eux qu'ils remercialent, tandis qu'à chaque instant le dépit national éclatait dans des conflits fréquents avec les soldats alliés. Ainsi, tous les sentiments patriotiques se montraient hostiles aux Bourbons. La dévotion, devenue à la mode, faisait naître les inimitiés religieuses; et Napoléon, que l'on détestait naguère, recouvrait, avec sa glorieuse auréole, la mission de libérateur.

s novembre.

Cependant le congrès s'était réuni à Vienne. Les empereurs de Russie et d'Autriche, les rois de Prusse, de Bavière et de Wurtemberg, y assistèrent en personne; lord Castlereagh y représenta l'Angleterre, et Talleyrand la France, qui n'y fut admise qu'avec difficulté, et seulement pour prendre part aux discussions relatives à ses frontières.

Des fêtes, des carrousels, le jeu, les intrigues galantes, procurèrent d'agréables passe-temps à une réunion d'où dépendaient les destinées de l'Europe. La Russie, qui alors était toute-puissante sur l'opinion, et la Prusse, qui s'était mise à la tête des peuples pour leur affranchissement, voulaient s'agrandir. La pre-

...

mière obtint la Pologne, en s'engageant à la laisser former un royaume distinct; la Saxe fut adjugée à la seconde : concessions qui en entraînèrent beaucoup d'autres : elles tendaient toutes à rapetisser la France, comme dangereuse, et à l'entourer de voisins puissants. En conséquence, Gênes fut attribuée au Piémont, et la Belgique à la Hollande. Trois nouveaux cantons, le Valais, le territoire de Genève et Neufchâtel, procurèrent à la Suisse une ligne militaire. Il fut décidé que les petites puissances n'auraient pas de vote au congrès, ce qui était un acheminement à disposer aussi des grands États. Mais lorsque Talleyrand, qui s'était habitué déjà à considérer les gouvernements comme des formes transitoires, et à les accepter en tant seulement qu'ils savent se conserver, eut vu les rois disposés à faire tout par eux et pour eux, il réussit à les rendre jaloux les uns des autres. Les petits princes d'Allemagne se récrièrent en se trouvant exclus; Murat, s'apercevant qu'on songeait à le détrôner, prit les armes, et demanda à l'Autriche de lui donner le passage avec quatre-vingt mille hommes, pour aller combattre les Bourbons en France. Louis XVIII réunit en conséquence une armée nombreuse dans le Dauphiné.

Il résultait de tout cela un air de mécontentement universel. Les souverains alliés, tout en se montrant une confiance mutuelle, our dissaient en secret des intrigues les uns contre les autres. L'Autriche, la France et l'Angleterre notamment, se concertaient pour diminuer la prépondérance que les qualités personnelles d'Alexandre et les événements avaient attribuée à ce prince. Metternich et Talleyrand convinrent que chacun resterait sur le pied de guerre, dans la prévoyance de nouvelles hostilités. L'Angleterre fomenta l'ambition théâtrale de Murat, afin de se faire beau jeu au milieu de discordes nouvelles.

Bonaparte voyait tout avec une secrète satisfaction: il espéra dès lors, et multiplia ses intelligences avec le continent. Les Italiens, qui se trouvaient encore morcelés et réduits à la nullité, ourdirent des conjurations; surtout dans l'armée; et ils furent excités d'un côté par l'Autriche et par les Bourbons de Naples, dans l'espoir de trouver un prétexte pour renverser Murat; de l'autre, par la France, la Russie et la Prusse, pour troubler l'Autriche dans la possession de l'Italie. Déjà cette puissance la regardait comme lui appartenant. Murat, au contraire, se flat-

tait de la conquérir; et Milan, Bologne, Alexandrie, où les carbonari avaient beaucoup d'affiliés, préparaient en secret son élévation comme roi indépendant.

Mais comment repousser les Autrichiens? L'armée italienne était dissoute, ou transférée en Hongrie; celle de Murat ne suffisait pas. Les officiers des Légations, de Modène et du Piémont étaient disséminés, et surveillés par l'Autriche; les forteresses étaient occupées par ses troupes. Il fallait donc étendre la conspiration. Il fut convenu que l'on s'assurerait à Turin des royalistes et du général Bubna; à Milan, de Bellegarde et de Sommariva; que, de son côté, Murat occuperait Rome et les Légations. Talleyrand espérait, dans sa duplicité, ressusciter en Italie le parti français, et éloigner l'Autriche des frontières de France; tandis que le duc de Berry, qu'il envoya à Lyon audevant de la division Grenier, qui revenait de l'Italie, faisait entendre aux principaux officiers que le sang répandu de l'autre côté des Alpes pouvait n'avoir pas coulé en vain. En même temps un de ses émissaires s'introduisait parmi les conjurés; mais lorsqu'il eut été informé de tout par cet agent, voyant qu'il s'agissait non de la France, mais de la seule Italie, il dénonca le complot à Bellegarde, qui fit arrêter les chefs le jour même où il devait éclater.

1er mars.

A ce moment Napoléon quitte l'île d'Elbe, et débarque en Provence. Les régiments envoyés contre lui passent de son côté, ainsi que l'armée réunie dans le Dauphiné. Le drapeau tricolors réveille l'enthousiasme de ses premières années; « l'aigle vole de clocher en clocher » jusqu'à Paris. Benjamin Constant s'écrie : « Je n'irai pas, misérable déserteur, me traîner d'un pouvoir à l'autre, couvrir l'infamie par le sophisme, et bégayer des paroles profanées, pour racheter une existence honteuse(1). » Et bientôt il était conseiller d'État de Napoléon. Ney dit à Louis XVIII, en lui serrant la main: Sire, je ramènerai Bonaparte dans une cage. Il part pour le combattre, et le lendemain il déserte pour se joindre à ses drapeaux. Le 8 mars, Soult adressait à l'armée un ordre du jour, où il traitait Napoléon d'insensé et d'usurpateur; le 26, il allait lui faire sa cour, et bientôt il devenait son major général. Il ne resta plus à Louis XVIII qu'à se résigner à un nouvel

(1) Journal des Débats.

exil. A peine débarqué, Bonaparte avait dit à Cambrone: Voici ma plus belle campagne. Je vous confie le commandement de mon avant-garde. Défense à vous de tirer un coup de fusil. Vous ne rencontrerez partout que des amis: songez que ma couronne doit m'être rendue sans une goutte de sang français. En effet, il se présentait désarmé aux soldats, dont il était bientôt entouré. Un seul garde national avait voulu accompagner le comte d'Artois; Napoléon lui donna la croix d'honneur, et recommanda d'épargner la famille royale. Ce sera une belle page dans ses fastes; mais il ne savait pas se maintenir dans la voie démocratique. Il entra dans Paris, où il s'annonça comme venant défendre l'indépendance et le bonheur de la France; puis soudain il cassa les chambres, abolit la noblesse, et convoqua une assemblée nationale pour déterminer les limites du pouvoir.

90 mar

Murat lui écrivit que, repentant de ses torts, il voulait les réparer; et Napoléon lui répondit de se préparer à combattre, mais de ne rien entreprendre contre l'Autriche, avec laquelle il était en négociations, et d'attendre ses ordres. Si, en effet, il se fût retranché menaçant dans les Abruzzes, il aurait suffi pour tenir en sujétion les Autrichiens; mais écoutant des conseils imprudents, ou peut-être perfides, il mit en marche deux colonnes: l'une, commandée par le général Lecchi, se dirigea sur Rome, d'où le pape s'enfuit; il envahit les Marches avec l'autre; et, tout en continuant ses protestations aux alliés, il attaqua les Autrichiens à Pesaro, et, de Rimini, annouça aux Italiens qu'il venait pour leur donner l'indépendance.

1818.

On se trompait des deux côtés: Murat, en se vantant d'avoir soixante mille soldats; les libéraux, en lui promettant des secours considérables. Bologne et quelques autres villes se déclarèrent, mais le reste du pays demeura spectateur. Les Autrichiens se retirèrent derrière le Pô et le Panaro. Bien que Murat eût peu de troupes et qu'il manquât d'artillerie, s'il eût passé le pont à Occhiobello, il eût peut-être trouvé des dispositions favorables chez les Lombards et les Vénitiens, qui déjà étaient préparés; mais des lettres de sa femme le rappelèrent dans son royaume, que les Anglais menaçaient. Il vit alors qu'il était trahi, et, perdant le courage, il le fit perdre aux siens.

Vivement poursuivi, il aurait été fait prisonnier près de Man-

toue avec son état-major, si un bataillon de recrues des Léga-1818. tions, commandé par de vieux sous-officiers, ne lui eût ouvert un passage. Il fut défait par Bianchi à Tolentino; Nugent marcha sur e mai. le royaume par la Toscane et par Terracine. Murat combattit encore à Ceprano pour protéger la retraite, mais sans que la victoire lui restât; et il arriva à Naples sans équipages ni parc ee mars. d'artillerie. Il y donna une constitution; mais il était désormais trop tard. Le commodore anglais Campbell menaca de bombarder la capitale. Murat envoya faire abandon de tout; mais au moins il stipula des garanties pour assurer la dette publique, les ventes des biens de l'État, la nouvelle noblesse, les grades, les honneurs, les pensions aux militaires qui passeraient au service du nouveau roi, comme aussi une amnistie générale. Les troues mai. bles qui éclatèrent dans Naples firent appeler en hâte les Autrichiens, et ce n'est qu'après beaucoup de sang répandu qu'ils

parvinrent à apaiser le peuple.

Ramené par l'armée sicilienne dans le royaume qu'il n'avait pas conquis, le roi Ferdinand promit un gouvernement doux, des lois fondamentales, le maintien des codes et des emplois-Mais ce malheureux pays, qui depuis vingt ans avait vu tant de révolutions éclater, les vainqueurs et les vaincus se succéder tour à tour, devait souffrir encore des haines et des vengeances. Il conserva du moins une grande partie des biens que lui avaient procurés ces dix années d'administration française.

Après avoir erré longtemps, réduit à se cacher, Joachim aborda en Corse, où il réunit une poignée de gens dévoués, avec l'intention de raviver en Calabre, contre les Bourbons, la petite guerre qu'ils y avaient fomentée contre lui. La tempête les dispersa, et il débarqua à Pizzo avec vingt-huit compagnons seulement. Il arbora son drapeau; mais il ne tarda pas à être fait prisonnier, et l'ordre de le fusiller arriva de Naples, où l'on apprit en même temps le péril et la délivrance. Murat avait alors quarante-huit ans (1). Ferdinand triompha de ce dénoû-

(1) Caroline Murat se rendit à Trieste avec ses enfants; Lucien, prince de Canino, quitta Rome au retour de Napoléon, pour aller lui offrir ses services; Louis resta à Rome, madame Létitia à Naples. Après le désastre de Waterloo, Joseph s'enfuit à New-York; il vint ensuite chercher un asile à Florence, où il est mort en 1844. Ces augustes infortunés furent l'objet de nombreuses persécutions de la part de la France, pendant la restauration. Mais Rome,

a octobre.

ment qui consolida son trône, et s'acquitta du vœu qu'il avait fait, en élevant l'église de Saint-François de Paule.

Napoléon ne pouvait donc plus compter sur une diversion du côté de l'Italie: réduit à ses propres forces, il fit ressource de tout. Huit armées furent improvisées. Deux millions de gardes nationales auraient pu renouveler les prodiges de la convention; mais il craignait que l'élan national n'ébranlât son pouvoir, et il le réprima. Lui qui s'était écrié à Fontainebleau, Ce n'est pas la coalition des souverains qui m'abat, ce sont les idées libérales, il aurait dù se rattacher à ces idées si puissantes. En effet, il adressa au peuple ces paroles : « J'ai voulu l'empire du monde, « et pour l'assurer, il me fallait de toute nécessité un pouvoir sans « limites. Pour conduire la France seule, peut-être une consti-« tution vaudra-t-elle mieux. Vous voulez des élections libres. « des discussions publiques, des ministres responsables; vous « voulez, en un mot, la liberté: moi aussi, je la veux... Il serait « surtout absurde de défendre ou d'étouffer la presse. » Tels étaient ses discours : malheureusement les faits continuaient à suivre la tendance des idées impériales.

Au moment où il venait de débarquer à Cannes, il s'était servi du mot de citoyens; à la moitié de la route, il employa le mot de Français; il avait dit sujets à Paris. Ses revers ne lui avaient donc rien appris. Il donnera une charte, mais sans en faire débattre les articles, et comme une addition aux anciennes lois de l'empire. C'est un mélange incompatible d'esprit despotique et d'esprit populaire, avec un don libéral et spontané; quelques-unes des concessions qu'elle renferme furent obtenues par le conseil d'État, qui lui fit abolir la censure; et il proclama la souveraineté du peuple (1). Mais le champ de mai, où il convoqua les corps de l'État, l'armée et les députations des départements, fut un expédient maladroit, qui permit de compter ses amis et ses ennemis. Il n'avait point d'ailleurs de signification, puisque l'acte additionnel était déjà soumis à l'acceptation individuelle des citoyens; épreuve dont Napoléon était certain, par l'expérience qu'il en avait faite.

Carnot donna à l'empereur des conseils auxquels son orgueil

âdèle à sa résolution hospitalière, résista toujours aux demandes d'expulsion. Plusieurs membres de cette famille s'honorent encore aujourd'hui par leur mérite personnel. 1816.

<sup>(1)</sup> Moniteur, 26 mars 1815.

isis.

n'était pas accoutumé; il l'exhorta à régner pour ses sujets, à respecter le vœu public, comme si c'était celui d'une armée. Les deux chambres avaient appris à parler; aussi Napoléon maudit-il les avocats, et reconnut-il la nécessité pour lui de confier de nouveau sa fortune aux champs de bataille, pour y acquérir le droit de tout pouvoir à son gré.

Napoléon était souverain indépendant de l'île d'Elbe; il avait donc autant que tout autre prince le droit de déclarer la guerre, surtout lorsqu'il avait, pour la justifier, la violation des traités faits avec lui. Cependant les alliés réunis à Vienne, et toujours sous les armes par suite de leurs jalousies mutuelles, qu'ils mettent soudain en oubli pour se réunir contre l'ennemi commun, déclarèrent qu'il « s'était mis hors les relations sociales et civiles, et qu'il restait exposé, comme perturbateur du monde, à la vindicte publique. » Après l'avoir exclu d'une manière aussi étrange des lois de l'humanîté, ils mirent sa tête à prix, comme aux temps barbares, en la taxant à deux millions; et se refusant à tout traité avec lui, attendu qu'on ne pouvait se fier à sa parole, ils se préparèrent de concert à le renverser, pour l'empêcher d'étahlir encore en France un foyer de troubles et de ruine dans toute l'Europe.

L'opposition ne fut pas écoutée dans le parlement d'Angleterre, lorsqu'elle représenta que l'on devait respecter le vœu des Français, et ne pas intervenir quand il ne s'agissait plus de se défendre. Quoi qu'il en soit, trois armées furent mises sur pied pour marcher contre Napoléon: les Autrichiens, sous les ordres de Schwartzenberg; les Anglais, sous ceux de Wellington; les Prussiens, commandés par Blücher; et, afin de ne pas grever les peuples dans un temps où l'on montrait tant de zèle pour leur cause, il fut arrêté que l'on ferait une estimation des vivres et des moyens de transport, pour en opérer le remboursement avec ce que chacun avait à réclamer de la France.

Napoléon aurait dû oublier qu'il avait été empereur, et se mettre à la tête d'une guerre nationale, réveiller l'enthousiasme, et en tirer parti; se montrer à peine dans Paris, puis se hâter aussitôt de parcourir la France entière; y faire sortir du sol des légions irrégulières, mais pleines d'ardeur; entraîner ainsi dans le tourbillon les indifférents, ceux même qui résistaient, et déjouer par là tous les calculs de ses ennemis. Telle ne fut pas sa conduite;

et, en portant la guerre hors du territoire, il se sépara encore du peuple, ce qui fut sa perte.

144

A la tête de cent cinquante mille hommes, il attaqua séparément les Anglais et les Prussiens; après les avoir battus, il entra à Bruxelles. La Belgique se souleva en sa faveur; la Saxe, la Bavière, le Wurtemberg, répondirent à son appel : il était encore le génie des batailles, et il remporta à Ligny, sur les Prussiens, une de ses anciennes victoires. Mais ses soldats n'avaient plus en lui une foi aussi profonde; ses lieutenants discutaient ses ordres, et la toute-puissance de sa volonté n'enfantait plus autant de prodiges. Les instants de repos que le soldat lui demandait, et qu'il eût refusés dans d'autres temps, permirent aux Prussiens d'opérer leur jonction avec les Anglais à Waterloo. Napoléon y déploya les manœuvres hardies d'Austerlitz et de Wagram; mais Wellington lui opposa l'ancien système de résistance dans des positions avantageuses, système à l'aide duquel il avait vaincu à Torres-Vedras; il put ainsi tenir ferme jusqu'à l'arrivée de Blücher, qui lui amena un puissant renfort. La victoire resta aux alliés; l'armée française fut dispersée. Napoléon, réduit à fuir à travers les morts et les mourants, apporta lui-même à Paris la nouvelle de sa défaite (1). Cependant Lamarque était victorieux en Vendée, et Suchet, dans les Alpes; mais Napoléon s'écriait : « Je ne puis rétablir mes affaires ; j'ai mécontenté les peuples. »

Aveu remarquable; et pourtant il ne voyait encore d'autre expédient, pour organiser la résistance nationale, que de demander la dictature. Mais les représentants s'y refusèrent: Nous avons assez fait pour Napoléon, dit la Fayette; notre devoir est de sauver la patrie. Il lui fut enjoint d'abdiquer et de partir. Alors on capitula avec les alliés, qui occupèrent Paris. On parla d'obtenir un gouvernement plus libre: les uns voulaient Napoléon II; les autres étaient d'avis de substituer la famille d'Orléans à celle dont l'essai avait été si malheureux; mais Fouché intrigua de telle

<sup>(1)</sup> Certaines anecdotes, bien qu'apocryphes, ont le caractère du moment, si la vérité leur manque, et sont connues de tout le monde. La vieille garde meurt, et ne se rend pas! répond Cambrone quand il est sommé de se rendre. Wellington dit aux soldats, qui réclament un moment de repos: Impossible! moi, vous, tous tant que nous sommes, il nous faut vaincre ici, ou mourir à notre poste.

sess. e juiliet. sorte que le retour de l'ancienne branche des Bourbons parut inévitable, et Louis XVIII remonta sur le trône.

Napoléon s'achemina vers Rochefort, avec l'intention de passer aux États-Unis: n'y trouvant pas de batiments, il se rendit à bord d'un vaisseau anglais, d'où il écrivit au prince régent qu'il venait, comme Thémistocle, s'asseoir au foyer du peuple britannique. Les alliés, le considérant comme prisonnier de guerre, décidérent qu'il serait transporté à Sainte-Hélène, où il vécut six ans captif, jusqu'au 5 mai 1821. Il disait en mourant: « Proclamez que mes « intentions étaient pures. Je voulais le bien, l'ordre et la justice. « Je voulais rajeunir la société en réfrénant l'arrogance, en dé-« masquant l'imposture, en frappant l'iniquité. Les temps étaient « difficiles; j'avais de grands ennemis; j'ai été contraint d'être « sévère malgré moi: jamais cependant je ne fus injuste ni cruel. « Je n'ai jamais pu détendre l'arc; ce qui fait que les peuples « ont été privés des institutions libérales que je leur destinais, « parce que mes ennemis en auraient tiré parti. »

Le jugement des autres peuples s'est appesanti sur lui avec sévérité. Celui de la France a été mitigé par la gloire dont il l'environna; mais elle pouvait lui demander ce qu'il avait fait de la force qu'elle lui avait confiée comme consul. Les armées républicaines, victorieuses de l'Europe, avaient été prodiguées dans des guerres aventureuses; cent mille jeunes gens avaient été sacrifiés chaque année, mais non pour consolider les droits de la patrie. Il avait perdu en quinze ans la plus belle marine, c'est-à-dire quarante-trois vaisseaux de ligne, quatre-vingt-deux frégates, vingt-six corvettes, cinquante bricks, évalués ensemble à deux mille millions. Alors la France envoyait ses armées parcourir l'Europe en portant partout la liberté; et maintenant elle se trouvait envahie elle-même à deux reprises par les étrangers.

Les cent jours valurent à la France des pertes nouvelles, une longue occupation, et servirent de prétexte pour restreindre ses libertés. Les vainqueurs inexorables voulaient la réduire à ce qu'elle était au temps de Henri IV. Le patriotisme germanique redemandait l'Alsace et la Lorraine; l'Autriche, la Prusse et l'Angleterre voulaient qu'elle cédât le territoire des anciennes places fortes du côté des Pays-Bas, et que les fortifications d'Huningue fussent démolies. Seul Alexandre était désintéressé, et elle obtint par son intervention de ne pas être imposée à plus de

sept cents millions, payables aux alliés en cinq années pour les frais de la guerre. Cent cinquante mille soldats étrangers durent rester dans les places et aux frontières, pour lui faire subir une espèce de quarantaine; et, au cas où elle ferait quelque mouvement, les alliés s'engagèrent à fournir chacun soixante mille hommes pour le réprimer.

La restitution des chefs-d'œuvre d'art que la victoire avait réunis dans le musée Napoléon fut un hommage rendu aux idées libérales; car ils ne furent pas restitués aux maîtres nouveaux, mais aux pays eux-mêmes. Les tableaux d'Anvers revinrent à la Belgique, et non à l'Autriche, son ancienne souveraine; ce qui avait été enlevé à Venise libre fut rapporté à Venise asservie.

Denon avait dit à Pie VII, en lui montrant le musée du Louvre, qu'il verrait avec un vif regret tous ces chefs-d'œuvre enlevés à son pays: La victoire, lui répondit le pontife, les avait portés en Italie; la victoire les a déposés ici: qui sait où elle les reportera un jour? La prophétie se trouvait accomplie. Mais le mécontentement des Français n'en était que plus grand à se voir ainsi dépouillés; et Canova, qui était venu présider à l'expédition des tableaux et des statues appartenant à l'Italie, était en butte à leurs épigrammes (1).

Louis XVIII leva une contribution extraordinaire, au mépris de la charte; il exclut vingt-neuf membres de la chambre des pairs, fit citer devant la justice militaire dix-neuf généraux, en tête desquels se trouvaient Ney et Labédoyère. Ney fut condamné à mort par la chambre des pairs, en violation de la capitulation de Paris, faite par des généraux et non par le roi; l'autre fut aussi fusillé. Le général Lavalette dut son salut au dévouement de sa femme, qui le fit évader de la prison. Les Bourbons commençaient leur règne, comme Napoléon, par des procès. Le Midi s'insurgea contre les bonapartistes: le maréchal Brune fut assassiné à Avignon, le général Ramel à Toulouse; beaucoup d'autres furent égorgés çà et là; l'armée fut licenciée; les journaux subirent le bâillon de la censure. Les Anglais eurent leurs quartiers dans Paris, dont un général prussien devint gouverneur; les autres armées alliées campèrent aux alentours. Des lois rigoureuses fu-

1818.

<sup>(1)</sup> On disait de lui que ce n'était pas un ambassadeur, mais un embal-leur.

rent rendues contre les rebelles et les suspects, sans parler des autres mesures préventives et des tribunaux extraordinaires (1). La chambre des députés poussa le gouvernement à la rigueur, et Louis XVIII eut le mérite de se montrer plus clément que cette assemblée; il ordonna seulement l'exil perpétuel des membres de la famille de Napoléon et celui des régicides.

Talleyrand fut remplacé au ministère des affaires étrangères par le duc de Richelieu, qui avait servi sous Alexandre, et qui était pour l'alliance russe, de préférence à l'alliance anglaise. Ce ministre et Louis XVIII accordèrent tout aux alliés pour délivrer Paris de l'occupation étrangère, sans apercevoir que les puissances elles-mêmes avaient hâte de se retirer, attendu que l'état-major s'y perdait dans les plaisirs, et que les esprits s'y corrompaient. Tout, en effet, y était spectacle, tout offrait des exemples de révolution et de liberté; ce qui n'étaît pas sans danger dans un temps où les rois eux-mêmes avaient favorisé l'élan des peuples dans ce sens, et où les Anglais répandaient partout les idées constitutionnelles.

Le discours prononcé par le duc de Richelieu en présentant aux chambres le traité du 15 novembre, qu'il appelait fatal, est digne et triste; il le considérait comme une tache indélébile attachée à son nom, se consolant toutefois par la pensée que la France opprimée réclamait à grands cris d'être affranchie de l'occupation étrangère (2).

C'est ainsi que le peuple se trouvait grevé pour les fautes de Napoléon, que la France subissait l'humiliation, qu'on lui enlevait la dignité au dehors, la sécurité au dedans, et que, sous prétexte de la réprimer, on opprimait les nations de l'Europe, naguère animées par son exemple.

<sup>(1)</sup> On lit dans un codicile de Napoléon: « Dix mille francs au sous-officier Cantillon, qui a essuyé un procès comme prévenu d'avoir voulu assassiner lord Wellington, ce dont il a été déclaré innocent. »

<sup>(2)</sup> Voyez sa lettre du 19 novembre 1815.

## CHAPITRE XVI.

## TRAITÉ DE VIENNE (1).

Cette guerre avait interrompu les travaux des rois, assemblés à Vienne pour asseoir le droit public sur de nouvelles bases. La révolution l'avait remis en question. L'assemblée nationale rendait des décrets, et la noblesse d'Alsace s'y opposait, bien qu'elle y eût ses députés. Les puissances avaient proclamé le droit d'intervenir dans la gestion intérieure des autres États, et elles provoquèrent à la guerre civile par les coalitions de Mantoue et de Pilnitz. En 97, la France usurpait le pouvoir constituant à Venise et à Gênes. A Ratisbonne, la constitution germanique était abolie. On assassinait à Rastadt les ambassadeurs; puis il sembla dans les transactions successives que les États voulussent compromettre leur propre existence en effaçant la Pologne, les républiques italiennes, les souverainetés ecclésiastiques de l'Empire, presque toutes les villes libres d'Allemagne, d'autres principautés de seconde classe, les ordres chevaleresques, les dynasties régnantes. Les coalisés, en un mot, comme les révolutionnaires, substituèrent la force des armes au droit intérieur des nations et à la puissance populaire. Dans les dernières années, on avait senti ce que le peuple avait d'énergie; et ceux qui le détestaient le plus l'avaient en conséquence excité à l'insurrection, et lui

(1) Tout le XIe volume de l'Histoire des traités, de Schoell, est consacré au traité de Vienne, et contient tout ce qu'il y a de mieux dans les imporfants travaux de G. L. Kluber, Acten der Wiener Congresses 1815, 7 vol., et Uebersicht der diplomatischen Verhandlungen des Wiener Congresses überhaupt, und insonderheit über wichtige Angelegenheiten des Deutschen Bundes. 1816.

M. de Pradt juge avec sévérité les actes de cette assemblée dans son ouvrage intitulé le Congrès de Vienne (Paris, 1815, 2 vol.), à une époque où les passions étaient encore vives et l'avenir intact. Il en montra les erreurs, et en devina toutes les conséquences. Doit-on dire pour cela que son intelligence privée l'emportât sur celle de ces archimandrites? Non; mais il écrivait dans son cabinet, et organisait l'Europe selon ce qui lui paraissait plus juste et plus conforme à l'intérêt général, sans avoir à lutter contre des intérêts particuliers. Voyez la note additionnelle.

avaient prodigué les promesses, alors qu'ils avaient le moins l'intention de les tenir. Des condescendances trompeuses, des traités contradictoires, des ambiguïtes calculées, déshonorèrent la politique et la diplomatie dans le cours de ces vingt années.

C'était avec de si tristes exemples, avec de si déplorables antécédents, que le congrès de Vienne se disposait à restaurer l'ancien édifice politique, et à mettre en équilibre, comme à l'époque de la paix de Westphalie, les intérêts de toute l'Europe, depuis les contrées du pôle jusqu'à la Grèce. Si tous les traités, sous le règne de Napoléon, avaient été plutôt des haltes et des préparations à des hostilités nouvelles, le présent avait le champ libre: point d'ennemi, point d'autres nécessités que celles de la justice; des rois qui, après avoir perdu leur couronne, la recouvraient sans peine, n'en devaient être que plus disposés à la recevoir avec un pouvoir tempéré; les peuples, dont les idées avaient marché bien plus que la politique, étaient désabusés par des expériences nombreuses; mais si Napoléon ne tint compte que de ses idées et de ses plans, plus spéculatif que les idéologues, dont il se moquait, les rois professaient alors l'intention de tenir compte des peuples qui s'étaient soulevés en leur faveur, et gardaient au fond du cœur le souvenir de promesses sacrées. On avait eu peur de l'épée, et l'on avait voulu-la briser; mais personne n'avait peur des idées et de la liberté. N'avait-on pas recouru aux armes pour faire cesser le règne de la force? Une restauration était généralement invoquée; mais on ne pourrait jamais honorer d'un tel nom une paix qui ne ferait que fixer matériellement les limites des États et le rétablissement des dynasties : il fallait qu'elle assurat l'avenir sur des bases qui, n'ayant rien d'arbitraire, fussent appropriées à la nature de la société : unique moyen de prévenir les mécontentements, dont de nouvelles révolutions, de nouvelles guerres pourraient être la suite.

Les souverains, par la précaution qu'ils prirent de traiter en personne, mêlés à leurs propres sujets; à l'entour d'une table ronde les souverains, disons-nous, évitèrent les questions de prééminence, qui avaient fait perdre à Utrecht un temps infini.

Les maximes professées par eux et par leurs ministres étaient extrêmement libérales. Les princes et les peuples, disaient-ils, ne doivent faire la guerre que par une nécessité inévitable; l'esclavage et le servage doivent être abolis, sous quelque forme que ce

1815.

soit; il faut que la religion, la politique et la morale marchent unies; l'épée ne saurait attribuer de droits, et l'indépendance de chacun doit être l'objet d'un respect mutuel; il est nécessaire que les gouvernements aient des règles précises et expresses; les peuples ont le droit de participer à la législation et de déterminer les impôts; ils ont celui de manifester librement leur pensée par la parole et par la presse.

Malheureusement aucun d'eux n'était préparé à l'œuvre, à cause de la rapidité des événements; et les circonstances ne permirent pas de réaliser ces intentions généreuses, pas même de se décider franchement entre les deux écoles, l'école historique et l'école rationaliste, entre l'esprit teutonique et l'esprit libéral.

Nous avons indiqué les causes de désunion entre les monarques, qui étaient d'accord sur les points capitaux. Mais lorsque Napoléon eut quitté l'île d'Elbe, ils se rapprochèrent, et firent preuve de leur force par la promptitude et la résolution avec laquelle ils étouffèrent ce nouveau tumulte. Lorsqu'ils en furent sortis triomphants, ils opérèrent avec plus de promptitude et moins de ménagements.

Alexandre était le héros de ce temps : jeune, aimable, il avait à gouverner un peuple tellement habitué à l'obéissance, qu'il ne devait pas craindre de parler de liberté. Il semblait que la puissance napoléonienne se fût brisée contre lui seul, et que de lui dépendissent les destinées du monde. Son penchant pour le mysticisme, fomenté par le besoin d'effacer un souvenir funeste, fut alors fortifié par la connaissance qu'il fit de la baronne de Krudner, dame de Riga. Elle avait renoncé aux douceurs de l'opulence pour proclamer la parole de Dieu et pour christianiser le monde selon les principes de l'Église primitive, en faisant choix de vérités admises par les diverses communions. Elle parcourut donc l'Allemagne et la Suisse avec une quarantaine de personnes, qui disaient : Nous n'appelons personne, mais les élus de Dieu nous suivent. Elle distribuait une certaine quantité de soupes économiques, qui étaient reçues à genoux par ses prosélytes comme un don de Dieu. Ainsi gu'il arrive d'ordinaire, elle trouva parmi le bas peuple la plupart de ses ouailles, jusqu'au moment où il lui sembla que le congrès des rois lui était envoyé par Dieu, afin qu'elle pât effectuer en grand son apostolat au moyen de l'alliance des puissants, fortifiée par la religion. Elle tenait dans ce

4 REM.

but des conférences mystiques, où les princes assistaient; mais la femme inspirée caressa particulièrement Alexandre, comme le bras de Dieu, l'appelant l'ange blanc de Dieu, de même que Napoléon en était l'ange noir.

Sainte-

Elle s'insinua de la sorte dans l'imagination vive et, par cela même, mobile du czar, qui conçut le projet d'établir un nouveau droit public européen sur la réconciliation des Églises dissidentes; rapprochement d'où daterait le règne de la paix et de la félicité générales. Il rédigea en conséquence, dans un style mystique. comme celui de toutes ses proclamations, l'acte de la sainte-alliance, par lequel les quatre principaux souverains s'obligeaient diplomatiquement aux vertus évangéliques: expression singulière de la politique sous forme biblique, et qui révèle combien le besoin d'unité était généralement senti. Les quatre monarques s'engagèrent donc, « conformément au précepte évangélique qui nous commande de nous aimer comme des frères, à rester liés par le nœud indissoluble d'une amitié fraternelle; à se prêter une assistance mutuelle; à gouverner leurs sujets en pères; à maintenir sincèrement la religion, la paix et la justice. Les rois soussignés se considèrent comme membres d'une même nation chrétienne, ayant pour unique souverain Jésus-Christ, Verbe très-haut, et chargés chacun par la Providence de diriger une branche de la 26 septembre. même famille; ils invitent toutes les puissances à reconnaître ces principes, et à entrer dans la sainte-alliance (1). »

Que signifiaient ces phrases? Que les princes contractants étaient des pères qui s'unissaient pour décider seuls de ce qu'ils croyaient le plus avantageux à leurs enfants, sans les consulter sur ce point. George IV refusa en conséquence de prendre part à ce pacte, parce qu'il était incompatible avec la liberté des peuples. Quelle que fût d'ailleurs l'intention, les esprits étaient séduits par cet accord fait, au nom de Dieu, pour le bien de l'humanité.

Déjà les grandes puissances s'étaient fait par les armes une large part, en prenant, les Prussiens la Saxe, les Russes la Pologne, les Autrichiens la haute Italie, et les Anglais Malte, Helgoland et le Cap; personne ne paraissait vouloir en céder rien. Il y avait aussi des traités particuliers avec Murat, avec le Dancmark, avec Eugène, avec les princes médiatisés. En consequence,

(1) Moniteur, 5 février 1810.

les nombreuses questions qui se présentaient, et qui auraient dû ramener les esprits aux principes du droit international foulé aux pieds, furent résolues par des considérations personnelles. On voulut satisfaire les hautes puissances en consolidant leurs acquisitions, et humilier la France en la resserrant entre l'Autriche et la Prusse, et en augmentant les forces de ses voisins. Quant aux peuples, il n'en fut pas question.

France,

184X.

Quoique Louis XVIII dût craindre de passer pour ingrat envers ceux qui l'avaient rétabli sur le trône, il avait écrit de sa main à Talleyrand, qui le représentait au congrès, pour lui donner ses instructions, lui répétant que ni la conquête ni la possession violente ne donnent aucun droit, si elles ne sont sanctionnées volontairement par une renonciation ou par un traité. Quand même on aurait rendu à la France ses anciennes limites, il n'aurait point existé d'équilibre, puisque les autres puissances s'étaient accrues: elle fut cependant diminuée d'un million et demi de sujets dans les colonies, et de dix-sept lieues carrées en Europe, sur ce qu'elle possédait en 1789. Elle n'eut plus rien en Italie, rien en Allemagne; elle se trouva repoussée du Rhin et de la Savoie: elle se vit entourée partout de puissances d'attaque et de défense : désarmée, tandis que les autres conservaient leurs troupes sur pied; isolée, tandis que les autres s'étaient liés entre eux; sans garantie à l'intérieur, après un si grand bouleversement; ayant à sa tête une dynastie nouvelle, jalouse de ses prédécesseurs déchus, et novice aux nouvelles formes constitutionnelles. Peu s'en fallut même qu'elle ne fût plus maltraitée, car les Anglais et les Allemands insistaient pour qu'on lui reprit l'Alsace et la Lorraine: heureusement pour elle, l'orgueil de deux puissances, qu'un triomphe inattendu avait enivrées au moment où elles croyaient succomber, eut pour contre-poids la modération ou la prévoyance jalouse d'Alexandre. Sagement dirigé par les conseils de Capod'Istria, le czar ne cessa de s'opposer à ces humiliations imprudentes qui devaient avoir pour résultat de pousser la France aux réactions, et de lui faire chercher un appui dans les sympathies populaires. Talleyrand, qui avait été l'auteur de la chute de Napoléon et de la restauration des Bourbons, inventa alors le mot nouveau de légitimité, mais en l'appliquant seulement aux rois, qui recurent chacun en partage une certaine quantité de milles carrés, de revenus et de sujets. L'ancien jacobin, homme positif et parti-

san de la force, l'emporta donc sur les principes de sainteté et de fraternité évangéliques qu'on venait de proclamer.

Autres puissances. La Norwége avait été promise au roi de Suède par les hautes puissances: en conséquence, l'Angleterre s'apprêta à la réduire par la force et par la famine; mais elle se défendit avec l'énergie du désespoir, et se donna une constitution; puis, lorsqu'elle fut réduite à céder, elle en stipula formellement le maintien. Cette acquisition fit une très-belle position à la Suède. En effet, l'abandon de la Finlande la délivrait du voisinage menaçant de la Russie, et en même temps la Norwége l'éloignait d'autant du Danemark; elle eut ainsi moins de dépenses à supporter, parce qu'elle eut moins de motifs de crainte à l'intérieur, et resta assez forte entre la Russie et l'Angleterre pour protéger la Baltique.

Le Danemark obtint en échange la Poméranie suédoise et l'île de Rugen, qu'il céda à la Prusse, en échange du Lauenbourg jusqu'à l'Elbe: faible compensation en superficie, mais importante pour sa situation.

La Suisse fut déclarée neutre, et protégea ainsi le côté faible de la France; une constitution fédérale lui fut donnée en outre, avec cette précipitation dont furent empreints les actes de ce temps.

Il n'y eut point à s'occuper de l'Espagne, puisqu'elle avait déjà recouvré son roi. Le souverain du Portugal s'étant transporté au Brésil, le pays devenait une colonie, et il aurait été convenable de lui donner une organisation; mais l'on attendit les événements, qui arrivèrent à l'improviste, et auxquels il fut trop tard pour remédier.

Russie.

La Russie avait ajouté à son territoire la Finlande au nord, la Bessarabie et une portion de la Moldavie au sud, plusieurs provinces à l'est, par suite de la paix qu'elle fit alors avec la Perse. Quant à la Pologne, Alexandre voulait la reconstituer en royaume pour son frère Constantin ou pour le duc d'Oldenbourg; mais la Prusse n'y était pas disposée, à moins qu'on ne lui eût cédé la Saxe. Or Talleyrand soutenait que l'on ne pouvait ainsi déposséder une dynastie, et que la conquête ne détruisait pas les droits existants (1).

<sup>(1)</sup> On ne peut que s'étonner de voir dans la note du 19 décembre 1814, remise par Talleyrand à Metternich, la chaleur avec laquelle il s'exprime, es s'appuyant sur des motifs extrêmement étranges, professés par un tel homme et dans un tel lieu: « La question de la Saxe, disait-il, est devenue la question capitale; car dans aucune autre les deux principes de la légitimité et de

Les choses allèrent si loin, qu'on fut sur le point de recourir aux armes; une alliance se forma entre la France, l'Angleterre et l'Autriche, tandis que Constantin invitait les Polonais à se réunir pour protéger leur existence propre, et que le comte de Nesselrode déclarait que huit millions d'hommes s'armaient pour leur indépendance. Mais si Castlereagh excitait ces mouvements, dans la peur qu'Alexandre n'acquit la prépondérance, une autre peur plus grande et commune rétablit l'accord entre les puissances. Le retour de Napoléon fit mettre de côté toutes les jalousies. La Pologne forma un royaume distinct, réuni à l'empire russe; Cracovie resta ville libre.

La Pologne se trouva donc encore morcelée; la Saxe fut châtiée de sa condescendance pour Napoléon; on la laissa vivre, mais réduite à la moitié de son territoire : le reste en fut attribué à la Prusse, qui, en y joignant les acquisitions qu'elle dut au traité de Lunéville, demeura double de ce qu'elle était sous Frédéric II. Elle en fut redevable en grande partie au comte de Hardenberg, représentant de la Prusse, qui, sous des idées générales, cachait l'intention constante et bien arrêtée d'agrandir le royaume.

Quant au reste de l'Allemagne, il y avait d'abord à répartir Allemagne. les territoires vacants: on appelait ainsi les domaines séculiers et médiatisés, qui n'appartenaient pas à des princes reconnus, et qu'on ne songeait pas à restituer aux possesseurs déchus; puis il fallait organiser l'intérieur conformément aux larges promesses qui avaient été faites, alors que les espérances allaient plus loin encore.

Le traité de Paris portait que « les États d'Allemagne seraient indépendants, et réunis par un lien fédéral. » Mais que

Péquilibre ne sont compromis à la fois et à un si haut degré. Pour trouver légitime la disposition que l'on prétend faire de ce royaume, il faudrait tenir pour vrai que les rois peuvent être jugés; qu'ils peuvent l'être par quiconque veut et peut occuper leurs possessions; qu'ils peuvent être condamnés sans être écoutés ni défendus; que leurs familles et leurs peuples sont enveloppés dans leur condamnation; que la confiscation, bannie du code des nations civilisées, doit, au dix-neuvième siècle, être consacrée par le droit général de PEurope, comme si la confiscation d'un royaume était moins odieuse que celle d'une chaumière; que les peuples n'ont aucun droit distinct de ceux de leurs souverains, et peuvent être assimilés aux troupeaux d'un domaine; que la souveraineté s'acquiert et se perd par le seul fait de la conquête; en un mot, que tout est légitime pour celui qui est le plus fort.... »

1818-

voulait-il exprimer? De quelle nature devait être ce lien? Il fut discuté par l'Autriche et la Prusse, ainsi que par la Bavière, le Wurtemberg et le Hanovre, convertis en royaume, à l'exclusion de la Saxe, dont le sort n'était pas encore fixé. Les autres États et les villes, mécontents de se voir exclus, formèrent un autre conseil, dont on ne s'occupa nullement, de même qu'on ne s'inquiéta pas de l'histoire ou des vœux des peuples; mais, tout en voyant la nécessité de resserrer les États entre eux, on n'en voulait pas admettre les moyens. On décida qu'il ne fallait pas rétablir la dignité impériale, qui ne répugnait pas moins à l'Autriche qu'aux nouveaux rois; et il parut que c'était faire assez que d'accorder à l'Autriche et à la Prusse un poids égal dans la confédération.

Quant aux libertés promises aux peuples, le moment du besoin est bien différent de celui où l'on revient tranquillement sur les institutions. Néanmoins on convenait généralement de la nécessité d'introduire ou de rétablir les états provinciaux ; l'Autriche elle-même était de cet avis. Les institutions données par Stein et par Hardenberg avaient fait de la Prusse la nation la plus avancée parmi les Allemands; elle était mûre pour recevoir une représentation nationale, et, chère à l'Allemagne par le rôle qu'elle avait joué en 1813, elle attirait à elle les esprits. et se conciliait la bienveillance générale. Le Hanovre, qui se repaissait d'idées anglaises (1), faisait observer que les changements apportés par la conquête ne devaient pas avoir engendré le despotisme, ni l'abolition des constitutions particulières, et de ce gouvernement représentatif qui, depuis les temps les plus anciens, était de droit commun en Allemagne. En effet, l'exemple de l'Angleterre séduisait alors tous les hommes d'État; et l'on parlait sans cesse de constitutions destinées à assurer aussi la paix intérieure, en empêchant la lutte des factions d'arriver jusqu'au roi, et en n'y opposant que des ministres responsables. Mais la Bavière et le Wurtemberg s'opposaient à ce qu'on eût recours à un conseil fédéral, chose messéante, selon ces États, à la souveraineté qu'ils avaient acquise, et soutenaient que les droits des peuples à l'égard des souverains étaient une question domestique, dont le congrès n'avait pas à s'occuper.

<sup>(1)</sup> La note du plénipotentiaire hanovrien, en date du 21 octobre, est importante à consulter.

Le débarquement de Bonaparte en France assoupit encore sur ce point les dissensions partielles; il sembla que l'organisation intérieure était une propriété sacrée, et on laissa chacun y pourvoir par lui-même. Ceux qui pensaient autrement se décidèrent à signer, trouvant que mieux valait une constitution imparfaite que l'absence d'une constitution.

L'Autriche recouvra le Tyrol et le territoire de Saltzbourg, en indemnisant la Bavière au moyen des territoires vacants. La Toscane fut rendue au grand-duc de Würtzbourg; le primat renonça au duché de Francfort; les autres membres de la confédération du Rhin restèrent ce que Napoléon les avait faits. Le royaume de Westphalie fut démembré entre ses possesseurs primitifs. Oldenbourg, Mecklembourg, Saxe-Weimar, eurent le titre de grands-duchés, comme aussi le Luxembourg, annexé au royaume des Pays-Bas. Francfort, Brême, Lubeck, Hambourg, furent déclarées villes libres.

Les cités, avec les princes souverains d'Allemagne, y compris l'empereur d'Autriche, les rois de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas, forment une confédération perpétuelle (1) pour leur sûreté intérieure et extérieure, leur indépendance et leur inviolabilité réciproques. Tous sont égaux en droits; la présidence honorifique de la diète, dont le siége est à Francfort-sur-le-Main, appartient à l'Autriche; les dix-sept votes y sont répartis entre les trente-huit membres. Lorsqu'il y est question de lois fondamentales, chaque État vote en assemblée générale, à raison de son étendue, ce qui donne alors le nombre de soixante-dix-neuf suffrages. Les différends qui s'élèvent entre eux ne doivent pas être vidés par les armes; ils sont libres dans leurs alliances, mais en

(1) Voici les États dont elle se compose: 1° l'Autriche et 2° la Prusse, pour les pays appartenant à l'empire germanique, y compris la Silésie; 3° la Bavière; 4° la Saxe; 5° le Hanovre; 6° le Wurtemberg; 7° Bade; 8° Hesse électorale; 9° grand-duché de Hesse; 10° le Danemark pour le Holstein; 11° les Pays-Bas pour le Luxembourg; 12° Brunswick; 13° Mecklembourg-Schwerin; 14° Nassau; 15° Saxe-Weimar; 16° Saxe-Gotha; 17° Saxe-Cobourg; 18° Saxe-Meiningen; 19° Saxe-Hildburghausen; 20° Mecklembourg-Strélitz; 21° Holstein-Oldenbourg; 22° Anhalt-Dessau; 23° Anhalt-Bernbourg; 24° Anhalt-Köthen; 25° Schwartzbourg-Sondershausen; 26° Schwartzbourg-Rudolstadt; 27° Hohenzollern-Hechingen; 28° Lichtenstein; 29° Hohenzollern-Sigmaringen; 30° Waldeck; 31° et 32° Reuss, lignée ancienne et lignée cadette; 33° Schaumbourg-Lippe; 34° Lippe-Detmold; 35° Lubeck; 36° Francfort; 37° Berne; 38° Hambourg-

1515.

agissant toujours avec réserve à l'égard de la confédération ou des 1818. États qui la composent. Des États territoriaux seront établis dans chacun d'eux, mais sans définir ni comment ni quand ils devront être constitués; ce qui a dispensé les princes de tenir les promesses faites.

> Les États médiatisés, qui réclamaient leurs possessions perdues, furent renvoyés à la diète, où ils n'obtinrent jamais le droit de vote, mais seulement quelques priviléges et quelques distinctions dans les États auxquels ils sont annexés. On ne fit rien pour les princes ecclésiastiques, attendu que leur destruction avait profité à tous les rois, et l'on ne songea pas non plus à assurer l'existence des prélats : mille autres choses furent laissées à la décision de la diète, et jusqu'à la liberté de la presse.

> L'ancien ordre de choses était donc entièrement changé en Allemagne. Il n'y restait plus rien de l'ancienne idée de l'Empire: plus d'empereur, plus d'électeurs, plus de hiérarchie entre princes, plus de tribunal commun. La diète a changé de nature, l'Église, la noblesse, les villes, n'y étant plus représentées, et l'assentiment de l'empereur ne lui étant plus nécessaire. La bulle d'or et les capitulations électorales sont mises à l'écart, et l'on accepte les titres et le pouvoir absolu, tels que les a donnés la main d'un conquérant étranger. La suprématie de fait reste à la Prusse, tandis que l'Autriche se tourne davantage vers l'Italie et vers les Slaves. Le catholicisme, réduit aux deux seuls votes de l'Autriche et de la Bavière, n'a plus qu'un rang subalterne dans cet empire qui, au moyen âge, était à la tête de la chrétienté (1). En conservant l'unité de race, on ne s'inquiéta pas de l'unité qui résulte des lois, des institutions et des garanties communes. Il n'y a point de concentration; tous les défauts de l'ancien empire subsistent, moins le respect que le temps attirait sur lui; et l'Allemagne s'est trouvée dépouillée des libertés qui étaient nées dans son sein, sans obtenir celles au nom desquelles elle s'était soulevée.

Tant d'espérances trompées ou différées furent une cause de

<sup>(1)</sup> Le roi de Saxe est catholique, mais la prédominance des protestants dans son pays l'oblige à agir dans leur sens. Hohenzollern-Sigmaringen, Hechingen et Lichtenstein, qui sont catholiques, ont un vote partagé avec cinq États protestants. Il y a cependant quinze millions de catholiques et treize millions de protestants.

mécontentements; mais on pardonna, parce que le désir général d'unité était satisfait. L'affranchissement du joug étranger faisait fermer les yeux sur la marche des choses; et quoique cette quantité de petits trônes augmentât la dépense, les armées, les cours, et que tous fussent trop faibles pour agir isolément, l'Allemagne recouvrait néanmoins son indépendance et ses anciennes frontières. Elle n'avait pas à craindre l'ambition autrichienne ou prussienne, car la France et la Russie étaient là pour y mettre obstacle. On voyait avec plaisir tous les États obligés de combattre tout ennemi qui se présenterait, et se trouver assujettis à des princes allemands, même quand les convenances morales en étaient blessées.

Les Pays-Bas furent annexés à la Hollande, « à titre d'accroissement de territoire; » il parut que celle-ci avec ses flottes, ceux-là avec leur armée, se trouveraient forts et en bonne position entre la France et le Nord, d'autant plus que ce royaume pourrait facilement donner la main à la Prusse. La maison d'Orange prit la couronne, en donnant une constitution, par laquelle elle chercha à réunir des peuples différents d'origine, de culte et de langage. L'Angleterre, en compensation d'Essequebo, de Demerary et de Berbice, qui lui étaient abandonnés par la Hollande, garnit ses frontières d'une ligne de forteresses. Les colonies de Surinam, de Curaçao, de Saint-Eustache, de Saint-Martin, Batavia, Banca et les Moluques, qui furent restituées, restèrent sujettes du roi seul.

L'Autriche s'était montrée la plus opiniâtre dans une lutte presque continuelle de vingt-deux ans, durant laquelle elle n'avait tenu compte ni des sacrifices, ni des dépenses, ni des affections: toujours la dernière à se retirer du champ de bataille, il parut donc juste qu'elle en sortit agrandie. La Prusse était jadis sa rivale, elle venait de s'en faire une alliée; l'Empire était devenu pour elle un fardeau, elle l'avait rejeté. Ses provinces formaient un rassemblement éventuel, elle les réunit sous un titre glorieux. La Belgique, possession éloignée, lui rapportait peu, elle était difficile à défendre, et lui coûtait plus, en une année de guerre, qu'elle ne pouvait en tirer en dix ans de paix: déjà elle avait tenté de l'échanger avec la Bavière en 1778; sa perte ne lui était donc pas dommageable. Or, voyant qu'elle trouverait des obstacles à son agrandissement en Allemagne,

...

et se souciant peu de s'étendre vers le Levant, où son système patriarcal aurait contribué utilement à arracher les peuples à la barbarie, elle tourna ses vues vers l'Italie, où elle obtint un royaume étendu et florissant.

Italie.

Pendant la révolution l'Italie avait été refondue, de gré ou de force, tant pour la politique que pour les idées. Napoléon avait morcelé à l'improviste des peuples dont la patrie et le langage étaient les mêmes, pour constituer un royaume qui ne pouvait être gouverné que par des moyens artificiels, et n'avait en lui-même aucune chance de durée; car s'il restait faible, il devait être absorbé par la France; s'il devenait fort, il absorberait le pays qui en avait été détaché. Or, Napoléon aurait pu, sans les violences qu'il exerça envers le pape, constituer dans la péninsule trois États confédérés entre eux, sans intérêt à offenser les autres puissances, en même temps que la jalousie de l'Autriche et de la France aurait suffi pour garantir leur indépendance.

Le courage lui manqua pour faire ce grand pas vers l'unité. D'un autre côté, le désir d'indépendance, chez les Italiens, avait été flatté par les puissances : ils en avaient vu la possibilité dans leur union imposante, dans l'accroissement de leur force et de leur industrie; mais quand vint le moment d'agir, ils crurent aux promesses d'autrui plus qu'à la force de leurs bras, et ils périrent.

Quelques États disparurent dans ce remaniement, d'autres s'arrondirent. L'Autriche, qui, dans le siècle précédent, n'avait que le Milanais, détaché des autres États héréditaires, se trouva posséder un royaume de cinq millions d'habitants et de quatrevingt-quatre millions de revenu, comprenant la Lombardie et les États vénitiens, avec trois cents milles de côtes, des forêts et des hommes qui pouvaient lui procurer une force maritime. Elle avait, d'un côté, l'accès ouvert en Suisse ainsi qu'en Piémont, que le Tessin ne défend que faiblement ; de l'autre, ses garnisons de Ferrare, de Plaisance et de Comacchio lui assuraient le passage du Pô; ses provinces transalpines se trouvaient unies à ses nouvelles possessions par le Frioul et la Valteline. Les trônes de Toscane, de Modène et de Parme étaient occupés par des princes autrichiens, ce qui assurait son influence sur l'Italie centrale. La seule difficulté qu'elle eût à craindre consistait dans les idées peu concordantes à son système, qui s'étaient propagées durant la domination française dans les pays où elle devenait maîtresse; et de là résultait pour elle la nécessité de les satisfaire ou de les réprimer.

Là Toscane eut en partage les Présides et cette portion de l'île d'Elbe qui avaient taut coûté à Naples, et, en outre, la principauté de Piombino et les fies impériaux. Parme resta à Marie-Louise, veuve du vivant de son époux. Lucques, qui réclamait en vain son ancienne liberté, fut occupée quelque temps par les Allemands; puis elle se vit attribuée, comme possession temporaire, à l'ancien roi d'Étrurie, qui, à la mort de Marie-Louise, devait laisser cette principauté à la Toscane, pour occuper Parme et Plaisance.

Le roi de Sardaigne ne conserva pas seulement tous ses États au delà et en deçà des Alpes : il y ajouta l'État de Gênes, sous l'obligation d'y conserver un port franc et quelques autres droits. Il dut céder une frontière à la Suisse, pour recouvrer la partie de la Savoie qui avait été donnée à la France. On voulut ainsi le fortifier contre ses deux puissants voisins; mais ce n'était pas encore assez pour la sécurité de la seule dynastie italienne. Modène fut rendue à l'unique descendant de la maison d'Este, qui la transmit à un prince autrichien.

Il y ent de longs débats relativement aux États pontificaux; enfin les puissances convinrent de considérer le pape comme n'ayant jamais été en guerre, et dès lors le traité de Tolentino fut regardé comme non avenu; leur intégrité fut en conséquence résolue, sans même excepter les deux possessions enclavées de Bénévent et de Ponte-Corvo. Seulement la France conserva Avignon, et l'Autriche le droit de tenir une garnison à Ferrare et à Comacchio, c'est-à-dire, d'avoir un pied de l'autre côté du Pô. Il n'en résulte pas que la domination temporelle du pape soit soutenue par les baïonnettes; elles pourraient le détrôner du jour au lendemain, sans que la question de son existence fût entamée.

La réapparition de Napoléon et la tentative de Murat firent recouvrer aux Bourbons les Deux-Siciles, grand corps qui (lorsque les rivalités de pays seront éteintes) pourra peser dans la balance, non-seulement de l'Italie, mais de l'Europe.

La Russie pouvait élever quelques prétentions sur les îles Ioniennes; mais le désintéressement d'Alexandre ou la jalousie de ses alliés les firent reconnaître comme république, sous le protec1818.

torat de l'Angleterre. Cette puissance, qui y tient une garnison avec un lord-commissaire, nomme le président du sénat. Les îles Ioniennes, dont la population ne vit que de commerce, furent ainsi données à la nation la plus éminemment industrielle.

A cette époque, le droit féodal cessa d'exister comme droit public européen : les princes d'Allemagne et les cantons suisses devinrent égaux entre eux; les républiques du moyen âge disparurent, sauf quelques-unes, qui furent modifiées; on reconnut les faits accomplis, en garantissant les droits acquis durant la révolution. On fit valoir le principe de la légitimité, qui venait d'être proclamé à l'égard des dynasties, mais non à l'égard des peuples, qui furent répartis à titre de satisfaction et d'indemnité. Les républiques d'Italie et d'Allemagne furent effacées, même lorsque le prétexte de l'occupation eut cessé; l'ordre de Malte périt aussi; il fut seulement ressuscité par les rois, mais en restant disséminé, et incapable du bien qu'il pouvait faire sur son rocher. On soumit des nations à des étrangers, des républiques à des royaumes; il ne fut rien statué ni sur le clergé ni sur l'exercice de l'autorité papale; la Belgique catholique fut assujettie à la Hollande calviniste, les anciens électorats ecclésiastiques à la Prusse réformée, la Pologne catholique à la Russie grecque; ce qui fut autant de germes de dissensions. Néanmoins, le pape entra par ce fait en relation avec des États non catholiques, et la tolérance n'eut qu'à y gagner.

On ne décida rien relativement à la Turquie, cette proie prédestinée, à qui on laissait, en attendant, torturer la Grèce, mûre désormais pour de nouvelles destinées. On ne prit aucune résolution concernant les colonies de l'Amérique méridionale, qui pourtant étaient toutes alors en état d'insurrection; on aurait pu néanmoins faire avec elles des conventions commerciales avantageuses, prévenir de nombreux massacres, ouvrir un asile à une foule de gens que la paix laissait inoccupés, en substituant à l'esprit militaire les habitudes du négoce, et enrichir l'Espagne par ce qui devait achever de la ruiner.

Une révolution qui avait commencé par la démocratie laissait donc abattus les gouvernements populaires, ainsi que les États électifs et les monarchies consolidées. Un empire qui renversait tout aboutissait à un immense agrandissement de ses ennemis. Par lui l'empire autrichien se trouva maître de l'Adriatique; le

1812.

Piémont, de la mer de Ligurie; la Prusse, à qui Napoléon avait offert les villes hanséatiques, comme il lui donna le Hanovre en haine de l'Angleterre, la Prusse domina sur le Rhin; la Russie garda la Finlande qu'il lui avait livrée, c'est-à-dire la mer Baltique; et il fournit à l'Angleterre une occasion ou un prétexte pour abattre foute puissance rivale.

Avant la révolution, les États européens étaient en équilibre entre eux; la France rivalisait avec l'Angleterre, et leurs succès se balançaient en Europe et dans les colonies. L'Autriche restait, par suite de la possession de la Belgique, sous la menace de la France, comme sous celle de la Prusse en Allemagne, de la Turquie et de la Russie vers le Levant. Ces deux dernières puissances se tenaient réciproquement en respect. Il en était de même de la Suède et du Danemark; la Finlande donnait une telle sujétion à la Russie, que l'altière Catherine put craindre Gustave III.

Les faibles une fois dépouillés, il ne resta plus que les colosses. La puissance qui avait le plus acquis fut réduite à rien, et ceux qui avaient le plus perdu furent les plus agrandis. Mais si l'on ne pouvait plus avoir peur de la France restreinte, abaissée, désarmée, envahie, d'autres étaient là pour menacer l'Europe à sa place. Tandis que l'Autriche et la Prusse étaient occupées à se défendre elles-mêmes contre leur position géographique et contre les dispositions des peuples, la Russie et l'Angleterre devinrent formidables. La première, une fois la Vistule franchie, touchait à l'Allemagne, mal garantie par la Saxe démembrée; elle n'était qu'à quelques journées de Dresde, de Berlin, de Vienne, et elle pouvait choisir ses ennemis en Asie ou en Europe. L'Angleterre, à qui sa position interdit d'étendre son territoire, avait occupé des positions qui lui assuraient le sceptre des mers.

Deux puissances invulnérables s'étaient donc substituées à la puissance mortelle de Napoléon: l'une, qui prétend à la suprématie maritime sur toute l'étendue du globe; l'autre, qui veut soumettre l'Europe à la loi du glaive. Tantôt elles se liguent, tantôt elles sont en rivalité pour tout autre motif que pour des idées de justice, en menaçant le monde de deux servitudes différentes.

On prétendait pourtant, par l'œuvre de Vienne, faire revivre le passé et reconstituer l'équilibre: on sacrifiait à ce but des droits

181H.

1818.

anciens, des souverainetés historiques, des convenances morales, des intérêts religieux. Mais les souverains ou leurs ministres se trouvaient avoir, non pas à discuter des principes, mais à tenir compte d'événements réels, placés qu'ils étaient entre la volonté d'accomplir des promesses faites, et la nécessité d'établir un ordre quelconque. Des résolutions déjà concertées avant le conflit; l'oscillation entre la peur passée et l'ambition présente; la nécessité d'assurer immédiatement la paix, ce premier vœu de tous; la crainte que la France inspirait encore; ajoutons-y l'orgueil d'une victoire qui avait tellement surpassé toutes les espérances conçues; tout cela fit qu'avec des intentions excellentes on n'arriva qu'à un replâtrage dont le résultat n'était rien moins qu'assuré.

## CHAPITRE XVII.

LES NÈGRES. — LES BARBARESQUES.

Cette alliance pouvait mériter le titre de sainte sous deux rapports d'intérêt général : l'abolition de l'esclavage des noirs dans les colonies, et celle des blancs sur les côtes de Barbarie. Dans quel plus noble but toutes les forces de l'Europe pouvaient-elles se réunir que pour venger l'humanité outragée?

Les quakers avaient été les premiers à proclamer en Angleterre la liberté des nègres au nom de la religion, et ils agirent en conséquence dans leurs colonies. On établit, en 1788, qu'il y avait quatre cent dix mille nègres dans les possessions britanniques des Indes occidentales; que les Anglais en achetaient chaque année trente mille sur les côtes d'Afrique, dont dix mille étaient destinés à remplir les vides parmi leurs esclaves, et les autres à être revendus; ce qui produisait une exportation de huit cent mille livres sterling en objets manufacturés par l'industrie nationale, contre une importation d'un million quatre cent mille livres.

Liverpool, qui était le centre de ce trafic, expédia, de 1730 à 1770, deux mille bâtiments négriers, qui transportèrent, des côtes d'Afrique aux Antilles, trois cent quatre mille esclaves. L'historien Roscoe, qui était de cette ville, éleva la voix contre ce mar-

ché de sang en 1781; puis Wilberforce, méthodiste ardent, autour duquel se rallièrent les âmes tendres et les esprits méditatifs, se proposa pour but, durant sa vie entière, d'abolir la traite et de répandre ses idées religieuses, sans s'inquiéter des idées politiques; il se mit en relation avec des hommes illustres de tous les pays, pour convertir Saint-Domingue et l'Australasie. Une société d'Amis des Nègres se forma à Paris, dont les membres les plus actifs furent Mirabeau, la Fayette, Condorcet, Brissot et Grégoire.

Mais il ne suffit pas d'émouvoir; il faut décider. Or, Fox vint en aide à ces apôtres avec des idées plus terrestres et susceptibles de réalisation, en démontrant qu'il y avait là un intérêt de justice et de dignité humaine. Pitt, alors ministre, hésita, et il renvoyait la proposition d'une année à l'autre; car il s'agissait d'un commerce très-avantageux, devenu désormais le privilége de l'Angleterre, à cause de sa prépondérance sur les mers. Mais lorsque le soulèvement des nègres de Saint-Domingue répondit à la révolution française, Pitt se déclara le champion de la philanthropie. On l'accuse d'avoir agi dans des vues politiques et d'intérêt propre; d'avoir proclamé l'égalité des races, pour rendre plus absolue et plus terrible la séparation de cette colonie. Aujourd'hui encore on impute à des motifs particuliers les efforts déployés par l'Angleterre pour détruire la traite. Heureuse en tous cas la nation dont les intérêts s'identifient avec ceux de l'humanité!

Pitt prononça donc au parlement un admirable discours de deux heures, où non-seulement il dépeignit pathétiquement les horreurs de la traite, mais exposa l'organisation coloniale, l'état de la population, le travail des ouvriers libres comparé à celui des esclaves, les moyens de suppléer à ce dernier, de multiplier les habitants et les produits de la culture libre. « Pourquoi abolir, « disait-il, la traite des nègres? Parce que c'est une injustice ir- « rémédiable. L'argument n'a-t-il pas cent fois plus de valeur « pour une abolition immédiate que pour une abolition graduelle? « En laissant cet horrible trafic se prolonger un seul jour de plus, « mes honorables amis n'affaiblissent-ils pas, n'abandonnent-ils pas « leur propre raisonnement? Si l'iniquité de ce commerce doit le « faire abolir une fois, pourquoi pas tout de suite? Pourquoi laisser « une injustice durer une heure de plus? D'après ce que j'entends,

« tous sont convaincus de l'iniquité de ce trafic; mais quelques-uns,

1793.

« qui en sont convaincus, ont supposé par cela même qu'il n'aurait « jamais commencé sans une nécessité irrésistible. On veut ainsi « tranquilliser sa conscience, en mettant ce mal à la charge de la « Providence. Non, il n'y a de mal nécessaire que celui qu'on • ne pourrait écarter sans un mal plus grand. Or, je n'en saurais « imaginer un plus grand que d'arracher, chaque année, soixante, « quatre-vingt mille personnes de leur terre natale, par les efforts « combinés des nations les plus civilisées, des pays les plus éclai-« rés, sous la sanction des lois du royaume qui s'intitule le plus libre « et le plus heureux de tous. Ces malheureux fussent-ils convain-« cus de quelque grand crime, nous appartiendrait-il d'être leurs « bourreaux ?.... Mais si nous faisions pis, si nous les amenions « à vendre leurs frères, n'est-il pas clair que par des incursions, « par des guerres injustes, par des condamnations iniques, ils « se procureraient un nombre de victimes, toujours croissant à « proportion de nos demandes? Les guerres d'Afrique sont-elles « pour eux ou pour nous? Les armes anglaises, mises aux mains « des Africains, propagent sur cette terre la désolation. ».

Après avoir réfuté tous les sophismes bien connus, il ajoutait:

« Il fut un temps où des sacrifices humains étaient offerts dans

« cette île que nous habitons, et l'on y faisait le trafic des es« claves à peu près comme aujourd'hui se fait celui des Africains.

« L'adultère, la sorcellerie, les dettes, fournissaient d'esclaves le
« marché de Rome; on y ajoutait les prisonniers de guerre; et
« quelques misérables, après avoir tout perdu au jeu, y aventu« raient leur propre personne, celle de leur femme, celle de leurs
« enfants. Chacune de ces causes est indiquée, dans les mêmes
« termes, comme la source de l'esclavage en Afrique. Or, ces faits
« et quelques sacrifices humains sont la preuve prétendue que
« l'Afrique est naturellement incapable de civilisation, et que la
« Providence l'a irrévocablement condamnée à être une pépinière
« d'esclaves pour les Européens libres et civilisés.

« Pourquoi n'aurait-on pas pu en dire autant des anciens « Bretons? Pourquoi quelque sénateur romain, raisonnant comme « quelques membres de cette assemblée, n'aurait-il pu dire : « C'est un peuple qui n'arrivera jamais à la civilisation ; qui « n'est pas destiné à être libre; qui n'a pas d'intelligence pour « les arts utiles; qui, abaissé par la main de la Providence « au-dessous du niveau de la race humaine, est créé pour four-

• nir des esclaves au reste du monde. Et pourtant nous sommes « sortis de la barbarie depuis si longtemps, que nous oublions que « nous avons été jadis des barbares; nous sommes arrivés à l'é-« tat le plus éloigné de celui qu'un Romain aurait pu nous assi-« gner, et que nous assignons aujourd'hui à l'Afrique. Une seule « chose manque pour compléter ce contraste, et nous disculper « d'agir encore comme des barbares. Nous continuons toujours « le trafic des esclaves, au mépris de nos droits incontestables à « la civilisation. Nous avons été jadis obscurs parmi les nations. « sauvages dans nos habitudes, corrompus dans nos mœurs, dé-« gradés dans notre intelligence autant que les misérables Afri-« cains le sont aujourd'hui. Mais dans une longue série d'années, « par une lente progression, nous sommes devenus riches d'une « grande variété de biens, favorisés sans mesure des dons de la « Providence, sans rivaux dans le commerce, éminents dans les « arts, plus avancés qu'aucun autre peuple dans les recherches de « la philosophie et de la science, comblés de toutes les bénédic-« tions de la société civile. Nous possédons la paix, la prospérité, « la liberté : nous sommes protégés par des lois impartiales et par « une excellente justice; nous avons un système de gouverne-« ment que l'expérience nous autorise à déclarer le meilleur et le « plus sage qui jamais ait existé. Nous aurions pu rester pour « toujours exclus de ces biens, s'il se trouvait quelque vérité dans « les principes établis par plusieurs membres de cette chambre « en ce qui concerne l'Afrique. Nous aurions dû languir jusqu'à « ce jour dans la brutalité et la dégradation où l'histoire atteste « que furent réduits nos aïeux, et nous serions peu supérieurs, a pour la morale et pour les connaissances, aux grossiers habi-« tants des côtes de la Guinée.

Si nous écoutons la raison et le devoir, quelques-uns d'entre
nous pourront vivre assez pour voir les naturels de l'Afrique
occupés à des industries pacifiques et à un commerce légitime, les rayons de la science et de la philosophie poindre sur
cette terre, qui plus tard peut-être brillera d'une lumière plus
complète. Alors nous pourrons espérer que l'Afrique recevra
vers le soir cette félicité qui descendit si abondamment sur nous
à une heure matinale. Alors l'Europe, profitant de cette amélioration, recueillera la juste récompense de sa générosité, si l'on
peut appeler générosité l'acte de ne pas tenir davantage ce
XVIII.

« continent sous des ténèbres qui ont disparu des régions plus fa-« vorisées. »

L'abolition ne fut admise alors que graduellement; mais c'était beaucoup déjà que de faire pénétrer ce principe dans une législation si attachée aux errements du passé. Nous avons vu, à propos de Saint-Domingue, comment Napoléon décréta et réglementa l'esclavage. La tranquillité nécessaire manqua ensuite à son règne orageux pour remédier à un si grand mal. Mais le Danemark avait aboli, dès le 16 mai 1792, tout trafic de nègres dans ses colonies.

La traite fut prohibée dans le congrès européen, conformément aux idées évangéliques qui le dirigeaient; mais la réalisation du principe devait être lente. C'est à l'Angleterre et à quelques provinces des États-Unis que revient le mérite des plus grands efforts faits pour y parvenir. Déjà le congrès continental, tenu à Philadelphie en 1774, avait condamné la traite des esclaves, en décidant qu'il ne devait plus en être importé aucun (1). Au mois d'août précédent, les délégués de la Virginie et le congrès provincial de l'Amérique septentrionale avaient pris la même résolution (2). En 1780, la Pensylvanie avait prononcé la liberté des nègres nés postérieurement à la déclaration de l'indépendance; peu après, les États du nord et du centre défendirent d'en introduire de nouveaux. Mais que faire de ceux qui arrivaient en contrebande? Le parti le plus juste parut de les rendre à l'Afrique. En conséquence, les Américains, après plusieurs tentatives, fondèrent en 1816, sur les côtes d'Afrique, la colonie de Liberia, pour y placer les affranchis des États-Unis.

Mais en Europe le commerce des esclaves s'accrut démesurément après la prohibition; et l'on évalue aujourd'hui encore à cent cinquante mille au moins le nombre des Africains enlevés chaque année à leur pays. Les deux tiers périssent avant d'être utilisés dans les colonies, où ils multiplient beaucoup; mais la mortalité est toujours très-grande parmi eux. Des faits épouvantables ont été révélés dans les protestations dont, par philanthropie ou par raison d'État, a retenti la tribune anglaise. Plusieur nations assimilèrent la traite à la piraterie; et la Grande-Bretagne, l'Autriche, la France et la Russie, mettant tardivement à exécution

<sup>(1)</sup> Journal of congress, t. 1, p. 32.

<sup>(2)</sup> PITKIN'S, History, t. I, ap. nº 16. Jone's, Defens. of rivol., p. 145.

ce qui avait déjà été proposé au congrès de Vienne, conclurent, le 20 septembre 1841, un traité pour empêcher la traite. L'Angleterre, qui en avait fait un crime capital en 1817, établit une croisière sur les côtes d'Afrique pour capturer les bâtiments négriers, sous quelque pavillon que ce fût, et mettre les équipages en jugement. La conséquence nécessaire en fut le droit de visite; mais les autres nations, voyant une suprématie usurpée sur elles par cette puissance, s'y opposèrent de toutes leurs forces. Les États-Unis, jaloux de leur indépendance, se sont toujours soustraits aux mesures préventives ainsi qu'à la visite; et les formes juridiques font que ce trafic se continue, bien qu'il soit déclaré piraterie. L'Espagne tolère aussi la traite, autant que le lui permettent les principales puissances maritimes, qui ont aussi contraint le Portugal à l'abolir, et à anéantir par là ses factoreries du Congo, qui en vivaient.

L'unique remède radical contre la traite sera l'abolition de l'esclavage, et l'humanité devra encore ce bienfait à l'Angleterre. Un ami de Wilberforce, Fowel Buxton, soumit cette question au parlement en 1823, en exposant de quelle manière l'affranchissement graduel avait été fait dans quelques parties des États-Unis. Mais il ne put obtenir qu'un certain nombre d'améliorations, telles que l'enseignement des esclaves et leur instruction religieuse, leur admission à tester dans les affaires civiles ou criminelles, la faculté pour eux de se racheter à un prix raisonnable, de posséder et de transmettre leurs propriétés, la légitimation de leurs mariages, l'obligation de ne pas séparer les familles lors des ventes, un adoucissement dans la puissance des maîtres, et plus de régularité dans la justice.

Ce pas fait en avant ne contenta personne. Mais, en 1831, le gouvernement prononça la libération immédiate de tous les esclaves de la couronne, et créa des magistrats protecteurs. Les colons poussèrent les hauts cris; mais la seule réponse qu'ils obtinrent à juste titre, ce fut l'abolition de l'esclavage pour le 1<sup>er</sup> août 1834, sous la condition d'un noviciat de quatre ans pour les esclaves domestiques, de six ans pour les cultivateurs, tous tenus en attendant de continuer à travailler pour leurs maîtres, sans que l'on pût exiger d'eux plus de quarante-cinq heures de travail par semaine. Vingt millions de livres sterling furent affectés

à indemniser les colons, à raison de trente-cinq livres par tête; or les esclaves se trouvèrent au nombre de sept cent mille.

Les injustices anciennes ne s'extirpent pas sans qu'il en coûte beaucoup, et sans qu'il faille se résigner aux maux qui succèdent toujours à la cessation d'un mal. En effet, outre les énormes dépenses du trésor, les terres du domaine public restèrent sans produit, et beaucoup de propriétaires furent ruinés. Les nègres ne tiennent pas compte du bénéfice, ou ils en abusent; et ils considèrent comme un privilége de la liberté de se livrer à la fainéantise, comme les maîtres. Le commerce déclina à tel point, que le gouvernement britannique fut obligé de payer six millions de francs par an à ses bateaux à vapeur qui faisaient le trajet des Antilles (1), et de protéger, à l'aide de troupes nombreuses, les colons européens contre les nègres affranchis. C'est là ce qu'affirment ceux qui étaient opposés à l'émancipation, tandis que ceux qui lui étaient favorables en exagèrent les avantages.

On songea à suppléer au besoin urgent de bras, jusqu'à la transformation complète de la méthode de culture, 'en transportant d'Afrique des travailleurs volontaires, et en favorisant les émigrations d'Irlandais et d'Écossais. Il se manifesta beaucoup d'abus dans la pratique, lorsqu'il fut question d'exécuter l'acte du parlement, ce qui détermina les législatures locales à préférer l'émancipation immédiate et générale aux mesures partielles et progressives. Elle fut ensuite prononcée le 1er août 1837, au milieu de fêtes religieuses; et sept cent mille êtres privés de leur liberté redevinrent hommes, sans que les colonies fussent bouleversées. Depuis lors, les mariages remplacent la promiscuité, les bons sentiments reprennent leur empire; et les noirs affranchis, qui se livrent à la culture et au commerce de détail, recherchent les petites aisances de la vie, le luxe même. Il importe à l'histoire de suivre les phases de ce grand acte et les objections qu'il a soulevées, même pour connaître comment aura dû s'opérer, après le treizième siècle, cette révolution qui changea les serfs du moyen âge en citoyens libres.

Robert Peel, qui n'était pas favorable à l'abolition de l'escla-

<sup>(1)</sup> Les Antilles anglaises sont au nombre de treize îles principales, et contiennent neuf cent mille habitants. La plus importante est la Jamaïque, qui, avant l'émancipation des noirs, a produit jusqu'à 125 millions annuellement, en différentes denrées.

vage, l'appelait pourtant, il y a peu de temps, « la réforme la plus heureuse dont le monde civilisé puisse offrir l'exemple; » et lord Stanley disait au parlement (22 mars 1842) : « L'ef-« fet de cette grande expérience a dépassé les plus vives espé-« rances des partisans zéles de la prospérité coloniale : non-seu-« lement le bien-ètre matériel de chaque île s'est grandement « accru, mais il y a eu progrès dans les habitudes industrielles, « perfectionnement dans le système social et religieux ; les qua-« lités du cœur et de l'esprit, bien plus nécessaires au bonheur « que les objets matériels de l'existence, se sont développées chez « les individus. »

D'autre part, il est prouvé que le sucre, dont la culture est la principale corvée des nègres des Antilles, s'obtient à meilleur marché de l'Inde orientale; tellement que les Anglais ont dû le grever d'un droit, pour en équilibrer la concurrence avec celui des Antilles.

On ne trouve, dans les constitutions des Américains du nord, aucune mention de droits politiques en ce qui concerne les esclaves. Les droits civils leur sont refusés, car ils ne peuvent faire aucun contrat valable; le contrat entraîne même parfois pour eux un châtiment. Quant aux droits naturels, ils varient. Les noirs sont considérés comme choses et comme propriété mobilière à la Caroline, immobilière à la Louisiane; il est en conséquence défendu de les instruire : dans quelques endroits aussi, le maître qui leur donne les connaissances les plus élémentaires est passible d'une peine. Ils ne peuvent fuir, attendu que, dans les États même où l'esclavage est aboli, les fugitifs sont repoussés et livrés. Dans la Caroline, il est permis de les prendre et de les fustiger ; dans la Louisiane, de tirer sur eux. Les peines sont différentes pour le maître et pour l'esclave. Le blanc qui blesse un nègre est passible d'une amende de quarante schellings; l'esclave qui blesse un homme libre est puni de mort. Le nègre, n'avant pas de propriété, ne peut être puni d'une amende : le retenir prisonnier, ce scrait faire tomber le châtiment sur le maître seul; il ne reste donc que la mort, en payant au maître la valeur du condamné. Or, le maître préfère le châtier lui-même brutalement et sur-le-champ, sans frais et sans perte de temps. Ainsi, contrairement à toute bonne législation, ils ne sont pas jugés par leurs pairs, d'après des lois claires, à des peines déterminées; ils restent abandonnés à l'offensé lui-même et à sa discrétion.

Cependant l'esclavage tend à diminuer dans ces contrées, par suite des idées religieuses; par l'œuvre de quelques sectes qui s'y consacrent entièrement; par les progrès de la civilisation, qui reproche un semblable crime à des peuples libres, et par la conviction que les États où l'esclavage a été aboli ont accru leur prospérité, en arrachant à l'oisiveté la portion la plus intelligente des habitants, c'est-à-dire les blancs. Mais on discute encore sur les remèdes radicaux. On a proposé de racheter les nègres aux frais du trésor; mais le recensement de 1830 en portait le nombre, dans toute l'Union, à deux millions neuf mille: ce serait donc une dépense de cent millions de francs, en ne les évaluant qu'à cent dollars par tête. Combien ne serait-il pas dangereux en outre de placer tout à coup cette population, aigrie par de longues souffrances, à côté des anciens oppresseurs! Le conseil de Jefferson, qui proposait de les installer sur une portion de territoire distincte, aurait créé deux sociétés hostiles, et procuré aux États-Unis un mal dont la nature les a exemptés, le voisinage d'ennemis. Les transporter de nouveau en Afrique coûterait immensément. D'un autre côté, aujourd'hui toutes les fortunes reposent sur le travail des esclaves, et nulle indemnité ne saurait en compenser la perte.

Reste à déclarer libres ceux qui naissent : mais si cette mesure diminue les inconvénients, elle ne les détruit pas ; car les pères sentiraient plus vivement le poids de leurs chaînes, et l'absurdité de l'esclavage en ressortirait davantage, quand il pèserait sur les pères en épargnant les enfants.

Au surplus, quelque éloge que fassent d'eux les philanthropes et les missionnaires, les nègres sont méchants, paresseux, adonnés au vol; les objets de consommation ont doublé de valeur dans les pays où ils ont été affranchis; les crimes et les désordres se sont accrus : c'est pourquoi beaucoup de personnes se sont opposées de très-bonne foi, et sans idée d'intérêt, à la cessation de l'esclavage, le considérant comme « un moyen d'amélioration sociale, et comme une initiation aux bienfaits de la civilisation (1). »

Nous faisons mention de cette opinion, non pour arrêter des

<sup>(1)</sup> DE LA CHARRIERE, De l'affranchissement des colonies, 1836. DE COOLS, De l'émancipation des esclaves.

tentatives généreuses, mais pour appuyer de plus en plus sur la nécessité d'avoir égard au temps, si l'on veut introduire des améliorations durables.

A Saint-Domingue, cette île si florissante sous les Français, les deux races, depuis le moment de l'affranchissement, sont restées en présence, déplorablement armées l'une contre l'autre. L'habileté qu'y déploient les nègres proteste toutefois contre l'accusation d'incapacité dont ils sont l'objet. Le président de la république est même encore un nègre (1).

L'esclavage a toujours été moins pesant dans les colonies espagnoles, où l'influence du clergé a grandement adouci la sévérité des maîtres, et contribué à rendre les esclaves meilleurs. Lorsque les Américains du sud eurent recouvré leur indépendance, ils eurent recours à mille moyens pour arriver à détruire ce fléau, et pour le rendre, en attendant, le moins dommageable possible. Il fut décrété, dans la Colombie, que les enfants à naître des femmes esclaves seraient libres, et que les maîtres nourriraient et vêtiraient ces enfants, qui, en retour, les serviraient jusqu'à l'âge de dix-huit ans. La traite fut défendue, ainsi que l'importation de nouveaux nègres dans le pays. On établit un fonds pour racheter les anciens, et une commission prise dans chaque district fut chargée d'en délivrer le plus possible aux anniversaires de la liberté nationale.

Au Mexique, tout bâtiment portant des esclaves est confisqué, et les capitaines punis de dix ans d'emprisonnement. Dans le Guatémala, on a prononcé l'abolition de l'esclavage, et les maîtres ont refusé l'indemnité qui leur était allouée.

L'esclavage continue dans les colonies espagnoles et portugaises, quoique mitigé par le catholicisme, et par le zèle qu'apportent les curés à donner l'enseignement aux nègres et à favoriser les mariages (2). A la Havane, où une societé s'est établie pour 1851.

<sup>(1)</sup> Boyer a eu pour successeur Herrard, puis Guerrier, remplacé aujourd'hui par Perrot, qui est aussi un nègre.

<sup>(2)</sup> Un fragment de sermon prononcé par le curé de Fort-Royal à la Guadeloupe a été cité à la chambre des députés, dans une discussion au sujet de l'affranchissement des esclaves (6 mars 1841); il reproduit, selon nous, la teneur des protestations que les prêtres auront sans doute fait entendre dans tous les temps, au nom de la religion, contre la légalité : « Si les lois civiles, que je ne prétends pas qualifier, refusent des droits à l'esclave, Dieu lui en

l'abolition de l'esclavage, elle fut promulguée, et l'on décréta que l'habitation sur laquelle il serait trouvé de nouveaux nègres serait confisquée; que les esclaves recouvreraient leur liberté après un apprentissage de quatre années, et que tout individu reconnu coupable de traite subirait dix années de galères. Le terme de l'esclavage est fixé, dans les colonies françaises, à 1853. On s'occupe, en attendant, de l'éducation des nègres, qui jouissent, dès à présent, du droit de posséder, et peuvent se racheter. Le rapport fait sur cette proposition en 1840, par une commission de la chambre, se terminait ainsi : « La reconstitution du « clergé colonial est le point capital, le vrai moyen d'action sur « la race noire. Par là le culte catholique manifestera combien il « y a de puissance dans son unité, dans la subordination, dans « la règle; combien il y a de force dans le principe de l'autorité. « Celui-là est pour tous le grand instrument de civilisation, de pa-« cification, de rapprochement, le salut de nos colonies. »

La question ne pourra cependant avoir une solution générale tant que l'émancipation de toutes les colonies ne sera pas reconnue, ce qui arrivera tôt ou tard.

Mais aux lieux même où l'affranchissement avance, le préjugé de couleur subsiste, et le blanc ne supporterait pas l'égalité avec l'ancien Africain. Les deux races vivent distinctes, non-seulement au tribunal, mais au théâtre, dans le temple, dans les prisons; elles sont séparées même dans les cimetières. Le temps seul pourra effacer, non pas cette aristocratie empreinte sur la peau, mais faire disparaître la race étrangère par le mélange du sang (1). Il

donne, la religion lui en suppose, le sentiment naturel les proclame. Mes frères, écoutez la religion, et ayez pour tous, et principalement pour le faible, une charité illimitée. — Ne les battez pas : l'homme n'est pas sorti du sein d'Ève pour être fustigé; le moindre de vos coups ferait souffrir une âme immortelle, et, je vous le déclare, Dieu vous le rendrait. — Ne le laissez pas nu : n'a-t-il jamais gagné un vêtement par son travail, pour que son aspect n'offense pas la pudeur? — Ne le chargez pas de fers et d'entraves : là où l'on porte des chaînes, le riche se fait esclave à l'égal du pauvre; car si l'inférieur porte sa chaîne au pied, le supérieur est contraint de la porter au poing; de là un lien commun, de la violence, et, par conséquent, malheur général. Instruisez l'esclave, laissez-le venir facilement à l'église, pour apprendre à vous aimer, à vous aider, à vous soutenir. De quel droit lui refuser l'instruction religieuse? Est-ce donc Dieu qui l'a vendu? — Ne le méprisez pas : de quoi a-t-il dépendu que vous soyez nés à sa place, et lui à la vôtre? »

(1) Macaulay disait cependant à la chambre des communes, en mars 1844,

appartiendra aussi au temps de vaincre l'orgueil des blancs, et leur obstination à suivre les vieilles méthodes, qui exigent plus de force que d'intelligence. Le respect pour la nature humaine leur persuadera que la Providence n'a pas donné à une terre le privilége de certains produits, pour qu'ils coûtassent du sang humain; qu'elle n'a pas fait l'homme pour les seules jouissances matérielles; et que l'homme est un être intelligent, dont le bien suprème est la dignité.

L'introduction de la civilisation en Afrique sera une barrière puissante contre la traite. La colonie de Libéria y prospère, et un nègre de cet établissement dirige en ce moment une habitation modèle au confluent du Niger avec la Ciadda. Les noirs affranchis de l'Amérique envoient des fonds pour soutenir les missions dans l'intérieur de l'Afrique; les princes de cette contrée commencent eux-mêmes à comprendre qu'ils auront plus de profit à faire travailler les vaincus qu'à les vendre. Il résultera de là une espèce de servitude de la glèbe, qui sera un acheminement au travail libre. On calcule même que la seule huile de palmier produira à l'Afrique plus que la traite. Aux missionnaires chrétiens il s'en joint maintenant de musulmans, qui, partant de la capitale de l'Égypte, traversent l'Afrique jusqu'à Tombouctou, et qui, descendant le Niger, établissent des mosquées à côté des églises, ce qui amènera une religion moins farouche.

La Perse, la Turquie, l'Égypte, les autres pays mahométans, conservent des marchés humains; les Arabes de cette lisière du Sahara, qui s'étend de Tripoli à Ceuta, continuent à tirer, comme le faisait Carthage, des esclaves noirs du pays des Garamantes. Les caravanes égyptiennes qui fréquentent le Darfour en achètent, les échangeant contre du sel, du tabac, des figues, des étoffes, des cornalines. La ruine imminente de l'empire ottoman favorisera aussi de ce côté l'émancipation; et déjà la Grèce, rendue à la liberté, a prononcé des peines très-sévères contre la traite: il est vrai qu'elle se fait encore sous pavillon turc.

L'Angleterre conserve, dans ses colonies d'Orient, non-seulement l'esclavage, mais même la traite: aussi ses rivaux le lui

qu'au Brésil la religion surmonte ce préjugé; car on y voit souvent un blanc agenouillé devant un confesseur nègre, et les blancs et les noirs communier ensemble.

reprochent-ils, comme une preuve qu'elle n'a proclamé l'émancipation en Amérique que parce qu'elle peut produire, à l'aide des machines, ce que les autres n'obtiennent qu'à force de bras. et parce qu'elle a besoin de trouver dans les colonies un débouché à l'excédant de sa population, bien certaine que la ruine des colonies rivales n'en fera que prospérer davantage celles qu'elle possède en Asie. Mais si l'esclavage dans les Antilles est une institution civile, il est dans l'Orient une institution religieuse inhérente à la société; et son abolition n'atteint pas là seulement un petit nombre de colons, mais cent cinquante millions de naturels. La résolution prise par le bey de Tunis d'abolir le marché aux esclaves, et d'affranchir ceux qu'il possédait, est un fait très-important. Quand l'iman de Mascate réclama l'assistance des Anglais pendant la guerre avec les Égyptiens, il dut abolir la traite; mais elle continue avec activité à Madagascar et dans la Malaisie.

On songea aussi, dans le congrès de Vienne, à délivrer la Méditerranée des pirateries des croiseurs barbaresques.

Barbarie.

L'Afrique septentrionale semble se rattacher à l'Europe. Placée entre la Méditerranée, l'Atlantique et le désert, elle touche presque à l'Espagne; à l'est du cap Bon, elle a la Sicile en vue; le cap Rouge s'avance vers la Sardaigne. Les Maures qui l'habitent n'ayant jamais cessé de courir sur les bâtiments européens et d'infester les côtes de la Méditerranée, les Espagnols dirigèrent souvent contre eux des expéditions, et les chevaliers de Malte, ceux de Saint-Étienne, et d'autres encore, se proposèrent pour but de les réprimer.

L'Afrique reçut sans cesse des migrations de l'Italie, de l'Espagne, des Baléares, migrations déterminées par un climat favorable, et par la facilité de s'y procurer des terres à cultiver. A en croire l'Afrique illustrée de Cramage, on comptait à Alger, en 1622, trente-cinq mille chrétiens, et, en outre, deux mille familles de Maures chassés d'Espagne, et six mille renégats, c'est-à-dire qu'ils formaient les trois quarts de la population de cette ville. Sa marine se composait, en 1588, de trente-cinq galères, dont quatorze seulement appartenaient à Alger, vingt à des renégats européens, une à un juif (1).

<sup>(1)</sup> BAUDE, l'Algérie en 1841.

La pêche du corail à Bone et à la Calle fut toujours faite par des Siciliens et des Napolitains; dans ces derniers temps encoré, cent cinquante-trois bateaux italiens et vingt et un français y étaient occupés.

Les indigènes de l'Algérie, indifférents aux richesses naturelles du pays, ne songent à se procurer le nécessaire que par le vol; quelques-uns échangent du corail, des plumes d'autruche, de la cire, du cuir, de la laine, des dattes, de la poudre d'or, contre des étoffes d'Europe, des cordes, des voiles, du fer, du cuivre, du plomb, du riz, du sucre, de l'opium, des fruits secs. Les marabouts ou santons, très-vénérés parmi eux, expliquent le Koran de diverses manières; mais le peuple l'interprète à sa guise, et en viole tous les préceptes qui le gênent. La population des villes était un mélange des plus bizarres de Turcs et de Maures qui vivaient dans l'oisiveté, de renégats chrétiens, et d'une soldatesque dont les soulèvements étaient l'effroi de ses chefs, en même temps que ses incursions et ses pirateries épouvantaient les Européens. Le dey était proclamé par les soldats, qui le déposaient dès qu'un autre ambitionnait ce poste périlleux. La Porte envoyait quelques officiers dans le pays, mais ils n'y acquéraient d'autorité qu'en se procurant des adhérents. Le dey faisait rendre la justice en sa présence par le cadi. Les lois étaient expéditives et rigoureuses, les supplices barbares; et ils atteignaient le magistrat suprême comme le dernier des esclaves.

A Tunis, le vice-roi était choisi par la Porte; il le fut ensuite par les habitants. Le blé est abondant dans le pays, et on l'y conserve dans de grands trous appelés mattamores.

La Porte est plus respectée à Tripoli, empire indépendant et plus fort, ce qui lui permit longtemps de tenir tête aux puissances d'Europe.

Ces États, connus sous le nom de Barbaresques, violaient toutes les lois des nations: ils ne respectaient le pavillon d'aucune puissance, et donnaient la chasse aux bâtiments qui parcouraient la Méditerranée pour enlever les hommes et les femmes, qui n'étaient ensuite rendus que moyennant une grosse rançon, faute de quoi on les réduisait en esclavage. L'Europe se résigna longtemps à payer un tribut à ces barbares, pour leur faire respecter tel ou tel pavillon; mais la paix étant venue, l'Angleterre résolut de s'affranchir de ce honteux tribut. Lord Exmouth fut envoyé avec

quelques vaisseaux dans ces parages. A son apparition, Tunis et Tripoli effrayées s'obligèrent à respecter le pavillon chrétien. Alger temporisa, sous prétexte de soumettre le cas à la décision du Grand Seigneur; mais à peine l'amiral anglais avait-il repris la mer, que les prisonniers furent en butte aux plus grandes cruautés. Lord Exmouth revint alors, et bombarda Alger, qui, après avoir vu incendier sa flotte, se résigna à traiter, abolit l'esclavage des chrétiens, et restitua les Européens capturés par ses corsaires. Il s'y trouva mille esclaves chrétiens, et le nombre s'éleva à quarante-neuf mille dans tous les États barbaresques.

tate. Septembre.

> L'Europe inscrivit ce triomphe dans les fastes de la saintealliance; mais ce ne fut qu'un remède éphémère, car ses décrets n'empêchèrent pas la piraterie de continuer, jusqu'au moment où l'injure, portée à l'excès, détermina la prise d'Alger par les Français.

> Une caravane ayant enlevé près de Médine Ali Schérig, descendant de Mahomet, ce personnage fut porté sur le trône de Maroc en 1664. Cette dynastie amena avec elle une recrudescence de l'islamisme, qui ranima le pays contre l'Espagne et le Portugal. Cette religion est aujourd'hui encore plus une et plus zélée parmi les malekites, secte rigoureuse qui y domine, et dont les pèlerins se dirigent à travers le désert pour éviter l'Algérie. Les Arabes-Bédouins et les Berbers forment deux populations armées, parmi lesquelles l'empereur a peu d'autorité; tellement que plusieurs contrées peuvent être considérées comme indépendantes, sans compter les villes où les marabouts dominent à l'aide de l'influence religieuse. L'empereur se considère néanmoins comme le sultan de tout l'Occident, et son autorité nominale s'étend partout où arrive la foi orthodoxe, c'est-à-dire, sur la Barbarie occidentale, sur le sud-ouest de l'Afrique, et jusque sur la lisière du désert; il prétend même dominer au delà, et jusque sur Tombouctou; il indique en conséquence comme limites officielles de son empire, au nord-ouest, la mer, du golfe Mélissa au cap Horn, en embrassant tous les pays au delà de l'Atlas; à l'est, Topilac; au sud, les déserts de Vaderoun.

> Le Maroc, qui a des côtes très-étendues et des relations faciles avec l'intérieur, redoutait peu les menaces des puissances; aussi les insultait-il audacieusement, et les traités qu'elles faisaient avec cet empereur n'étaient que des humiliations. Venise lui

payaît cent mille livres par an. L'Autriche n'ayant pas voulu continuer à subir ce tribut, les Marocains prirent un de ses bâtiments. L'escadre qu'elle envoya alors sur ses côtes y croisa quelque temps sans résultat: ayant enfin perdu beaucoup d'hommes sans recueillir autre chose que des insultes, le gouvernement autrichien se décida à transiger, et obtint, moyennant un présent, la restitution du bâtiment capturé.

Cependant la question d'Alger entraîne à sa suite celle du Maroc, et l'Europe porte maintenant son attention sur la solution d'un litige qui n'importe pas tant à la politique qu'à l'humanité.

## CHAPITRE XVIII.

LES PAPES. - AFFAIRES RELIGIEUSES.

Comme il arrive dans toutes les réactions, ceux qui aspirent à se venger avaient été, dans leurs espérances, plus loin que les faits ne pouvaient aller. Après avoir senti la puissance de la révolution au point de faire usage de ses principes pour abattre celui qui l'avait refrénée, ils crurent pouvoir remettre le monde dans l'état où il était d'abord. Mais il y a des ruines que le temps fait, et que nul ne peut relever. Malheur à qui s'obstine à recrépir le vieil édifice, au lieu d'en mettre les débris à profit pour en construire un nouveau!

Le pape fut remis en possession de ses États, moins Avignon. Mais la religion avait souffert de telles secousses, soit au fond, soit dans sa réalisation extérieure, qu'il fallait du temps, de la longanimité et de la prudence, pour la ramener dans les cœurs non moins que dans l'ordre social. Cependant le pape, comme pour protester contre le passé, rétablit, par un de ses premiers actes, la compagnie de Jésus: il secondait en cela le vœu des princes, comme l'avait fait un de ses prédécesseurs lorsqu'il l'avait abolie. Il rétablit dans Rome les académies de la religion catholique, de Saint-Luc, d'archéologie, et nomma de nouveaux cardinaux. Il diminua l'impôt foncier de quatre cent mille écus, abolit les servitudes et les réserves, et, en dépit des frayeurs in-

vincibles des rois, il accorda l'hospitalité à la famille Bonaparte. Bien qu'on eût proclamé, en 1814, que « le pouvoir spirituel recouvrerait tous ses droits, et la position dont l'avait renversé la conquête française, » il n'en fut rien. Mais les persécutions endurées par le pontife lui concilièrent beaucoup d'adversaires, notamment les Anglais, qui s'étaient trouvés pour un moment faire cause commune avec lui. Ils appuvèrent par conséquent la demande qu'il fit pour la restitution des chefs-d'œuvre d'art enlevés à Paris, et dépensèrent deux cent mille francs pour les faire transporter et replacer à Rome; ils lui restituèrent aussi (don encore plus précieux) un grand nombre de ses sujets qui gémissaient dans les bagnes d'Alger, Enfin, ils consentirent à accréditer un ministre près la cour de Rome. Plus tard, le roi George écrivit une lettre extrêmement affable au cardinal Gonsalvi, ministre d'État. Quand elle arriva, ce prélat venait de mourir; mais Léon XII saisit cette occasion pour exposer aux regards de l'Angleterre les sentiments de la cour et de l'Église romaine, ainsi que leurs justifications. A la suite parut une déclaration des évêques catholiques, des vicaires apostoliques et de leurs coadjuteurs en Angleterre, sur les bases de la véritable foi et les limites de l'obéissance due au pontife. dans laquelle ils repoussaient les calomnies répandues contre le saint-siège. Elle était accompagnée d'une Adresse des catholiques anglais à leurs compatriotes, où ils se plaignaient que, dans un pays de si grande liberté, des exceptions rigoureuses atteignissent les catholiques; qu'ils fussent passibles de peines très-graves pour professer leur foi, et exclus, comme pairs ou comme citoyens, de la chambre, du conseil privé, du ministère, des emplois, des chaires universitaires et des bénéfices v annexés, qui pourtant avaient été institués par les catholiques; qu'ils ne pouvaient assigner aucun fonds ou aucune rente au service de leur propre Église ou d'écoles catholiques : enfin qu'on les condamnait en un mota du berceau à la tombe, au pénible sentiment de leur infériorité, à la calomnie, à l'insulte.

Rome s'entendit avec la Russie pour qu'il y eût en Pologne un archevêque siégeant à Varsovie, et huit évêques, avec de modiques taxes d'institution. Les débats furent longs pour les Pays-Bas; et, bien que l'on finît par conclure un concordat, le roi, comme calviniste, continu ait les persécutions contre les catholiques. Jamais il ne nomma, quoiqu'il s'y fût engagé, les deux

1818. Mars,

1896.

1827.

évêques d'Amsterdam et de Bois-le-Duc, et il contraignait les jeunes gens à étudier dans le lycée philosophique protestant; tyrannie dont nous verrons plus tard les conséquences.

L'Église avait perdu ses domaines en Allemagne; mais son royaume n'est pas de ce monde, et elle se serait consolée facilement, si l'esprit n'eût été aussi aveuglé. Il y avait, sous la domination de ces princes protestants, un million et demi de catholiques, pour lesquels ils proposèrent au pape un concordat. Comme ils étaient disposés à s'en passer en cas de refus, leurs propositions et le mode furent tels, que Rome n'y pouvait accéder; mais on en vint plus tard à des conventions particulières. La bulle Provida solersque (1817) posa les bases du traité du 9 février 1822 pour le Wurtemberg, le grand-duché de Bade, la Hesse-Electorale, le grand-duché de Hesse-Darmstadt, le duché de Nassau, la ville libre de Francfort; puis une autre bulle (Ad dominici gregis custodiam, 15 avril 1827) réunit ces six pays en une seule province ecclésiastique, dite du Haut-Rhin, avec un archevêque et quatre évêques. Le ministre de Prusse Hardenberg s'entendit en personne avec le cardinal Gonsalvi pour qu'on supprimât les évêchés d'Aix-la-Chapelle et de Corbie, ainsi que les abbayes de Neuenzell et Oliva; pour que la dignité métropolitaine fût rendue à Cologne, et donnée à Posen ; enfin, pour que le droit d'élire les évêques, que Rome confirmerait, fût maintenu aux chapitres. En conséquence, il dut y avoir, dans ce royaume, deux métropolitains, deux chapitres, six évêques suffragants, avec deux cent mille thalers, outre l'habitation. Cette dotation devait être affectée sur les biens de l'État; mais jamais jusqu'ici elle n'a été assurée par ce gouvernement (1).

Il ne devait pas être moins difficile de s'entendre avec les puissances catholiques; et il y fallut toute la prudence, toute l'adresse de Gonsalvi, qui se plia même à des condescendances que les catholiques zélés ne pouvaient lui pardonner. On accorda au Piémont un nonce de première classe, qui ne quitterait cette cour que pour être décoré de la pourpre. Depuis lors, les jésuites furent appelés dans ce royaume pour l'éducation de la jeunesse; le diocèse de Savoie a été rétabli; on a institué à Pignerol les oblats de 1819.

1891.

<sup>(1)</sup> Munck, Sammlung aller ältern und neuern Concordante. Leipsick, 1831.

la Sainte-Vierge, prêtres séculiers qui faisaient vœu spécial d'obéissance au pontife. Ailleurs, ce furent les frères de la Charité de Rosmini, sans parler des anciens ordres religieux.

Quand Ferdinand prit le titre de roi des Deux-Siciles, le pape protesta, à cause de ses anciens droits sur ce royaume; mais en retour le roi ne lui reconnut d'autre suprématie que celle de chef de l'Église. La vieille querelle de la haquenée avant été remise plusieurs fois sur le tapis, il parut des écrits d'une grande force, envenimés par le refus qu'avait fait le pontife d'une somme offerte par la cour de Naples pour la cession de Bénévent et de Ponte-Corvo, source d'embarras des deux côtés. Enfin, le cardinal Gonsalvi et le ministre de Médici, traitant en personne, convinrent que le roi nommerait aux siéges de son royaume, qui furent réduits de cent quarante-sept à quatre-vingt-douze; que les possesseurs de biens ecclésiastiques ne seraient point inquiétés; que les biens non vendus seraient répartis entre les couvents rétablis, sans considérer à qui ils appartenaient auparavant; que les corps religieux dépendraient de leurs généraux : que les évêques seraient libres pour l'exercice du ministère pastoral dans les limites des canons : qu'ils pourraient convoquer des synodes, visiter le seuil des apôtres, publier des instructions sur les matières ecclésiastiques, ordonner des prières publiques ou autres pratiques pieuses ; qu'ils auraient la juridiction ecclésiastique et la censure doctrinale sur les livres publiés. Enfin, l'appel au saint-siége, qui se réserva douze mille ducats par an sur les revenus des évêchés, fut accordé à tous les fidèles.

Le concordat avec la Bavière, conclu en 1818 et publié comme loi de l'État en 1821, est celui qui se rapproche le plus des maximes purement catholiques, et qui favorise davantage les corporations religieuses.

1821.

Les négociations avec la Suisse amenèrent la suppression de l'évêché de Constance; l'Église de Saint-Gall fut réunie à celle de Coire (1), avec les trois cantons montagnards. Les catholiques de Zurich, de Zug, d'Appenzell, de Thurgovie, d'Argovie, furent soumis en 1830 à l'ordinaire de Bâle. Il y eut ainsi quatre évêchés, Bâle, Coire et Saint-Gall, Lausanne et Sion, dix-sept collé-

<sup>(1)</sup> L'évêché de Saint-Gall a été rétabli le 15 novembre 1845, avec juridiction circonscrite dans les limites du canton.

giales et cent vingt monastères. Fribourg, siége de l'évêque de Lausanne, reçut les jésuites dans ses murs, et, aux termes du pacte constitutionnel, les ordres religieux existants durent être conservés.

D'autres conventions furent faites avec l'Église hongroise, comme avec celle de l'Amérique septentrionale et de divers États catholiques ou non catholiques. Il en résulte que l'unité disciplinaire manque, et que le nombre des fêtes, les règles établies pour la nomination ou la présentation des dignitaires, pour la perception des dimes, pour les matières matrimoniales, varient dans les différents pays. Dans quelques États, même catholiques, c'est un délit pour les dignitaires ecclésiastiques de communiquer directement avec Rome. Les immunités réelles, personnelles et locales, ne subsistent nulle part dans leur intégrité; partout le droit d'acquérir les biens de mainmorte est limité. La plupart des prélatures sont à la nomination du gouvernement, ou du moins faites sur sa présentation; les propriétés ecclésiastiques sont surveillées et les décrets de Rome soumis à l'exequatur, bien que les rois usent de ce droit avec modération, comme Rome le fait des interdits et des monitoires. L'Église perdit en outre les ordres militaires, ainsi que ses fiefs, qui étaient un renfort pour le pouvoir ecclésiastique, tandis que les fiefs laïques sont une cause de faiblesse pour le pouvoir civil.

Le concordat conclu par Rome avec la France, en 1817, annulait celui de 1801, et rétablissait celui de Léon X: il réorganisait les diocèses avec leur dotation, et rayait le divorce du Code
civil; mais la liberté nouvelle et les anciens priviléges, les jansénistes et les gallicans, se liguèrent contre ce concordat. L'abbé de
Pradt tourna en ridicule les trois concordats, soutenant que le meilleur parti à prendre était d'isoler la religion de l'ordre civil; enfin
le ministère retira l'assentiment qu'il avait donné au concordat.

L'ancien concordat se trouvant ainsi aboli sans que le nouveau fût accepté, on intrigua pour déterminer les évêques à reconnaître, comme décisions de foi, les quatre propositions de 1682; mais ils s'y refusèrent.

On voit combien les pontifes eurent de peine, auprès des princes catholiques, pour concilier les nouvelles prétentions de la souveraineté avec la vieille discipline de l'Église. Comme le cardinal Gonsalvi, qui avait l'expérience des cours et celle du malheur, inclinait pour faire toutes les concessions compatibles avec la dignité du saint-siége, il était mal vu des catholiques zélés. A la mort de Pie VII, ils auraient voulu avoir un pape plus rigide en fait de discipline, et moins facile pour les exigences des cours; mais la faction des couronnes, pleine de ménagements pour les princes, déploya une grande activité durant le conclave, de même que pendant le règne du nouveau pontife, qui prit le nom de Léon XII. Gonsalvi, éloigné des affaires, ne tarda pas à mourir; et il voulut que ce qu'il avait reçu en don des différents souverains, à l'occasion de tant de négociations diplomatiques, fût employé à ériger dans le Vatican un monument en l'honneur du pontife dont il avait été l'appui.

Léon XII, ami des jésuites, continua de diriger sa sollicitude pastorale contre les progrès de l'impiété et contre une politique méticuleuse, timide envers les forts, mais hautaine à l'égard des faibles. Lorsqu'il publia le jubilé, qui n'avait pu être célébré pendant longtemps, la bulle fut mal accueillie par les divers souverains. Elle ne put être publiée en France; l'Autriche en accepta les dispositions, seulement en ce qu'elles auraient de compatible avec les lois et avec les intérêts de l'État (1).

1829. 51 mai: Pie VIII (Xavier Castiglioni), ayant été promu à la tiare, déplora dans une encyclique les sociétés bibliques, la philosophie irréligieuse, les sociétés secrètes, les mauvais livres, le peu de respect pour le mariage. Mais il ne tarda pas à mourir, et îl eut pour successeur Grégoire XVI (Maur Cappellari), réservé à traverser des circonstances extrêmement difficiles.

1831. 2 février.

> En effet, si l'on avait paru quelque temps considérer la religion uniquement comme bienfaisante, et voulu s'abstenir de la troubler, par respect pour le ministère sacré des consolations célestes, on reconnut bientôt que son souffie se répand dans toutes les questions; et les passions tant politiques que philosophiques la firent intervenir dans les discussions.

De Maistre.

Des écrivains très-éloquents s'élevèrent en France contre les libertés gallicanes. Le comte Joseph de Maistre, de Chambéry, ambassadeur de Sardaigne à Saint-Pétersbourg, puis ministre d'État, fit preuve de hardiesse d'esprit, de conviction ardente, d'une grande habileté de style, dont la couleur était avivée par la

<sup>(1)</sup> ARTAUD, Vie de Léon XII. — Contra hæc propugnabant acerrime recens impietas et ipsa meticulosa sæculi decimi noni politica. Nodari, Vita Pii VII, etc.

colère, dans trois ouvrages publiés successivement : les Soirées de Saint-Pétersbourg, le Pape, l'Église gallicane; ouvrages dans lesquels il exposa dans son entier et appliqua son système de philosophie théologique. En voyant ces événements merveilleux où la part de l'homme restait si petite, il concut le gouvernement temporel de la Providence, qui, même dans cette vie, produit pleinement son effet. Il bat en brèche avec acharnement la société actuelle, et reconnaît l'empreinte d'une vengeance éternelle dans ces maux qui accablent l'humanité. Le mal est nécessaire, par suite du premier péché; il a pour remède la prière, la réversibilité ou l'expiation, qui fait retomber sur les enfants le châtiment des fautes commises par les pères. De là les sacrifices anciens, les supplices, la rédemption. De ce point élevé, il montre parmi les sauvages l'abrutissement, chez les peuples civilisés un carnage continuel. Dans les sociétés, dont la peine est l'unique frein, le bourreau est le grand-prêtre qui procure l'expiation, comme les pestes, comme la guerre, comme les animaux qui vivent de destruction. Le juste en est aussi victime, attendu que, pour qu'il en fût autrement, il faudrait qu'un miracle fit exception en sa faveur, et qu'il aurait sa récompense ici-bas; attendu aussi que, dans la réversibilité établie, le juste paye pour les coupables. Si donc la race humaine est perverse, il faut la réprimer par la force. De Maistre développe en conséquence la justification théorique du pouvoir absolu avec une véhémence toute démocratique; et sa logique implacable le conduit jusqu'à faire l'apothéose de l'inquisition, jusqu'à la cruauté systématique.

Il sillonne de mille coups de foudre les nuages amoncelés par les philosophes du siècle précédent; il réfute en exagérant, riposte à l'affirmation par une affirmation intrépide, et fait preuve d'une érudition très-vaste, mais partiale. Il signale, dans la révolution française, la nullité des hommes qui, dans leur présomption, s'imaginaient la conduire; tandis que Dieu seul la dirigeait, pour expier les fautes de la France, des rois, et de la révolution ellemême. Avec la prévoyance de la haine, il nia la possibilité d'une grande république, surtout en France, parce qu'elle n'y était pas née spontanément de la nation, des mœurs, des idées.

Comme les rois eux-mêmes peuvent faillir, qui les réprimera et les corrigera? A défaut des baïonnettes, des tribunes, des parodies de souveraineté populaire, qui ne réussissent à rien, il demande un contre poids au pouvoir, non en bas, mais en haut. Le pape, qui, dans le moyen âge, était le tuteur des peuples, l'effroi des rois, est encore le protecteur de la justice et de la liberté. Que l'intelligence et le glaive, la liberté et les tyrans, s'inclinent devant lui.

Quelles déplorables conséquences n'a pas amenées le schisme d'Orient, et à quelle misère ne se trouve pas réduite aujourd'hui la Russie! Quelles chétives combinaisons que celles des libertés gallicanes, véritable esclavage de ce que l'homme a de plus libre! car elles soumettent la conscience à la décision des rois, l'intérêt de l'Église aux caprices d'un homme couronné.

I amennais

Des doctrines semblables furent soutenues par M. de Bonald, avec moins de poésie et plus d'étalage scientifique (1). L'abbé de Lamennais, apôtre de cette école qui soutient l'absolutisme papal avec une chaleur démocratique, répéta tout ce qu'on a jamais accumulé d'arguments contre la certitude. Il en conclut que, dans l'ordre des principes, elle est impossible sans l'existence d'une autorité infaillible, et que, dans l'ordre des faits, une autorité semblable a toujours existé; que c'est l'Église catholique, dans la triple manifestation de la parole divine, par la tradition patriarcale, par Moïse, par Jésus-Christ. Dans l'Essai sur l'indiftérence en matière de religion, où un raisonnement serré se fortifie d'une éloquence vigoureuse, il concède aux philosophes que l'adhésion de l'intelligence est le caractère distinctif du vrai, à condition toutefois que l'adhésion ait le double caractère de l'universalité et de la perpétuité. Or cela ne se trouve que dans l'Église catholique, dont le symbole est conforme au sens commun, tellement qu'elle est un écho traditionnel de la parole divine en tout lieu et en tout temps. Descendant ensuite aux applications (De la religion considérée dans ses rapports avec l'ordre politique et civil), il combat l'esprit irréligieux de la politique. Au moyen âge, le catholicisme promulgua la loi des croyances et des devoirs, et sur la société écroulée elle en constitua une divine, indestructible, tendant à ramener tout à l'unité, à coordonner les nations comme les membres d'une même famille. Les croyances une fois ébranlées, « la politique ne reste plus que la force dirigée par l'intérêt; il n'existe plus entre les

<sup>(1)</sup> Voyez chapitre XXXVII.

peuples d'autre loi que la force brutale et aveugle; entre le pouvoir et les sujets, que la force brutale et aveugle. Trois systèmes dominent en Europe: le système catholique, interposant entre les sujets et le souverain le pouvoir spirituel de l'Église; le système gallican, qui, faisant les rois inamovibles, les affranchit de toute loi réellement obligatoire, et ne laisse, contre la tyrannie, d'autre remède que la tyrannie; enfin, le système philosophique, qui rend le peuple juge de toutes les questions de souveraineté.

Il réclamait ainsi la liberté de la presse, de l'enseignement, le droit d'association; et dès lors il placait la souveraineté dans le peuple, avec le droit de destituer le roi quand il viole la loi. Les libéraux, atteints de myopie, ne s'en apercurent pas; et ils sifflèrent ce prêtre, qui remorquait le monde jusqu'aux pieds de Grégoire VII. Mais les rois s'en aperçurent, et ils le citèrent devant les juges correctionnels. Plusieurs prélats, atterrés de cette hardiesse, firent à Paris une exposition de leurs Sentiments sur l'indépendance des rois dans l'ordre temporel, à l'appui de la déclaration de 1682. Dans une réplique mordante, Lamennais malmena rudement les libéraux et les gallicans, qui, en affranchissant le pouvoir de toute dépendance religieuse, s'exposaient aux dangers d'une puissance arbitraire. Il plaignit le sacerdoce de se faire courtisan et dominateur sous les gouvernements qui le protégent pour avoir son appui; tandis que, des gouvernements brutaux qui lui arrachent les diamants et la pourpre, naît la gloire du martyre qui sanctifie la terre.

Il était étrange de voir, dans la patrie de Voltaire, dans le pays où la Divinité avait été abolie et rétablie par décret, cet écrivain et d'autres encore, prophètes du passé, réédifier, avec tant de force et d'esprit, le trône de Grégoire VII, comme sauvegarde de toutes les libertés acquises par le monde. Quels que fussent les derniers effets produits dans un pays qui mêle la politique à toute vérité, ils révélaient certainement une ère nouvelle de penseurs, une association future du catholicisme avec la liberté.

La chrétienté entière, mais plus encore la France, offrait de quoi consoler la religion par le grand nombre des œuvres de charité nouvelles, ou qui se rattachaient aux anciennes. Les unes prennent soin des petits Savoyards; d'autres, des filles repenties ou des femmes en danger de s'égarer, des pauvres honteux, des nouveaux

convertis, des libérés. Les frères des écoles chrétiennes s'occupent de ramener les mauvais sujets. Les sœurs de charité se livrent de nouveau à l'héroïsme de la miséricorde. La Trappe et la Chartreuse renaquirent pour ceux qui voulurent chercher la solitude au milieu du monde. Les prédicateurs, ne s'adressant plus à des gens persuadés des dogmes fondamentaux, le prirent sur un ton nouveau; et l'abbé Frayssinous renoua, dans ses Conférences philosophiques, l'alliance de la philosophie avec la foi. La congrégation de Saint-Sulpice était de nouveau florissante. Une société de prêtres des Missions de France venait en aide au clergé peu nombreux, tandis que les lazaristes portaient au loin la parole sainte. Dans l'œuvre de la Propagation de la foi, instituée, en mai 1822, dans la ville catholique de Lyon, chacun des souscripteurs donne, outre des prières, un sou par semaine; contribution suffisante, vu le nombre des associés, à fournir des sommes considérables pour la conversion des infidèles.

1750-1819.

Ailleurs encore surgissaient des défenseurs des vérités, des pratiques du catholicisme et de la suprématie papale. Frédéric-Léopold de Stolberg, traducteur d'auteurs grecs et poëte, charmé de la lecture des Pères, se fit catholique, et commença une histoire de la religion du Christ, remplie d'un enthousiasme mystique. Alexandre - Léopold, dix - huitième fils du prince de Hohenlohe, élève des jésuites, s'étant rencontré avec Martin Michel, paysan badois, qui opérait des guérisons prodigieuses au nom de Jésus, sentit en lui le pouvoir d'en faire autant. Il y réussit, et commença une série de prodiges qui devinrent l'édification des uns et le scandale des autres.

1821.

Charles-Louis de Haller, membre du conseil de Berne, et auteur de la Restauration de la science politique, sentait dans cette science, comme dans la religion, le besoin d'une autorité visible et d'une société gardienne de la vérité; en conséquence il se déclara catholique. Alors Berne l'exclut des emplois publics, et décréta que quiconque changerait de foi perdrait le droit de citoyen dans la commune de sa résidence; intolérance contre laquelle beaucoup de personnes se récrièrent.

Oppositions.

Les motifs d'affliction ne sont pas moins fréquents pour les pontifes. Dès les premiers instants de son retour, le pape fulmina contre les sociétés bibliques, instituées pour répandre gratuitement ou à très-bas prix l'Ancien Testament, traduit dans le sens

protestant. Mais le débit n'en diminua pas; et l'on compte que, de 1803 à 1843, il en a été distribué douze millions d'exemplaires en quatorze idiomes. Aussi Grégoire XVI renouvelait-il récemment (1844) ses plaintes à ce sujet.

La religion se montre aux sens comme puissance, à l'intelligence comme nécessité, au cœur comme amour. Le protestantisme voulut l'abattre comme puissance; mais, après avoir rompu l'équilibre, que le catholicisme pouvait seul maintenir, entre l'activité indépendante et progressive de l'esprit et sa docilité routinière, il en résulta que la raison s'agrandit d'un côté, et de l'autre l'amour; mais la raison et l'amour n'étant plus conciliés par la charité, comme lorsqu'ils étaient réchauffés tous deux dans le sein maternel de l'Église, l'intelligence se jeta dans les formules abstraites, le sentiment offensé se réfugia dans le piétisme. Après s'être maintenus d'abord dans de certaines limites, par suite d'un esprit d'ordre et de modération, ils ne tardèrent pas à se séparer. L'une mine tout sentiment (1), et s'abandonne aux violences; l'autre, devenu caustique et pesant, s'engourdit; l'enthousiasme religieux envahit les Églises catholiques, et plus encore les églises protestantes. Les méthodistes en Angleterre (2),

<sup>(1)</sup> La condamnation du rationalisme, dans la bouche de Benjamin Constant, est une chose remarquable ; « Quelques-uns, frappés des dangers d'un sentiment qui s'exalte et s'égare, et au nom duquel furent commis des crimes innombrables, s'effrayent des émotions religieuses, et voudraient y substituer les calculs exacts, impassibles, invariables de l'intérêt bien entendu, qu'ils croient suffisant pour rétablir l'ordre et pour représenter les lois de la morale... Mais... nous serons contraints de demander si, en repoussant le sentiment religieux (bien dissérent des formes religieuses), et en visant au seul intérêt bien entendu, le genre humain ne se dépouille pas de tout ce qui constitue sa suprématie, en abdiquant ainsi ses titres les plus beaux, en s'éloignant de sa véritable destination, en se resserrant dans une sphère qui n'est pas la sienne, et en se condamnant à un abaissement contraire à sa nature.... Si vous ne voulez pas détruire l'œuvre de la nature, respectez ce sentiment dans chacune de ses émotions. Yous ne pouvez couper une branche de l'arbre, sans que le tronc ne soit frappé à mort. Si vous traitez de chimère l'émotion indéfinissable qui semble nous révéler un être infini, âme, créateur, essence du monde (peu importent les dénominations imparfaites dont nous nous servons), votre dialectique ira plus loin malgré vous.... Si le sentiment religieux est une folie parce qu'il n'est pas appuyé de preuves, l'amour est une folie, l'enthousiasme un délire, la sympathie une faiblesse, le sacrifice une absurdité. »

<sup>(2)</sup> On ne trouve l'organisation entière des méthodistes qu'aux États-Unis, où la révolution éteignit le privilége de l'Église dominante. Les laïques sont

les hernutes (1) et les piétistes en Suisse et en Allemagne, reviennent à des rigueurs tombées en désuétude, à de nouvelles révélations, à de nouvelles effusions de lumière. Ailleurs, au contraire, on incline au déisme, ou la tolérance dégénère en indifférence.

A partir de la paix de Westphalie, l'Allemagne se vit divisée en deux partis religieux qui vivent en paix sans fraterniser, et dont la jalousie mutuelle empêche l'un et l'autre de prédominer. Le parti protestant eut d'abord à sa tête la maison de Saxe, à l'ombre de laquelle il était né, jusqu'au moment où, celle-ci s'étant faite catholique pour acquérir le trône de Pologne, la suprématie passa à la Suède, à qui elle fut enlevée ensuite par la Prusse. L'Autriche avait longtemps dirigé le parti catholique; elle paraît

divisés en bandes qui, une fois par semaine au moins, se réunissent sous un chef, qui les exhorte et reçoit leurs confidences. Les ministres tiennent des synodes annuels; et tous les quatre ans, six évêques, choisis dans une conférence, vont à la ronde conférant les ordres, et assignant à chaque prédicateur la circonscription dans laquelle il doit exercer pendant trois ans son ministère, à moins qu'ils n'en décident autrement; ils dispensent les dons, les pensions aux veuves et aux enfants ; ils jugent en dernier appel les questions ecclésiastiques et financières entre les membres de la société. On compte environ trois millions de méthodistes dans les États-Unis; ils sont aussi très-nombreux en Angleterre. Ils continuent de bâtir des églises et d'acquérir des bénéfices, car les trente-neuf articles de foi dont la profession est obligatoire pour les bénéficiers sont interprétés par eux d'une manière qui leur est propre; et ils savent s'accommoder à l'esprit conservateur de l'aristocratie, aussi bien qu'à l'ardeur impatiente du peuple. Le fond de leur doctrine est une extrême rigueur, qui condamne tout luxe, tout travail de l'intelligence, tout plaisir de l'imagination, un prosélytisme ardent et intellectuel, un orgueil spirituel étrange. Ils professent que comme la Providence intervient encore dans les moindres choses, les œuvres sont sans aucune valeur; que la foi se révèle par des illuminations supérieures et des extases; que ni la piété ni les bonnes œuvres ne peuvent rassurer la conscience, si l'on ne sait l'instant précis où, à force de larmes et de contrition, on a acquis la conviction d'être élu. Il en résulte que le plus grand pécheur s'abandonne parsois, par suite d'une semblable certitude, aux ravissements d'un paradis anticipé, tandis que le bon chrétien tremble sur sa couche, bien qu'il n'ait point de fautes graves à se reprocher.

Les méthodistes ont néanmoins été très-utiles à l'Église protestante, en donnant plus de largeur à ses vues, en s'occupant de l'éducation du peuple, en répandant les bonnes maximes dans les basses classes, en protégeaut les esclaves, et en convertissant les sauvages.

(1) La colonie de Sarepta, sur le Volga, fondée par les frères Moraves pour la conversion des Cosaques, est particulièrement remarquable.

désormais avoir laissé cette prétention à la Bavière, État trop petit pour pouvoir dominer. Les protestants se trouvèrent, après 1805, politiquement supérieurs; et les rois assemblés à Vienne crurent le siècle assez avancé, c'est-à-dire, assez indifférent, pour que la réunion de religions diverses sous un même roi ne devint point une cause de troubles : ce fut une erreur funeste. L'article 16 du pacte fédéral allemand portait : « Les confessions chrétiennes doivent être maintenues dans l'égalité des droits civils et politiques. » Les concordats stipulés avec Rome furent faits dans ce sens : mais l'esprit protestant prévalut : comme les gouvernements exercèrent sur les concordats l'exégèse dont les docteurs avaient fait usage sur les livres sacrés, ils réussirent à les détruire. et enlevèrent aux Églises, à l'aide des pragmatiques, ce qui leur avait été accordé. On fut poussé à agir ainsi par un motif politique plutôt que par un motif religieux, ou par le désir d'arriver à cette unité, à cette force d'administration dont Napoléon avait laissé l'exemple aux princes. Détachés de l'Empire, au point que le système territorial avait prévalu, ils youlurent aussi détacher de Rome les Églises : mais Pierre n'abdiquait pas comme César. Comme les catholiques ne voulaient pas renier leur foi, on s'arrangea du moins pour lui soustraire toute la partie qui se trouvait sous le patronage du gouvernement; schisme administratif ou de chancellerie, que l'on pare du nom d'indépendance.

Parmi les sujets, en même temps, la religion était combattue dans ses dogmes, dans ses pratiques, dans ses ministres, surtout par l'organe des journaux. Toute profession commune, même entre les sectes particulières, était privée entièrement du droit d'interprétation personnelle. Les livres symboliques furent supprimés. On ne cherchait pas à résoudre les controverses, mais on les déclarait vaines; on disait que les confessions étaient un lien capricieux. Les ministres ne jurèrent plus d'en enseigner le contenu. Seulement, comme cette liberté absolue annihilait le ministère lui-même, on dut établir la distinction entre la liberté de croire, et l'obligation d'enseigner selon certains dogmes. Mais un ministre put dire que l'on pouvait écrire sur l'ongle du pouce toutes les doctrines sur lesquelles les protestants sont d'accord; et un autre, qu'à force de réformer et de protester, le protestantisme se réduirait à une suite de zéros.

Les choses étant ainsi, pourquoi ne parviendrait-on pas à réunir dans une croyance rationnelle tous les non-catholiques?

1817. 9 août. Dans cette intention, une réunion de ministres eut lieu dans le duché de Nassau, et l'on y décida que les deux communions prendraient le titre d'Église évangélique chrétienne, en réunissant leurs biens en un fonds commun; qu'il serait libre à chacun d'interpréter l'Évangile; que les pasteurs des différents cultes donneraient la communion au même autel, à moins que les vieillards ne voulussent la recevoir séparément; et la cène fut célébrée d'accord.

Le roi de Prusse s'y employa avec plus d'ardeur. Cinq douzièmes de la population qui lui avait été attribuée se composaient de catholiques. et Frédéric-Guillaume s'engagea à leur conserver des droits civils et politiques égaux; mais il était difficile qu'il tînt sa parole, zélé protestant qu'il était, et désireux d'introduire dans ses États l'unité de croyance, comme celle d'administration. Le premier pas fait dans cette voie fut de réconcilier les luthériens et les calvinistes dans ce qu'on appela l'Église évangélique. En 1817, à l'occasion de la troisième fête séculaire de la réforme, on adressa aux consistoires et aux synodes une lettre explicative « de cette union salutaire, désirée depuis si longtemps, et tant de fois essayée en vain. Ce rapprochement formera, sans que l'Église luthérienne entre dans l'Église calviniste, une Église nouvelle, qui, selon l'esprit de leur saint fondateur, ne trouvera pas d'obstacle dans la nature des choses, attendu que les deux partis la veulent sincèrement et sérieusement, dans une intention vraiment chrétienne. En conséquence, ajoutait le roi, je celébrerai moi-même la fête séculaire, en réunissant les deux communions, réformée et juthérienne, de la cour et de la garnison de Postdam, en une seule Église évangélique chrétienne, avec laquelle je participerai à la sainte cène. » Or il voulait que cette union ne fût pas le fruit de l'indifférence religieuse, mais bien d'une conviction libre, et qu'elle ne fût pas seulement extérieure, mais qu'elle vînt du cœur.

La garnison se présenta à la cène par discipline, aux heures indiquées et au nombre déterminé. On consacra ensuite à Berlin un temple au nouveau culte, qui fut fréquenté par des membres de toutes les confessions. Un ministre luthérien donna le pain de la communion, un réformé le vin du calice. Le roi lui-même, pape

laïque, publia une liturgie qui différait des précédentes, et se flatta de constituer l'unité protestante en face de l'unité catholique; mais Gans crut pouvoir dire : Ils se sont unis dans le néant.

Cette unité importait peu au peuple, qui désormais n'attachait plus de valeur aux doctrines différentielles. Elle sourit à ceux qui considéraient le calvinisme et le luthéranisme comme deux expressions partielles du principe protestant, capable de se perfectionner dans son union dogmatique et ecclésiastique. D'autres y virent néanmoins une espèce de violence, qui avait pour but de les faire entrer dans une Église nouvelle; et les vieux luthériens, s'étant réunis à Breslau sous la présidence du professeur Kuschke, tentèrent de se constituer en Église luthérienne. Mais qu'arriva-t-il? Les décisions de ce synode furent déclarées antiluthériennes par les deux autres sectes nées de celle-là. Ainsi il ne suffit pas, pour écarter les obstacles, d'avoir réduit la foi à un petit nombre de règles le moins susceptibles de contestation. Il se fit, sous le manteau de la religion, une foule de persécutions, et un grand nombre de luthériens émigrèrent tant en Amérique au'en Angleterre.

Combien ne devait-il pas en coûter davantage pour soumettre les catholiques! Frédéric-Guillaume s'y employait sous main, soit pour donner de l'unité à l'administration, soit parce qu'il voyait dans le protestantisme une nouvelle barrière contre la France. Les catholiques n'étaient pas promus aux fonctions les plus importantes, soit dans l'armée, soit dans la maison du roi. L'instruction mérieure dépendait entièrement du ministère; pour l'enseignement supérieur, les universités de Berlin, de Kænigsberg, de Halle, de Grifswald, furent exclusivement protestantes; il n'y eut de mixtes que celles de Bonn et de Breslau.

Tout cela provoquait des plaintes, comme on peut en faire dans un pays sans représentation; mais il était un point d'applications continuelles, et qui par suite devenait un sujet de trouble non-seulement pour les consciences, mais encore pour le culte. L'Église catholique ne bénit les mariages avec les protestants qu'avec difficulté, et sous de prudentes restrictions. Or les employés, presque tous protestants, que la Prusse envoyait dans les provinces catholiques, y épousaient de jeunes filles catholiques; et l'on avait établi par décret que les enfants devaient être élevés dans

1830.

la foi du père. En 1828, le roi obligea les prêtres à bénir les mariages mixtes. Pie VIII, interpellé alors par ce clergé, poussa la condescendance jusqu'à ses dernières limites possibles, « en permettant au prêtre d'assister à la célébration, mais sans prononcer les prières ni accomplir les autres cérémonies, si l'on ne promettait pas d'élever les enfants dans le catholicisme.

Cette manière d'agir déplaisait au gouvernement; et, en 1835, il voulut que les ordres s'étendissent aussi aux provinces occidentales. M. de Spiegel, évêque de Cologne, consentit en secret à ce que les mariages mixtes fussent bénits; mais son successeur, M. Drost, le défendit. Le gouvernement insista; et, ne pouvant obtenir autrement son adhésion, il l'enferma à Minden dans la forteresse, en mettant en avant une de ces imputations générales qui peuvent, au besoin, suppléer aux accusations positives.

Une affaire particulière bouleversait alors l'Église de Cologne. Un chanoine de Bonn, nommé Hermès (1831), en cherchant s'il est possible de démontrer sûrement la vérité du christianisme, comme révélation divine, au moyen de la raison et de l'analyse,» forma un système de croyance qui prit beaucoup d'extension. Condamné en 1835, il fut soutenu par le gouvernement; mais Drost destitua les professeurs de théologie de Bonn qui v adhéraient; ceux-ci persistèrent, s'appuyant sur l'autorité, et il en naquit une dissidence entre les brebis et le pasteur. Le gouvernement se trouva enhardi par là à persécuter l'évêque; mais si les hermésiens approuvèrent son enlèvement ou gardèrent le silence, le reste du clergé protesta, et adressa ses réclamations à Rome, qui, se mettant au-dessus des ménagements politiques, vint en aide aux catholiques. Cet acte de fermeté produisit un grand effet : le clergé, que l'on croyait asservi au gouvernement, se leva avec énergie à la voix de son chef; et, bien que l'évêque de Posen eût été aussi jeté en prison, tous les évêques se réunirent dans la même opposition.

Frédéric-Guillaume, entraîné dans une persécution inattendue qui répugnait aux idées du siècle et à son propre caractère, se trouva obligé de se justifier par la voie de la presse. Le pape convainquit de mauvaise foi les allégations qui furent mises en avant. Toute l'Allemagne, catholiques et protestants, s'occupa de cette querelle, tant sous le point de vue théologique que sous celui du droit. Elle agita surtout Munich, où le roi acquit de l'importance

1837.

par une noble résistance, tandis que les autres princes d'Allemagne cédaient lachement. Gorres publia l'Athanase, comme pour offrir un rapprochement entre les persécutions des premiers siècles et celles du temps présent. Il y révéla avec une éloquence puissante et une vérité chaleureuse les résultats funestes de la politique ministérielle, qui voulait asservir ce qu'il y a de plus libre au monde, soit à une administration compassée, soit à un libéralisme désordonné.

A la mort du roi, Frédéric-Guillaume IV, son successeur, fut amené, par les vœux très-prononcés des populations rhénanes, à faire cesser les poursuites contre les prélats arrêtés, et à rendre à l'autorité épiscopale les pouvoirs qui lui appartiennent dans l'administration des sacrements.

Mais dans l'Église protestante le désordre allait toujours crois- Rationalisme sant. Les séparatistes, qui se détachèrent de l'Église chrétienne. devinrent sans cesse plus nombreux, surtout depuis que la mort du roi de Prusse avait fait cesser les persécutions contre les dissidents, et contre ceux qui niaient absolument ce qui ne se trouve pas dans l'Écriture. Les anabaptistes, dont les progrès avaient tant effravé Luther, se multiplient en Europe, et davantage encore dans les États-Unis, où déjà cinq millions d'individus rejettent le baptême des enfants, parce que l'usage n'en est indiqué ni par l'Évangile, ni par la primitive Église.

Les seuls efforts efficaces du protestantisme sont ceux afi'il dirigeait contre l'Église catholique, dont l'unique sentiment général est la haine contre elle. C'est dans ce but que vient de s'établir en Allemagne la société de Gustave-Adolphe, ainsi qu'une autre à Philadelphie (1844), sociétés dans lesquelles les différentes sectes s'accordent contre le papisme. De là des déclamations violentes et des insultes, qui sont allées jusqu'au soulèvement.

Ce n'est pas à telle Église plus qu'à telle autre que les écoles philosophiques font la guerre; mais elles attaquent les fondements de toutes. Les doctrines de Kant furent dirigées contre la religion positive, la seule croyance véritable étant, selon elles, celle qui naît et se développe dans la raison de chacun, et la religion révélée ne faisant que venir en aide au sentiment philosophique. Jacobi alla plus loin encore, en établissant la croyance sur une perception immédiate de la vérité et du supra-sensible, sans qu'il soit besoin de démonstration. La docrine de l'identité,

en portant à l'anéantissement de la personnalité, battait aussi en brèche le christianisme; et les hégéliens, qui divinisaient l'État, arrivèrent à un panthéisme dont la dernière conséquence était la négation de la morale. L'anthropolâtrie d'Hégel fut convertie par ses partisans en autolâtrie; et ils purent, sans sortir du protestantisme, nier les miracles, l'existence même du Christ, et jusqu'à l'immortalité de l'âme, parce que le protestantisme n'est qu'une négation.

Plusieurs écrivains, dans les universités, combattirent ouvertement l'inspiration supérieure des Écritures, comme inutile et impossible, soutenant qu'on ne saurait admettre que Dieu manifeste sa puissance par des prodiges, sa prescience par des prophéties, sa sainteté par ses commandements. Il n'est point nécessaire à l'homme, disent-ils, d'avoir foi à une révélation immédiate, et les vérités religieuses naissent de la pure raison. Le fondateur du christianisme, personnage insigne, voulant établir une religion universelle, et non dès lors une religion positive, n'institua point de pratiques extérieures ni de sacrements. Comme homme toutefois, il n'était pas exempt d'illusions personnelles; et les apôtres, ne pouvant se dépouiller des préjugés judaïques, le firent parler à leur manière, et souvent même ils l'entendirent mal.

On se mit ainsi à analyser l'Évangile (Den Sohn analysiren, comme disait Hégel), avec une tranquillité bien étonnante pour ceux qui considèrent quel vide immense laisserait, dans les consciences comme dans l'histoire, la disparition du Christ, qu'ils réduisent à un caractère idéal.

Hzégèse.

L'exégèse et l'histoire ecclésiastique fournirent des armes à des attaques partielles ou générales contre les livres saints. Les travaux du siècle précédent avaient préparé des matériaux à la critique. Michaëlis avait donné à l'Allemagne, après trente ans de travaux, une édition de la Bible; et Benjamin Kennicott une autre à l'Angleterre, sur les manuscrits hébraïques des bibliothèques les plus célèbres (1780). De Rossi avait réuni à Parme la plus grande quantité des manuscrits du texte hébraïque, et donné le catalogue des variantes de six cent quatre-vingts d'entre eux. L'édition de Wetstein (1752) résuma la plupart des manuscrits de l'Évangile qui existaient en Europe. Puis on chercha aussi les versions étrangères, et Jean-Jacques Griesbach entreprit d'en faire la comparaison à l'appui de sa Bible romaine, en distinguant tous

les textes en trois classes, selon qu'ils sont faits sur une édition corrigée en Égypte, à Constantinople ou en Occident. Scholz publia ensuite une édition critique du Nouveau Testament, fruit de longues recherches en Europe et en Orient.

Une fois le texte perfectionné et la grammaire simplifiée, grâce aux travaux de Gesenius (1817), d'Ewald (1827), de Glaire, l'herméneutique s'étendit. On peut en voir les progrès antérieurs à notre siècle dans l'Histoire de l'interprétation des livres saints dans l'Église chrétienne, de Rosenmüller; elle a été depuis poussée plus avant par John, Ackermann, Évald, Umbreit, Hengstenberg et autres.

Bientôt les rationalistes s'en firent une arme, non plus, comme Voltaire, en réchauffant les plaisanteries et les arguties employées quinze siècles auparavant par Celse, par Porphyre, par Julien, qui tendaient à démontrer partout la tromperie et la fraude; mais par l'interprétation allégorique, qui sied si bien au caractère penseur de l'Allemagne. Cette étude fut faite d'abord sur les livres anciens; et, dès 1790, Eichhorn considéra le premier chapitre de la Genèse comme emblématique, et comme formé de fragments dans lesquels Jéhovah était distinct d'Éloim.

Quelques-uns admettent les livres saints, mais en ajustant par force les textes aux sens qu'ils veulent y trouver, au moyen surtout de la doctrine des accommodements, doctrine où ils supposent que le Christ et les apôtres n'avaient parlé de la sorte que pour se mettre à la portée de leurs auditeurs. Dans l'histoire des dogmes, enseignée dans des chaires spéciales, on s'appliqua à scruter l'œuvre de l'imposture ou de l'ignorance (1).

La Trinité surtout est prise pour point de mire, et considérée comme un symbole tantôt des trois rapports entre Dieu et le monde, tantôt des trois modes différents de représenter la Divinité: Fils de Dieu signifie son favori, et la mort de Jésus-Christ est une parabole de la miséricorde divine.

Dès 1803, Bruno Bauer avait fait paraître la mythologie de la Bible; et, dans la Critique des Évangiles des synoptiques, il dé-

<sup>(1)</sup> Lorsque les dogmes protestants étaient publiés en Allemagne du haut des chaires, Mohler voulut en faire autant pour les dogmes catholiques, et il exposa, dans la Symbolique, les divergences dogmatiques entre les dissidents et nous; ce qu'il fit en distribuant dans un ordre scientifique les innovations du seizième siècle, et en amenant, par leur contradiction, à ce doute qui stimule à la recherche de la vérité.

clarait la guerre aux écrits apologétiques du christianisme. Fewerbach traita, avec le cynisme des premiers réformateurs, de l'essence du christianisme, de la philosophie du christianisme, de la mort et de l'immortalité, en proclamant l'anéantissement des panthéistes (1).

Schleiermacher (1834), philosophe distingué, supprima de l'Ancien Testament les prophéties; du Nouveau, les miracles, et s'appliqua à concilier ce qui restait avec la philosophie et ses théories personnelles sur l'humanité. S'apercevant à quoi il arrivait, il pensa qu'il viendrait peut-être un temps où serait, d'un côté, le christianisme avec la barbarie; de l'autre, la science avec l'impiété. Penché ensuite sur le bord de l'abîme du néant qu'il avait creusé, il s'écria : « Heureux nos pères, qui, inhabiles encore « dans l'art des exégèses, croyaient, simples et loyaux, tout ce qui « leur était enseigné! L'histoire y perdait, la religion y gagnait. « Ce n'est pas moi qui ai inventé la critique; mais dès qu'elle « a commencé l'œuvre, force est de l'accomplir. Le génie de l'hu-« manité veille sur elle, et il ne lui enlèvera pas ce qu'elle a de « plus précieux : que chacun opère donc conformément à son de-« voir! » C'est la conclusion de Kant qui se reproduit ici, en exprimant une effravante ironie.

Ce que Wolf fait avec Homère, et Niebuhr avec l'histoire romaine, le docteur Strauss prétendit le faire avec le récit évangélique, en le représentant comme un ramas d'idées, d'inventions, de préceptes, différents de temps et d'intention; de sorte que le Christ n'aurait jamais existé, ni peut-être même les évangélistes, et que tout se réduirait à un mythe métaphysique (2).

Les Annales de Germanie propagerent cette polémique, et combattirent l'idée d'un Dieu se connaissant lui-même et distinct de l'univers, de même que celle d'un Christ historique, dont le personnage ne serait qu'un produit des pensées humaines en un

<sup>(1)</sup> Rosenmüller, Eichhorn, Ewald, Sack, etc., défendent maintenant le Pentateuque contre Wette, Gramberg, Sthælin, Hartmann, etc.

<sup>(2)</sup> Vie de Jésus-Christ, Tubingue, 1835. Les protestants en ont fait de belles et vigoureuses réfutations. Salvador a employé les mêmes arguments, mais avec moins de force, attendu qu'il voudrait, comme juif, sauver les livres anciens. Cet écrivain avait déjà publié un ouvrage sur Moïse, en le considérant rationnellement, et sur le procès de Jésus, en démontrant qu'il avait été régulier selon les lois nationales. Cette entreprise risible fut combattue sérieusement par M. Dupin.

temps où elles étaient dans l'enfance : elles réfutent de même la durée de l'existence individuelle après la mort, pour en conclure que la théologie doit se perdre dans l'anthropologie, la foi dans la spéculation, et que toute analogie doit cesser entre la croyance et le savoir. En même temps donc qu'un parti religieux combattait le christianisme, en ne considérant comme bon que ce qui avait été dans le principe. d'autres soutenaient que la conception et la forme du christianisme primitif avaient été telles que le voulait le temps où il naquit, mais non la vérité absolue, qui existe dans l'esprit de sainteté et d'amour dirigeant éternellement l'humanité, et qui, de même qu'elle se manifesta au monde par les auteurs des saintes Écritures, s'en fait aujourd'hui, en nous, le juge et l'interprète immédiat. Ceux-là parlaient donc au passé; la religion nouvelle doit parler au présent et à l'avenir, en s'appuyant sur la vie sociale et sur la civilisation actuelle. Les formes et l'esprit du christianisme ne sont pas identiques, et les vases dans lesquels la vérité est contenue peuvent se briser sans qu'elle en demeure altérée.

Dans l'université de Munich, centre de la réaction contre les idées nouvelles, professait Baader, propagateur des idées mystiques et de la démocratie chrétienne, qui naguère avait conseillé à la sainte-alliance de sanctifier ses actes en restaurant la nationalité polonaise. Il apercevait dans la révolution française un besoin de réaliser socialement les principes évangéliques; et, depuis 1830, son attention s'est portée particulièrement sur les classes pauvres.

Cette indication sommaire des dissensions religieuses était nécessaire pour comprendre ce que nous aurons à en dire par la suite avec plus de détail.

L'Allemagne, cet ancien champ de la division, agite par conséquent de nouveau les problèmes capitaux; des sectes y pullulent sans cesse, qui ne permettent pas d'espérer un rapprochement. Naguère encore, lorsque plus d'un million de croyants étaient accourus pour vénérer la sainte tunique exposée dans la ville de Trèves, un homme obscur éleva la voix pour les en blâmer. Bientôt il eut créé la secte des catholiques allemands, promptement divisée sous les noms de Ronge et de Czerski, et déjà souillée de sang. Les vieux lutheriens viennent d'être reconnus; mais ils sont répudiés, d'un côté, par les piétistes, et, de l'autre, par les amis des lumières.

1844.

Mais à qui doivent croire ceux qui n'ont pas le loisir d'examiner, c'est-à-dire, le plus grand nombre, le peuple?

Le roi de Prusse avant échoué dans sa tentative, qui avait pour but de réduire à l'unité les deux sectes légales, essaya de réunir les deux Églises prussienne et anglicane; comme s'il eût voulu introduire dans le protestantisme quelque élément positif, tandis que les anglicans espéraient par là détourner leurs amis du protestantisme. Cette tentative resta encore sans résultat. En Angleterre aussi, un grand mouvement entraîne les esprits vers l'autorité. Dieu seul sait ce que l'avenir amènera, Mais, pour préparer de vaillants champions prêts à soutenir victorieusement la cause de Dieu, une instruction ecclésiastique élevée est nécessaire. Outre la connaissance des sources théologiques et de l'histoire intérieure de l'Église, il faut qu'elle montre dans le passé combien le christianisme a influé sur l'état moral et social du monde; qu'elle repousse les traits empruntés à la mythologie contre l'herméneutique sacrée; qu'elle indique, à l'aide d'une exégèse éclairée, le véritable sens du texte biblique, les points sur lesquels il s'accorde avec les historiens profanes, et ceux où il en diffère; qu'elle cherche la véritable utilité à tirer des classiques; qu'elle indique des remèdes à opposer aux maux si graves qui. depuis trois siècles, affligent l'Église; que les progrès des sciences lui fournissent des démonstrations à l'appui de la vérité révélée, et surtout qu'elle associe la doctrine à la vertu. C'est ainsi que « l'on connaîtra la vérité, et la vérité nous sauvera. »

Il est remarquable assurément de voir, dans le siècle qui suit celui de Voltaire, que les plus grandes questions, celles qui émeuvent la société jusque dans ses entrailles, soient des questions religieuses. Les peuples, qui s'étaient crus indifférents, reconnaissent que leur cause et celle de la liberté se débattent dans celle de la religion. On répétait que le pape n'était plus rien; et cependant, lorsque sa parole, étrangère aux intérêts mondains et aux mesquineries de la peur, vient à retentir, le roi de Prusse s'effraye; le czar se courrouce plus qu'il ne le ferait à propos de mille diatribes libérales, et ses fauteurs mettent tout en œuvre pour aveugler ou pour séduire les peuples, dans la crainte qu'ils ne se laissent entraîner aux avantages d'une suprême et vivace unité.

## CHAPITRE XIX.

LE LIBÉRALISME. - CARBONARI. - CONSTITUTIONS.

On peut déjà juger que, la phase épique une fois terminée, commence la phase dramatique, où les discussions remplacent les batailles, où les peuples se substituent aux rois, et les nobles espérances aux ambitions conquérantes.

La constitution de la propriété est ce qui détermine le caractère politique d'une nation. Du moment où les hommes se furent attachés à la terre, ils cherchèrent à lui attribuer la suprématie sur le travail et sur les capitaux. La race dominatrice s'en empara, et contraignit les travailleurs à subir le servage dans son intérêt exclusif. Les législateurs entourèrent de priviléges et de réserves les propriétaires, qui seuls étaient libres, quoique soumis à des règles inaltérables pour la transmission de la propriété. Telle était la base des législations de Sparte et d'Athènes: à Rome, les prolétaires réclamaient le droit de posséder des terres. C'est en vain que Carthage, avec sa richesse industrielle et commerciale, vint se ruer contre cette aristocratie territoriale. Les esclaves, sous la conduite de Spartacus, demandent à prendre part aux fruits que leurs sueurs ont produits; Sylla se consolide en distribuant les terres des proscrits; Auguste établit des colonies militaires dans les campagnes qu'il leur livre; enfin, l'Italie est ruinée par l'étendue démesurée des propriétés.

Les barbares qui envahissent l'empire romain édifient leur domination sur la suprématie du sol; ils oppriment le travail et le capital mobilier, le vilain et le juif. Mais, avec les croisades, le feudataire sent diminuer la toute-puissance attribuée au sol: pour aller en terre sainte, il a besoin d'argent et de commerce; alors il entre lui-même dans la cité. En même temps le travail recherche l'association, appui des faibles; et les maîtrises, les corporations se forment. Dans quelques pays, les négociants s'assurent la prépondérance, et s'élèvent au pouvoir, dans les républiques italiennes, avec les Médicis. Dans d'autres, la révolu-

tion procède moins ostensiblement; le capitaliste se soustrait à la dépendance au moyen des lettres de change. Le prêt hypothécaire lui fait mettre une main sur la terre; il s'insinue dans le gouvernement à l'aide des impôts qu'il prend à ferme, et plus encore quand la découverte de l'Amérique donne une plus grande impulsion au système colonial, à la suite duquel viennent les banques, les emprunts publics, le crédit, les commandites, enfin la généralité du système commercial.

Il faut le reconnaître, la question de la propriété se débat dans toutes les révolutions. La réforme religieuse dépossède le clergé, pour enrichir des princes laïques. En Angleterre, la conquête des Normands avait été une expropriation violente en faveur des nouveaux venus; puis le schisme appela d'autres personnes à partager les dépouilles des monastères, d'où il résulta que les nouveaux possesseurs devinrent les défenseurs intéressés de l'Église nationale; ils sont même encore aujourd'hui les boulevards de l'aristocratie et du système d'exclusion, contre les efforts des radicaux et contre les progrès de la tolérance. La révolution proclama en France l'égale répartition des produits entre le propriétaire, le capitaliste et le travailleur; les priviléges et les corvées inhérentes au sol furent abolis; la propriété fut morcelée. Les maitrises, qui, après que la nécessité de la défense eut cessé, étaient devenues des liens, furent supprimées. Le gouvernement ne put plus attirer à lui arbitrairement cette partie des fruits qu'on appelle l'impôt, et qui fut fixée avec le concours des producteurs. Mais lorsqu'on fit observer à Napoléon, dans le conseil d'État, qu'il laissait beaucoup d'influence aux colléges électoraux, qui seraient composés des gros propriétaires, royalistes pour la plupart: Ils sont attachés au sol, répondit-il, et dès lors intéressés à empécher qu'il ne s'ébranle; or c'est aussi mon intérêt.

C'était montrer qu'il sentait combien la révolution avait enlevé de fermeté aux gouvernements, en attaquant l'élément principal de leur stabilité, en faisant disparaître ces traditions de dépendance d'une part, de patronage de l'autre, qui garantissaient la conservation, et en y substituant une alternative continuelle d'hommes et de choses, qui, n'ayant point de passé, ne sauraient donner aucune garantie pour l'avenir.

Mais, bien que Napoléon représentat le triomphe de la bourgeoisie sur les propriétaires, et qu'il continuat dans ses lois l'œuyre de l'assemblée constituante, il avait peur d'être considéré comme plébéien. Tout resplendissant de son propre éclat, et héritier d'une révolution toute démocratique, il abdiqua sa mission pour rechercher l'alliance des vieilles dynasties; il entoura son trône de grandeurs historiques, et constitua au fils du peuple une maison, comme l'avaient les fils des rois. Alors il perdit l'intelligence du vœu public; il renia la paix et la liberté, qui sont nécessaires à la bourgeoisie. Qu'en arriva-t-il? Les industriels et les banquiers, qui souffraient de son duel avec la Grande-Bretagne, lui devinrent hostiles; et les armées soudoyées par les négociants anglais ne trouvèrent pas, parmi les négociants français, un bras pour défendre Paris, ni une volonté, parmi toutes celles qui avaient pris l'habitude de l'obéissance, pour repousser les envahisseurs.

L'heure du triomphe ayant sonné dans les pays où l'autorité pouvait tout, resta le despotisme. Dans ceux où la terre avait la prédominance, les aristocraties se formèrent; les démocraties, dans ceux où les deux autres éléments l'emportaient. Les fondre ou les équilibrer, telle est l'étude des constitutionnels modernes.

Ainsi la Russie, qui en est encore à la souveraineté agraire, s'occupe de convertir les serfs en travailleurs, c'est-à-dire, dese faire manufacturière. La Prusse cherche dans les associations douanières les avantages de l'industrie; et ce ne sont pas tant les déclamations et les doctrines qui font peur aux gouvernements despotiques, que les besoins et les idées répandues par les machines à vapeur, attendu que les garanties dont peut se passer la richesse territoriale sont indispensables aux richesses mobilières et commerciales. En France, le gouvernement restauré cherche à rétablir l'influence territoriale; mais le progrès du peuple, arrêté par la terreur, puis par l'empire, recommençait. La France se consola d'abord de sa dignité perdue, parce qu'elle recouvrait l'industrie et le commerce. Or c'est au règne des intérêts matériels et de la concurrence qu'appartient le libéralisme, qui ne veut pas détruire la monarchie, mais la soumettre pour l'exploiter. Les banquiers, personnification de la richesse mobilière, ayant augmenté d'importance, réussirent à amener une nouvelle révolution: encore si c'était un dernier acte l'mais les sectes renaissantes des socialistes et des communistes aspirent à procurer la

suprématie au travail matériel, et à dépasser de beaucoup un libéralisme rachitique.

L'économie politique, si l'on sait y faire attention, est d'une importance capitale, car elle prépare l'avenir, en recherchant la répartition la plus équitable des produits entre ceux qui concourent à leur création; celle des charges publiques entre les individus qui retirent un avantage de l'État; celle de l'influence politique, au moyen d'élections bien entendues : de là la juste répartition de l'impôt, la libre concurrence, l'abolition de tout monopole (1).

Ces idées, comme il arrive toujours, n'apparaissaient pas avec évidence à ceux-là même qui travaillaient à les réaliser; mais nous les verrons se manifester plus ou moins dans tous les actes et plus encore dans les erreurs de ceux qui croient que toute bonne idée doit trouver immédiatement son application.

La révolution française avait pu déplaire par ses modes d'action; mais elle proclama de ces vérités qui ne s'oublient plus lorsqu'une fois elles ont été entendues, parce qu'elles sont fondées sur la nature et sur la dignité de l'homme. Dans ce grand épanchement de lumière avantageuse ou funeste, selon qu'on voudra l'envisager, mais générale et facile, les hommes changèrent de manière de voir, et portèrent plus haut leurs espérances. C'était donc une folie, c'était renier la Providence, que de vouloir replacer le monde dans la condition où il était avant tant de livres, tant de discussions, tant de sang répandu. Napoléon, qui jamais ne s'occupa des nations, mais des soldats; qui n'écouta pas les Grecs prêts à se relever, et ne s'apercut pas même que les Serbes se constituaient, étouffa la révolution entre ses bras robustes. Mais chaque opposition qui lui était faite dans ce temps tournait à l'avantage de la liberté. Les rois, qui d'abord s'étaient armés contre la souveraineté du peuple, la reconnurent lorsque, dans le style des révolutionnaires de quinze ans auparavant, ils excitèrent les masses contre le tyran, au nom des droits, de la nationalité, de l'indépendance. Eux-mêmes favorisèrent les sociétés secrètes; ils vainquirent au nom des idées qui avaient fait vaincre la convention; et la sainte-alliance fut conclue dans le langage fraternel de la révolution.

<sup>(1)</sup> Une dissertation lue à l'Académie de Marseille en 1842, par Alexandre Clapier, est digne d'attention.

A chacune des phases nouvelles de la révolution, ceux qui en prenaient les rênes se hâtaient de déclarer qu'elle était finie, que tous ses effets étaient obtenus, toutes ses espérances accomplies: puis ils se trouvaient tout à coup entraînés dans le gouffre qu'ils avaient cru fermé. Lors de la paix de Paris, on proclama aussi que la révolution était terminée, tandis qu'on n'avait fait que trancher la main sous laquelle elle avait été quelque temps comprimée: aussi reprit-elle son cours triomphant. Si, sous Napoléon, on avait toujours agi et non pensé, lorsque l'action fut interrompue, on pensa: lorsqu'on eut cessé de demander de l'héroisme, on demanda des droits, et cette liberté que, la fumée du canon une fois dissipée, chacun s'apercut ne plus exister nulle part. Les rois, avertis par le Fléau de Dieu, avaient renoncé, en vue d'intérêts supérieurs, aux idées vulgaires de conquêtes et de représailles; mais, enivrés d'une victoire plus prompte qu'ils ne l'attendaient, et n'étant pas préparés à donner à l'Europe une assiette nouvelle, ils l'ajustèrent du mieux qu'ils purent, et d'après leur propre inspiration. La minorité donna la loi au plus grand nombre; la force dicta ses ordres aux esprits; on mélangea les nations, les usages, les civilisations, et l'on disposa, au gré du caprice, de ces peuples dont on avait réclamé le concours.

Il y-a des besoins qui ne se sentent que lorsqu'ont cessé les besoins vrais et naturels. Quand l'esprit, qui restait absorbé ou épuisé par les besoins, ne se trouva plus contraint de songer à pourvoir à l'existence des enfants, lorsqu'il n'eut plus à trembler pour leur vie, il réfléchit sur sa propre situation; et comme elle était déjà supportable, il sentit la possibilité de l'améliorer, et de surmonter les obstacles qui s'opposaient à ses désirs. Des personnes qui se seraient tuées dans la disette du pain ou sous la terreur du sabre, se prenaient, au sein d'un bien-être toujours croissant, à désirer un mieux qui n'était pas encore bien déterminé, mais dont l'éclat assombrissait la situation présente.

Lors de la restauration, la constitution anglaise était la seule que l'on connût, et elle était admirée à cause des efforts dont elle avait rendu la nation capable. On avait vu les Russes ne pouvoir opposer que l'assassinat au czar atteint d'aliénation mentale, tandis que la folie du roi George n'avait altéré en rien les relations entre les Anglais et la couronne. C'était de cette tribune

qu'avaient retenti les seuls accents qui eussent continué ceux de l'assemblée nationale, en défendant les droits des peuples et la cause de l'humanité, et en protestant contre celui qui disposait arbitrairement du sort des peuples. Les Anglais victorieux tendaient à propager leur constitution, et les alliés n'y répugnaient pas alors. Aussi en voyait-on de nouveaux exemples se produire en Allemagne, en Espagne, en France. Puis les Anglais eux-mêmes désiraient élargir la forme tout aristocratique du système qui les régissait. Déjà, en 1817, on comptait par centaines de mille les personnes agrégées à des sociétés radicales, qui recevaient, pour signe de reconnaissance, une carte portant ces mots, Sois prét, sois ferme! et qui juraient de faire tous leurs efforts pour obtenir le droit de vote à tout individu âgé de vingt et un ans, avec une représentation libre et des parlements communs. On dut, pour les réprimer, suspendre l'habeas corpus. Mais la constitution de ce pays porte en elle-même les remèdes nécessaires : elle se prête aux réformes; et les pétitions, la liberté de la presse, permettent aux opinions et aux ressentiments de se faire jour, tandis qu'ailleurs, réduits au silence, ils se convertissent en partis et en conspirations.

En Allemagne, dès que l'ardeur patriotique fut calmée, on vit apparaître des inconvénients et des fautes énormes dans les derniers traités. Point de garanties pour la liberté individuelle et pour la manifestation de la pensée; point de diminution des armées, point de relations commerciales établies, aucun égard aux religions; rien qui garantit la dotation des églises, non plus que la justice; enfin le pouvoir n'était pas ramené dans les limites dont l'avait fait sortir l'exemple de l'étranger. Les princes avaient promis des constitutions; mais, au milieu des éternels ambages de la diète, quelques-uns alléguèrent qu'ils n'avaient fixé aucune époque; d'autres en donnèrent, mais ce fut une pure émanation du trône, et non un pacte entre le souverain et les sujets. Dans les pays qui avaient été réunis vingt ans à la France, s'étaient enracinées des idées bien différentes des anciennes : le code Napoléon y avait été introduit, et le progrès proclamé. Ils s'arrangeaient donc peu de la monarchie pure, d'autant plus absolue que le despotisme administratif réduisait au silence les anciennes représentations.

Gependant les pays méridionaux, à l'exception de l'Autriche,

eurent des constitutions; et les princes qui, dans le congrès de Vienne, avaient le plus répugné aux innovations, parce qu'ils craignaient qu'elles ne les soumissent à l'influence de l'Autriche et de la Prusse, se décidèrent ensuite, pour y échapper, à de plus larges concessions.

Le grand-duc de Saxe-Weimar n'accorda que des états provinciaux en 1816; ils furent aussi rétablis dans le royaume de Saxe. dans le Mecklembourg et ailleurs. Dans la constitution de Maximilien-Joseph, roi de Bavière, qui ne fut pas débattue, mais octroyée, la propriété, les personnes, la pensée, la presse, sont affranchies. Elle établit deux chambres : une chambre de sénateurs, dont font partie les grands officiers de la couronne, seize chefs de l'ancienne noblesse de l'empire, deux archevêques, et un évêque nommé par le roi, le président du consistoire protestant, quinze sénateurs héréditaires et douze à vie, tous à la nomination du roi; et une chambre de districts, 'composée de députés élus pour six ans, dont un huitième se compose de nobles, un huitième d'ecclésiastiques, et dont le reste est pris dans les villes et les bourgs, avec deux propriétaires ruraux sans juridiction. Les élections ont pour base le statut municipal, qui est très-compliqué; et, pour être éligible, il faut avoir huit mille florins de revenu, ce qui fait que des districts entiers restent sans représentation.

Baden obtint une constitution plus large; il eut des ministres responsables, la liberté de la presse, et deux chambres. Celle que Frédéric de Wirtemberg accorda à ses sujets était telle, qu'ils la refusèrent, en réclamant les droits primitifs qu'il avait abolis dictatorialement. Lorsqu'il fut mort, sans avoir rien terminé (1816), Guillaume, le nouveau roi, en accorda une très-libérale, se septembre sous forme de contrat, en conservant quelques restes précieux des franchises germaniques, et en reconnaissant à tous les citoyens des droits égaux et indépendants. Les opinions et le culte sont libres; les juges ne peuvent être enlevés à leur siège que par un jugement. La chambre des seigneurs est composée d'un tiers à la nomination du roi, de treize députés de la noblesse, de neuf du clergé ou des universités, et, en outre, des représentants des communes. Les communes sont moralement associées entre elles; elles s'indemnisent, à l'aide de leurs contributions, des dommages causés par la grêle ou par d'autres accidents semblables, et les indigents ont droit à des secours.

1818. 96 mai.

ss sont.

Dans la Hesse électorale, la noblesse refusa la constitution, parce qu'elle établissait, pour elle et pour le peuple, une représentation commune. Il en fut donné aussi à la Hesse (1820), au grand-duché de Nassau (1818), au duché de Saxe-Cobourg-Hildburghausen, aux principautés de Schwartzbourg-Rudolstadt, de Lippe-Detmold, de Lichtenstein et de Waldeck; mais elles furent toujours combattues par l'aristocratie. L'Autriche s'était levée contre Napoléon, non pas au nom de la liberté et de la philosophie, mais en faveur de la maison régnante; celle-ci n'eut donc pas de peine à rétablir entièrement son système patriarcal, en donnant satisfaction à ses sujets par du bien-être matériel.

La Prusse, bien plus avancée sous le rapport des idées, tenant à la fois du nord et du midi, dénuée d'anciennes traditions, avait été la première à proclamer des maximes libérales pendant la guerre des nations. En conséquence, le roi lui promit (1815) un système représentatif fondé sur l'égalité. Mais comment le concilier avec les prérogatives de la noblesse? Les sociétés secrètes et les écrivains populaires, qui avaient pour chef Blücher et les autres champions du mouvement national, combattaient l'idée d'une chambre haute. Il en résulta que le roi, effrayé, abolit les sociétés secrètes; et quant à la constitution, il prétendit n'avoir pas finé le temps où il la donnerait.

Le comte de Hardenberg, son ministre, qui, dans la première moitié de sa carrière politique, avait été l'ardent promoteur du parti national, s'en détacha du moment où il lui parut porter au désordre; et il soutint que la législation appartient au roi seul, et l'administration aux états provinciaux, qui doivent aussi concourir par leur vote à l'établissement de l'impôt. En conséquence, les sociétés secrètes furent prohibées, les universités restreintes au seul enseignement, avec une extrême liberté touchant la manifestation des opinions religieuses et philosophiques, à la condition de ne pas aborder les questions politiques. L'administration fut complétement séparée de la politique, mais admirablement régulière sous la direction d'intendances, appuyées d'états qui faisaient intervenir les contribuables dans l'application de la loi; puis, pour dominer sur le tout, une force militaire puissante, prête à étouffer tout mouvement.

Le mécontentement des peuples, dont les vœux n'étaient pes exaucés, devenait de la haine. Dans les pays constitués, la parole était libre, ou tendait à le devenir; la publicité augmentait, et, réprimée dans un endroit, elle éclatait dans un autre. On croyait l'opposition nécessaire, parce qu'elle existait en Angleterre.

La France, à peine sortie d'une période extrêmement critique, recueillait les fruits de la révolution et les propageait. Les abus de l'ancien régime étaient détruits: plus de charges vénales, de lettres de cachet, de cours souveraines; plus de procédures secrètes. Le ministère public est indépendant du pouvoir; les juges consuls sont transformés en tribunaux de commerce; toutes les parties de la législation et de la procédure sont uniformes dans toute l'étendue du royaume, et relèvent d'une seule autorité, qui nomme tous les magistrats, fait exécuter les lois et pourvoit à l'administration de la justice, qui n'est plus subdivisée.

Mais cette autorité partage la puissance législative avec une représentation nationale, qui ne se borne pas à entraver l'exécution par des remontrances postérieures; car elle a le droit de peser les dispositions de la loi dans une discussion préalable qui éclaire le public, en même temps qu'elle décharge le roi de toute responsabilité morale. Il en résulte que l'exécution des lois, une fois qu'elles sont promulguées, ne rencontre plus d'obstacles dans les usages, dans le cérémonial, dans les préjugés.

Cette publicité rendit à la France, sur le reste de l'Europe, l'influence qu'elle avait due à la force de ses armes. L'Angleterre publiait, bien avant elle, les débats de ses chambres; mais, outre que cette langue est moins répandue, il s'agissait là d'intérêts particuliers, et l'on s'appuyait sur des usages, sur des précédents trop différents de ceux auxquels l'Europe est habituée. La France, au contraire, parlait pour tous: l'abolition de la censure, la nature des élections, les limites à apporter au bon plaisir royal, intéressaient tous les peuples, l'humanité entière; et il n'y avait pas de peuple qui n'y trouvât des applications, qui n'y sentit l'expression de ses propres doléances. La France elle-même, comprimée par les souverains, se débattait en se tournant vers les peuples, et transmettait au dehors le ferment dont elle était agitée intérieurement.

Ces dispositions des peuples effrayaient les gouvernements, qui d'autre part souffraient et faisaient souffrir pour les conséquences de la révolution. Le premier dommage était dû au maintien du pied de guerre, ce qui faisait qu'on entretenait, en temps de paix, plus de soldats que pendant les luttes acharnées du siècle précédent. L'Autriche en conserva trois cent mille, la Prusse deux cent mille; l'Angleterre seule réduisit les siens de trois cent vingt-cinq mille à quatre-vingt-dix mille, parce qu'elle était contrainte de transiger avec les chambres pour son budget militaire; tandis que les autres puissances puisaient, dans les troupes dont elles disposaient, une assurance hautaine dans les exigences qu'il leur plaisait de formuler.

Les souverains étaient encore portés à agir ainsi par les mauvaises répartitions de territoires arrêtées lors du traité de paix; car il en était résulté, pour chacun d'eux, l'introduction d'ennemis au centre de leurs provinces, et au-dessus d'eux un rival puissant, menaçant pour tous. L'Europe entière est donc régie militairement. Dans les soldats réside la force que les constitutions voudraient voir attribuée à l'opinion, et, pour satisfaire les soldats, il faut maintenir un état de guerre, même pendant la paix. De là des entraves à tous les avantages imaginés : les sujets doivent prodiguer leurs sueurs pour l'entretien de l'armée; il faut venir en aide aux finances obérées par des expédients temporaires, et contracter de nouvelles dettes, au lieu d'éteindre les anciennes.

Les gouvernements se trouvaient ainsi à la merci des banquiers; ce qui favorisait les chances lucratives de l'agiotage, diminuait l'indépendance et la moralité des peuples, et bouleversait les idées de crédit, en obligeant de recevoir, pour argent, un papier qui inspirait d'autant moins de confiance qu'il n'y avait pas d'État, à l'exception de l'Angleterre, qui n'eût fait banqueroute.

Napoléon avait habitué aux grandes dépenses; mais si quelques-unes furent d'une utilité immortelle, d'autres furent de pure vanité, et destinées à éblouir. En traversant les pays conquis, il décrétait des ponts, des canaux, des arcs de triomphe, des colonnes, des palais. En 1813, il ordonnait l'érection, sur le mont Cenis, d'un monument en l'honneur de ceux qui avaient pris part à la bataille de Merschen, et qui devait coûter vingt-cinq millions. Il est vrai que la plupart de ces projets restèrent inexécutés; mais les peuples se les rappelaient, et en cela encore les gouvernements durent ou voulurent l'imiter. Des royaumes entiers se trouvèrent

chargés d'impôts, pour orner la résidence du prince. Les routes restèrent dégradées, les fleuves livrés à eux-mêmes, pour qu'on pût dorer des palais; et des princes qui naguère se contentaient d'habitations commodes, se mirent alors à déchaîner sur leurs peuples le fléau d'une vanité ruineuse.

La révolution avait attribué aux gouvernements une force immense, en concentrant dans leurs mains les pouvoirs qui, auparavant, se trouvaient répartis entre tant de corps tutélaires. Ils avaient pris, pendant la guerre, une attitude énergique que les circonstances commandaient; et les peuples s'étaient résignés à d'énormes impôts, au papier-monnaie, aux réquisitions, aux autres charges de ces temps d'exception où l'État est tout, et où l'individu n'est rien. Le danger passé, les gouvernements trouvèrent tous leurs movens d'action fortifiés : la police, l'administration, la crainte du pouvoir. Partout des passe-ports, des permis de port d'armes, une surveillance active, l'obéissance militaire par imitation; et cela au détriment de cette liberté individuelle pour des actes innocents dont on jouissait sans l'apprécier avant la révolution. La société fut considérée comme une force gouvernementale, où tous les pouvoirs en sous-ordre dérivent du pouvoir central. C'en fut fait de l'esprit de famille, de corps, de cité, de patrie, de religion; de cet esprit public, en un mot, qui, comme le dit de Bonald, est l'âme de la société, le principe de sa vie, de sa force et de ses progrès.

Cette irruption de l'administration dans tout ce qui constitue le domaine de la vie civile et privée, exigea un nombre infini d'employés pour exercer les pouvoirs concentrés, et pour remplir toutes les charges auxquelles vaquaient gratuitement, en d'autres temps, soit les seigneurs, soit les corps municipaux et d'état, soit les ordres religieux. Cette classe nouvelle, uniquement occupée de l'application des ordonnances, acquit donc une importance inaccoutumée, et il en résulta ce qu'on appela la bureaucratie. Ces emplòyés, ou destitués lors du changement de gouvernement, ou placés aux derniers rangs, voulaient, les uns se venger, les autres s'élever: habitués aux chiffres, aux tableaux, aux ordonnances, ils s'imaginaient qu'il n'en fallait pas plus pour régler le monde, et que, pour donner une constitution à un pays, il suffisait de la mettre par écrit.

A l'intérieur fermentaient ou couvaient les vengeances des gouvernements et les haines entre particuliers : ceux qui avaient souffert voulaient faire souffrir; ceux qui avaient dominé s'arrangeaient mal de l'obéissance. Les États faibles supportaient avec peine de se trouver à la merci des forts; ceux dont la nationalité avait été foulée aux pieds frémissaient; il en était de même de ceux qui avaient tant souffert et tant agi dans un temps où les rois avaient trop promis et les peuples trop tenu.

Napoléon, se repliant vers le passé, au lieu de suivre sa voie vers l'avenir, n'avait donné rien moins que des exemples libéraux. En effet, vous voyans tous les jours les idées de ce temps se mettre en opposition avec les idées les plus généreuses et les plus tolérantes de la génération nouvelle (1); et lorsqu'on voulut forcer un peuple plein de vivacité à courber la tête, on excita sa ferveur pour le culte de la force, qui se déifiait par des funérailles, par des statues, des histoires, des chants.

Mais Napoléon avait été l'ennemi de ceux qui dominaient alors, et qui faisaient grandir sa gloire en montrant la peur qu'ils avaient de lui, et en lui refusant la justice qu'il méritait, en même temps que la majesté du malheur couvrait ses torts et excitait la compassion. Son gouvernement, fruit de la révolution, avait des parties excellentes: on lui en attribuait plus encore, comme il arrive à tout gouvernement déchu. Les ambitions trompées, les vanités non rassasiées, les imaginations en travail, faisaient regretter, lorsqu'on l'avait perdu, ce que l'on avait peut-être détesté quand on le possédait. Les militaires avaient en horreur cette paix qui ne leur offrait plus un avancement rapide, et leur enlevait les occasions de gloire. Les administrateurs, habitués aux ordres despotiques, qui tranchaient soudain les difficultés, s'accommodaient avec peine aux lenteurs, qui deviennent nécessaires lorsqu'il faut que tous les droits soient protégés, et que la justice, ou tout du moins la légalité, soit observée.

Tandis que ces hommes du passé voulaient entraîner le siècle à reculons, d'autres le poussaient en avant. On avait fait, pendant la guerre, un grand usage de la presse périodique. Celle de Paris dénigrait les princes avant que la force les renversât;

<sup>(1)</sup> M. Glais-Bizoin disait, dans la séance de la chambre des députés du 26 mai 1840, qu'il regardait « les idées bonapartistes comme une des plaies les plus vives de notre ordre social, comme ce qu'il y a encore de plus funeste pour l'émancipation des peuples, et comme ce qu'il y a encore aujourd'hui de plus contraire à l'indépendance de l'esprit humain. »

celle de Londres se moquait de ces rois de parade, vassaux de l'empereur, de cette cour de souverains sans naissance et de princes sans éducation. En Allemagne, la presse attisait l'ardeur nationale contre l'étranger. Cette arme si bien aiguisée ne s'émoussa point lorsque la paix fut venue. Aussi vit-on paraître des libelles contre des nations entières, où les Anglais, les Français, les Allemands, étaient chargés de malédictions; et comme ce qui est extrême porte à l'extrême, on maudit par lâcheté celui qui était tombé, comme on le divinisa par représailles; il semblait que ce fât un moyen de guérir les maux dont on souffrait, que de les dévoiler. La déclamation régna dans les pays où elle était possible; dans les autres, on écoutait en silence : les esprits fermentaient, et l'on épiait les événements.

L'instruction s'était répandue dans toutes les classes, mais non pas les moyens d'en tirer parti; et chez beaucoup d'individus le désir était hors de proportion avec les facultés. Or, ces derniers, afin de rétablir l'équilibre entre la fortune et les talents qu'ils croyaient posséder, ne cessaient de crier contre le gouvernement, qui ne profitait pas de leur capacité, qui ne se conformait pas aux lumières qu'ils étaient disposés à lui communiquer.

Comme la classe qui lit, écrit, pense et raisonne sur les intérêts généraux, et qui se figure représenter la vie nationale, s'était extrêmement étendue, les mouvements ne pouvaient plus se restreindre à un seul peuple ainsi qu'en 1789; et comme la civilisation devient homogène en se répandant, les conflits d'idées, de principes et de crovances cessaient de demeurer partiels. Dans cette vaste agitation de l'Europe entière, chacun avait été appelé à peser les droits respectifs entre le roi déchu et le nouveau, entre ceux qui triomphaient et se proclamaient des héros, et ceux qui, ayant succombé, devaient être traités d'usurpateurs. Les plus ardents partisans du droit divin avaient excité les peuples à la révolte. c'est-à-dire, à s'arroger le droit de juger de la légalité du souverain. L'attention se porta donc sur une foule d'objets qu'on n'avait pas d'abord observés : les choses grandissent, les hommes se rapetissent; la discussion du droit succède à celle du fait : non-seulement on veut savoir à quelles lois il faut obéir, mais pourquoi on doit y obéir, et dans quel but; on veut non-seulement trouver de la justice et de la dignité, mais encore de la sécurité et de la durée. Anciennement les rois, prétendant régler seuls le bonheur du genre humain, donnaient la liberté à leurs sujets, mais comme concession et comme un usufruit, non comme propriété et comme droit; et les peuples bénissaient un bon prince ainsi qu'une bonne moisson, quoiqu'ils ne fussent pas certains de sa durée. Mais une longue série de procédés astucieux, d'abus de la force, de lâches prétextes employés à voiler des perfidies, avaient subverti les idées morales, et porté les sujets à la défiance.

Des changements subits, par suite desquels presque tous les princes de l'Europe se trouvèrent remplacés par d'autres, en même temps qu'une foule de petits restaient dépouillés au profit des puissants, non-seulement au milieu du fracas des armes, mais dans le calme des négociations, firent perdre l'ancienne foi aux dynasties. Ceux-là même qui remontèrent sur le trône se prévalurent des effets de la révolution et de la conquête. Ils voulurent régner despotiquement et par la grâce de Dieu, lors même que leur dignité n'était plus consacrée par le couronnement, qui, étant toujours accompagné d'un serment, ressemblait dès lors à un contrat. Lors donc que les rois se mettaient à jouer le rôle de révolutionnaires en détruisant les priviléges constitutionnels, qui ne manquaient à aucun peuple avant la révolution, et en prétendant à l'absolutisme administratif, les peuples en vinrent à croire que l'histoire n'était rien, que les constitutions pouvaient se faire et se défaire non-seulement par le progrès naturel des temps et par les moyens légaux, mais à volonté et par la force. Les rois s'irritaient de ne plus trouver ces sujets faciles à conduire, tels qu'ils étaient à la fin du dix-huitième siècle; les sujets frémissaient en voyant les promesses faites pendant la lutte rester inexécutées : ils prétendaient obtenir de bonnes institutions, accompagnées de ces garanties précieuses qui règlent à l'avance et d'une manière invariable les droits et la part de tous et de chacun dans l'État; exclus du vrai et du positif, ils se jetaient dans l'imaginaire.

Ainsi s'augmentait le parti, non pas le plus nombreux, mais le plus actif et souvent le plus redoutable, de ceux qui se passionnent pour le changement et pour l'innovation. Tous les esprits étaient agités par ces théories qui surgissent comme un tourbillon chaque fois que l'on passe du despotisme à la liberté, sièvre qui ne peut être calmée que par l'expérience et les déceptions. De forts penseurs descendirent dans l'arène, mais en même temps une tourbe d'écrivailleurs inhabiles aux affaires, enor-

gueillis par quelques analyses, mais impuissants à toute synthèse, et qui avaient pris à la lettre un mot de Brougham: Désormais l'arbitre du monde n'est plus le canon, mais le mattre d'école.

En résumé, on pourra considérer ce besoin général de liberté comme un mal, mais on ne pourra pas le nier : car ce n'est pas la vertu d'un principe, mais la force de la nécessité; ce n'est pas une puissance d'idée, mais de fait. Le parti du mouvement, dans ses mille gradations, reconnaît toujours l'indépendance de la pensée et de la volonté comme règle unique et prépondérante. Or cette liberté des esprits porte plus ou moins clairement à l'égalité absolue, et par voie de conséquence au dogme politique de la souveraineté du peuple, dogme traduit ensuite dans le vote de la moitié plus un, d'où résulte la mobilité continuelle de formes, d'institutions et de lois. La foi et la subordination étant ainsi perdues, et remplacées par l'opinion et l'individualité, l'anarchie doit nécessairement s'ensuivre, et, pour la réprimer, il n'y a d'autre remède que la force. La monarchie pure n'est donc plus possible, mais bien l'absolutisme, la dictature de l'épée, jusqu'à ce que l'épée se brise. C'est donc à l'épée que recourront les uns pour se maintenir, et les autres pour changer les affaires.

Les sociétés secrètes, sous l'empire, avaient retrempé le sentiment national, et encouragé la résistance contre l'oppression étrangère. Lorsque la paix fut rétablie, il y aurait eu de l'ingratitude à les étouffer sur-le-champ; mais on se mit à les harceler, de sorte que, changeant de but et non d'objet, elles se tournèrent contre les oppressions nouvelles, et devinrent un noyau de mécontents dans les différents pays. Celle des carbonari, née dans les Calabres sous le gouvernement français (1), était dirigée à la fois et contre la domination de l'étranger et contre l'invasion de ses idées. Elle tenait en grande partie des rites maçonniques; mais tandis que les francs-maçons se proposaient de venger Hiram, se livraient à des fêtes, et professaient un déisme en rapport avec la philosophie du siècle passé, les carbonari, animés d'une énergie mélancolique, voulaient venger la mort du Christ et rétablir son royaume.

La police napolitaine, n'ayant pu empêcher leur immense dif-

Carbonari

<sup>(1)</sup> Voy. page 315.

T. XVIII.

fusion, songea à corrompre leur association, comme on l'avait fait de la franc-maconnerie, en y introduisant des espions, des fonctionnaires et le roi lui-même, lorsqu'il conçut des idées d'indépendance. L'armée de Murat, qui y était affiliée tout entière, laissa, lors de sa dernière invasion, plusieurs ventes dans les légations, d'où elles se répandirent dans la Lombardie, surtout à Bologne, à Milan et à Alexandrie. Quelques exilés italiens firent pénétrer le carbonarisme en France, où les francs-maçons continuaient à être nombreux, divisés en loges du rit moderne, en loges du rit ancien ou écossais, et en loges du rit de Misraim, ou templiers. La charbonnerie fut greffée sur ce tronc, principalement par Armand Bazard (1791-1832), qui devint ensuite un des premiers saint-simoniens; par le Florentin Bonarotti, ancien partisan de Babeuf; par Flotard et par Buchez.

Voici, en peu de mots, l'organisation de ces sociétés. Une vente particulière ne comprend pas plus de vingt bons cousins en relation entre eux, mais isolés des autres ventes; les députés de vingt ventes partielles forment une vente centrale qui, au moyen d'un député, communique avec la haute vente; puis celle-ci reçoit, par un délégué, l'ordre de la vente suprême et d'un comité d'action; ce qui facilite le secret, la diffusion et les assemblées, sans nuire à l'unité.

Les carbonari n'écrivaient rien, et communiquaient toujours entre eux de vive voix. Ils se reconnaissaient au moyen de cartes découpées et de mots d'ordre, qui étaient espérance et foi. Ils alternaient les syllabes de cha-ri-té; en se serrant la main, ils formaient avec le pouce les lettres C et N. Comme ils s'engageaient par serment à garder, à l'égard des païens, le secret des signes, du règlement et du but de l'association, le parjure était puni de mort. Ils devaient se procurer un fusil, une baïonnette et vingtcinq cartouches; leur cotisation à la caisse commune était d'un franc par mois, après qu'ils en avaient versé cinq à l'époque de leur admission.

Très-nombreux en France, les carbonari embrassèrent les écoles, le commerce et l'armée (1); ils songerent même à réunir tous les étudiants à l'École polytechnique, dans laquelle ils comptaient

<sup>(1)</sup> Leurs actes ont été révélés après la révolution de 1830, et surtout dans Paris révolutionnaire, par Trallat, 1834.

beaucoup d'adeptes, de même que parmi les clercs de notaire et les avocats. Lis exerçaient ainsi une grande influence sur les élections.

Ils manquaient toutefois d'un principe uniforme et clair; et s'ils étaient d'accord dans l'idée de détruire ce qui subsistait, ils n'avaient rien d'arrêté sur ce qu'ils devaient y substituer. Dans l'origine, ils étaient radicaux et républicains; mais lorsqu'ils se furent agrégé des hommes distingués par leur fortune et par leurs emplois, ils changèrent de nature. Les uns songeaient à Napoléon II, dans l'espoir d'être secondés par l'Autriche, soit pour élever au trône le fils d'une archiduchesse, soit même seulement pour porter le trouble chez des voisins toujours redoutés. Les autres jetaient les yeux sur Louis-Philippe, homme nouveau, qui, ayant reçu une éducation libérale, devrait tout à la révolution. Divers soulèvements, et surtout l'insurrection de la Rochelle, étincelle que devait suivre un vaste incendie, appela sur eux l'attention du gouvernement, et les accusations dont ils furent l'objet démontrèrent combien ils s'étaient propagés (1). Mais ils

(1) L'avocat-général de Marchangy, dans son réquisitoire contre les conspirateurs de la Rochelle, où il confond dans la même réprobation tous les mouvements d'alors, jusqu'à ceux des Grecs, qui avaient usé leurs chaînes dans une longue servitude, et qui, en voulant les secouer désormais, avaient provoqué les vengeances de leur maître; M. de Marchangy s'exprimait ainsi : « Les sociétés sont des ateliers de conspiration. Leur origine est ancienne; mais elles furent, pour ainsi dire, en permanence depuis 1815. A cette époque, l'usurpation, et ce fut là son plus odieux forfait, appela à son secours la démagogie, qui vint assister à ses derniers moments pour hériter de ses dépouilles. Furiense de ne pouvoir s'en emparer, elle jeta des brandons de discorde, et fit un appel aux générations présentes et futures. Dès lors elle eut un parti au milieu de nous. La police du temps découvrit successivement, sans en compter beaucoup d'autres dont elle n'eut pas connaissance, la société de l'Épingle noire, celle des Patriotes de 1816, celle des Vautours de Bonaparte, celle des chevaliers du Soleil, celle des Patriotes européens réformés, celle de la Régénération universelle. Toutes ces sectes s'accordèrent sur le but de leur institution : c'était de former une ligue de peuples contre l'autorité légitime et légale : c'était de conquérir la licence à main armée, pour la faire asseoir sur les débris du trône et des autels. Brochures, discours, pétitions, adresses, lithographies, souscriptions, réimpressions de mauvais livres distribués à vil prix ou gratuitement jusque dans les hameaux; tout, depuis certaines éditions compactes jusqu'à certaines complètes, depuis les cris séditieux jusqu'aux toasts, pouvait en effet concourir plus ou moins à ce but. Cependant les perturbateurs n'avaient pas encore imaginé de faciles moyens de correspondre ; ils n'avaient pas encore discipliné l'esprit d'insurrection et organisé le désorn'avaient pas eux-mêmes de confiance dans le peuple, et de son côté le peuple ne les favorisait pas, attendu qu'il constitue un tout, et qu'il ne peut appartenir à un parti; que, de plus, il est égoïste, c'est-à-dire, aimant son intérêt propre, celui qu'il comprend. Puis les dissensions ne tardèrent pas à éclater parmi eux, par suite de la répugnance qu'ils avaient à obéir à certains chefs, des soupçons qu'ils concevaient sur l'emploi des fonds, de dissentiments qui s'é-levaient sur les moyens propres à atteindre le but. Ils fraternisaient toutefois avec les carbonari de Naples, du Piémont, de la Lombardie et de l'Espagne, qui, secondés par d'autres encore, devaient ouvrir un abîme sous les pas des gouvernements mal établis.

La France opposa au danger des ordonnances qui limitaient la liberté de la presse, et « mettaient l'intelligence humaine sous la juridiction de la police. » Les alliés renouvelèrent leur union à Aix-la-Chapelle (1) en termes moins vagues, mais en tendant toujours à y conserver une pensée de fraternité chrétienne, et en établissant des conférences pour régler les affaires du monde.

dre; en un mot, ils ignoraient comment on peut administrer la sédition, et en faire en quelque sorte un département à portefeuille. Voilà ce qu'ils apprirent en 1820 par leur affiliation à la secte des *carbonari*. »

- (i) « L'objet de cette union est aussi simple que saint et salutaire. Elle n'a point pour but de nouvelles combinaisons politiques, de changer les rapports établis par les traités précédents; mais, calme et constante, elle veut maintenir la paix, et les transactions qui la fondèrent et la cousolidèrent. Les souverains, en formant cette auguste union, ont considéré comme son fondement leur invariable résolution de ne jamais s'écarter entre eux ni envers les autres Etats de la plus stricte observation des principes du droit des gens, qui, appliqués à un état de paix permanent, peuvent seuls garantir efficacement l'indépendance de chaque gouvernement et la stabilité de l'association générale.
- « Fidèles à ces maximes, les souverains les maintiendront dans les réunions où ils assisteront en personne, ou dans celle de leurs ministres, soit qu'il s'agisse d'y discuter en commun leurs propres intérêts, ou des questions sur lesquelles d'autres gouvernements auraient formellement réclamé leur intervention. L'esprit qui dirigera leurs conseils et leurs communications diplomatiques présidera aussi à ces réunions, tendant à conserver le repos du monde.
- « C'est dans ces sentiments que les souverains mèneront à fin l'œuvre à laquelle ils ont été appelés; ils ne cesseront pas de travailler à la consolider et à la perfectionner. Ils reconnaissent formellement que leurs devoirs envers Dieu et envers les peuples qu'ils gouvernent les obligent à donner au monde, autant qu'il leur est possible, l'exemple de la justice, de la concorde, de la modération : heureux de pouvoir diriger tous leurs efforts à protéger les arts de la paix, à accroître la prospérité intérieure de leurs Etats, à y réveiller les sentiments de religion et de morale, trop affaiblis par les malheurs du temps.»

Le ministre russe de Stourdza présenta à ce congrès un écrit dans lequel il démontrait les périls de l'esprit libéral qui se réveillait. Cet écrit eut pour effet de diriger contre la Russie la haine de la jeunesse, qui considéra cette puissance comme mettant obstacle aux concessions que les princes étaient disposés à faire. L'auteur comique Kotzebue, qui, après avoir soutenu les idées patriotiques, tournait alors les libéraux en ridicule dans la Gazette de Manheim, fut tué par l'étudiant Sand. Ce jeune homme subit le supplice avec la même intrépidité qu'il avait mise à avouer son crime, et il fut exalté comme un martyr par les sociétés secrètes, surtout par la Burchenschaft: elles ne demandaient plus alors l'indépendance, mais bien les libertés qu'on avait promises, et qui maintenant leur étaient refusées. Les rois s'effravèrent de cet événement; et l'Autriche et la Prusse, réunies à Carlsbad, firent décider par les princes que la diète était l'unique interprète authentique de l'article qui promettait des assemblées à chaque État; qu'elle pourrait, en attendant, diriger des troupes contre quiconque s'insurgerait, exiler les professeurs et les étudiants libéraux; que chacun des gouvernements allemands établirait une censure pour les livres, et qu'il en serait responsable; qu'une commission extraordinaire siégerait à Mayence pour réprimer les menées libérales, cîter devant elle et faire arrêter ceux qui en seraient prévenus.

29 mars.

C'est ainsi que les organisations secrètes fournissaient en France et en Allemagne des prétextes pour fouler aux pieds les libertés légales. On eut recours en même temps aux répressions morales; et comme les vociférations de tous ses journaux ne suffisaient pas à l'Autriche, elle amena Pie VII à condamner les associations qu'elle redoutait. Le pontife leur reprocha (*Ecclesiam a J. C.*) le secret dont elles faisaient une loi, et l'indifférence à laquelle elles portaient, en laissant chacun libre de se façonner une religion à son gré, tandis qu'elles montraient un respect particulier et une préférence remarquable pour la foi catholique, pour la personne et la doctrine de Jésus-Christ, qu'elles appelaient « recteur et grand maître de leur société. »

Lorsque les princes de la maison d'Autriche eurent détruit en Espagne les anciens priviléges des corps, le pays resta sans aucune représentation intermédiaire entre le roi et le peuple. Un tel absolutisme n'empêcha pas le peuple de conserver les sentiments

pour lesquels il avait longtemps combattu, son amour pour la

Espagne.

religion, pour l'indépendance, pour le roi, qui en était à ses yeux le représentant. Il fut peu modifié par les écrits des philosophes français, il ne le fut pas davantage par la révolution; et le pays développait à l'écart ses germes propres, lorsque Napoléon vint le bouleverser violemment. Les Espagnols s'insurgèrent contre l'envahisseur, au nom de ces trois sentiments; mais dans un pays où il ne subsistait plus qu'un roi et un peuple, lorsque le premier eut disparu, le second demeura seul. Une nation éminemment monarchique se trouva donc soudainement démocratique, mais dans un sens différent de celui que cette expression a habituellement : ce fut une confédération de républiques qui combattaient pour le roi.

Bien qu'elles agissent au nom de Ferdinand, il était évident que les autorités ne tenaient pas leurs pouvoirs du roi, outre que la discussion, la publicité et l'esprit philosophique se développèrent dans la résistance. Aussi, à côté des patriotes, qui étaient le peuple et les paysans, excités par la foi politique et religieuse, surgirent les libéraux, parti retrempé dans les idées révolutionnaires, moins stimulé par la vertu ou par les préjugés, et plus spéculatif. Ils comprirent que ce mouvement était favorable à leurs idées de réforme, et demandèrent une centralisation pour faire converger les opérations des juntes isolées et des guérillas indépendantes. En conséquence, trente-cinq députés de la hante société s'érigèrent en junte centrale à Aranjuez, où figurèrent en première ligne Florida-Bianca, ancien ministre de la marine, et Melchior Jovellanos, tous deux hommes agés et d'un jugement éclairé. Mais l'un voulait, comme pendant son ministère, fortifier l'autorité royale; l'autre, grand ennemi de Godoï et de la dépravation de la cour, demandait deux chambres, ce qui entraîna des lenteurs et des dissentiments. Lorsque l'Andalousie ent été envahie, les membres de la junte furent forcés de se réfugier à l'île de Léon, dans la baie de Cadix: c'est ainsi que l'indépendance, qui jadis avait trouvé un asile sur les sommets des Asturies, fut obligée alors d'en chercher un à l'extrémité opposée.

Cette dernière attaque donna la prépondérance aux libéraux, qui, depuis quelque temps, réclamaient la convocation des cortes, comme un moyen d'arriver au gouvernement constitutionnel; la régence s'y était toujours opposée, non dans la prévision de ses effets, mais parce qu'elle sentait que son pouvoir en serait diminué. Les cortes furent donc réunies alors par le peuple souve-

rain, sous l'influence des juntes. Les nobles et le clergé y siégèrent sans distinction, et l'égalité à laquelle la servitude avait réduit les Espagnols s'y déploya en même temps que la liberté. En effet, le peuple qui paraissait le plus arriéré se trouva le plus libre de tous, car il mit dans la nation la base de toute autorité. et se constitua pouvoir souverain jusqu'au rétablissement de Ferdinand VII. Puis les cortès publièrent en 1812 une constitution Constitution fondée sur l'ancien système de la nation, et sur la nécessité de défendre, à défaut de roi, l'indépendance nationale; constitution dès lors extrêmement libérale. La souveraineté réside dans le peuple : la religion catholique apostolique est déclarée « la seule vraie, à l'exclusion de toute autre; » elle proclame le gouvernement monarchique, en séparant les trois pouvoirs, et l'inviolabilité du roi, à qui elle enlève la sanction absolue; elle n'institue qu'une seule chambre. Les cortès sont la réunion de tous les députés élus par les assemblées des provinces, composées d'électeurs nommés par des assemblées de district, et ces dernières, d'électeurs nommés par des assemblées de paroisse. Dans celles-ci, tous les citoyens ont droit de suffrage. Les électeurs de paroisse doivent être âgés de vingt-cinq ans, de même que les électeurs de district; un revenu suffisant est en outre exigé des députés aux cortès. Les députés sont nommés pour deux ans, à raison d'un député par soixante-dix mille âmes. La session des cortès est au moins de trois mois chaque année : elles votent les impôts, proposent les lois, que le roi sanctionne et fait exécuter; mais, en cas de refus de sa part pendant deux ans, il y est obligé à la troisième. Le roi fait la guerre et la paix; il nomme aux magistratures, aux évêchés, aux bénéfices, aux commandements de terre et de mor; mais il ne peut empêcher, suspendre eu dissoudre les cortès, ni sortir du royaume, ni abdiquer, ni faire des alliances ou des traités avec les puissances étrangères, ni asseoir des impôts, sans le consentement des cortès, à qui appartient la nomination aux fonctions publiques. Les soldats ont le droit d'examiner leur propre organisation et la juridiction militaire. La constitution ne peut être révisée qu'avec le concours de trois législatures successives, et par un décret qui n'est point soumis à la sanction royale.

Il est facile de distinguer la partie de cette œuvre qui, imitée de l'étranger, fut greffée par les libéraux sur les coutumes natio-

nales. Or, la nation s'en tint à ces dernières, sans comprendre le

surplus; elle ne considéra pas la constitution comme un acte politique, mais comme un acte social. La trahison de Bayonne avait disposé d'un peuple comme d'une propriété, et ce peuple protestait, opposant au despotisme diplomatique la volonté de tous, et se soulevant pour la religion et pour l'indépendance, ainsi que pour le roi. Les masses ne comprenaient que cela, et c'est pourquoi elles défendirent cette constitution. Quoiqu'elle fût considérée comme trop libérale par les puissances étrangères, elle fut reconnue par l'Angleterre et par la Russie, ne fût-ce que pour l'opposer à la France.

1814. Mars. Quand Napoléon, réduit à l'extrémité, mit Ferdinand VII en liberté, pour pouvoir faire revenir les troupes occupées dans la Péninsule, ce prince retrouva sur la lisière de ses États les cortès, qui lui rendirent la couronne « conquise pour lui et sans lui. » « N'oubliez pas, ajoutèrent-ils, que vous la devez à la générosité « de vos peuples. La nation ne met d'autres limites à votre auto- « rité que cette constitution adoptée par vos représentants. Le « jour où vous la violerez, le pacte solennel qui vous a fait roi « sera rompu. »

1814. I mai.

La joie générale au milieu de laquelle Ferdinand VII fut accueilli comme le représentant de la nationalité, ne l'empêcha pas de repousser cette constitution; et, par l'édit de Valence, il la déclara « un attentat contre les prérogatives du trône, commis par «un abus coupable du nom de la nation. » Il ajoutait toutefois: « Je vous jure que vous ne serez pas décus dans votre attente, « vrais et loyaux Espagnols, dont les souffrances excitent ma « tendresse. C'est pour vous que votre souverain veut l'être; il « met sa gloire à être le souverain d'une nation héroïque qui, « par ses exploits immortels, a conquis l'admiration de toutes les « autres, et conservé sa liberté en même temps que son honneur. « Je déteste le despotisme, qui est inconciliable avec les lumières « et avec la civilisation européenne. Les rois ne furent jamais « despotes en Espagne; ni les lois ni la constitution ne les y au-« torisèrent jamais à l'être. Cependant, afin de prévenir les abus. « je réglerai solidement et légitimement ce qui convient au bien « de mes royaumes dans les cortès d'Espagne et des Indes légiti-« mement réunies.... La liberté et la sûreté individuelles seront « garanties par des lois qui, en assurant l'ordre et la tranquillité « publique, laisseront à mes sujets une sage liberté; tous pourront

« facilement publier, par la voie de la presse, leurs idées et leurs « conceptions, dans les limites de la saine raison. »

Le peuple avait combattu pour la religion, pour l'indépendance, pour le roi : cela obtenu, il n'avait plus rien à demander à la constitution. Ce décret suffit donc pour l'abolir; et Ferdinand aurait pu gouverner alors en roi absolu et se faire bénir, si son retour n'eût été suivi d'une réaction infâme autant qu'ingrate. Loin d'accorder les améliorations promises, il condamna à mort ceux qui, dans leurs écrits ou dans leurs discours, avaient excité à observer la constitution; appuyé par les despotes étrangers, il emprisonna, il exila, il déporta; et sa volonté devint le juge suprême. Tout ce que l'administration française avait laissé de bien fut détruit par ce prince; il persécuta pour des faits passés, refusa la liquidation de leur dette à ceux qui l'avaient réclamée du gouvernement intrus; réduisit les biens de l'inquisition à un tiers de leur valeur nominale, et suspendit la nomination des prélats, afin d'employer à l'extinction de la dette les revenus des siéges vacants.

Les colonies d'Amérique, qui avaient prospéré sous le gouvernement constitutionnel, par suite de l'abolition des entraves commerciales, s'indignèrent, comme on le verra ailleurs, du rétablissement du despotisme; et, conservant la connaissance des affaires publiques, elles s'acheminèrent à l'indépendance. Ferdinand VII expédia des troupes contre elles, mais sans beaucoup d'effet; puis, résolu à faire un effort décisif, il rassembla une armée à Cadix; mais pour la transporter, la patrie de Cortès et de Pizarre fut contrainte d'acheter des bâtiments à la Russie.

Cependant le mécontentement s'était accru parmi ceux qui, après avoir combattu pour le roi, en avaient été récompensés par les cachots et les supplices. Les anciens libéraux renouèrent donc leurs trames, mais cette fois séparés du peuple, et comme conspiration ou faction de citoyens, de militaires et d'employés. Un complot éclata à Valence; mais le général Élio, qui y commandait, le réprima avec férocité. Cependant un certain nombre de soldats de l'armée réunie à Cadix désertèrent faute de paye, et se formèrent en guérillas, tandis qu'une épidémie ravageait l'Andalousie. Une armée est toujours dangereuse dans un pays qui n'a à lui donner ni de l'or ni des occasions de victoires. En effet, celle de Cadix complota; Quiroga et Riégo se concertèrent sur la direction à donner au mouvement; mais O'Donnell, comte de

1819. Janvier. Jaillet.

l'Abisbal, commandant de l'expédition, qui avait été mis dans le secret, les trahit, et arrêta Quiroga; celui-ci parvint à fuir, et Riego mûrit l'insurrection dans les rangs de l'armée. Elle éclata le 1<sup>er</sup> juillet 1820, et la constitution de 1812 fut proclamée. Quiroga et Riego se fortifièrent dans l'île célèbre de Léon, jusqu'à ce que leur voix se fût fait entendre au loin; et c'est de là que l'armée nationale annonça que « les rois appartenaient aux na- « tions. »

Les royalistes marchèrent contre les rebelles; mais Quiroga les prévint en assiégeant Cadix. Riego s'avança à leur rencontre, et, tout en exécutant des marches prodigieuses, il répandit parteut des proclamations; mais comme la nation n'y répondit pas, il fut obligé de disperser ses troupes. Sur ces entrefaites, le général Mina (1778-1836), qui avait combattu contre Napoléon, accourut de France, où il était exilé, réunit une armée nationale du Nord pour soutenir la cause libérale, et mit la Galice en feu. Ferdinand promit des institutions libérales, symptôme de la gravité du péril; mais il hésita à faire des concessions, jusqu'au moment où la révolte s'était étendue aux portes de Madrid: alors le général Ballesteros l'amena à déclarer que « la volonté du peac ple s'étant manifestée, il s'était décidé à jurer la constitution de « 1812. »

7 mars.

teen.

Bientôt se réunit à Madrid l'assemblée qui devait « ranimer une « nation à l'agonie, remplir un trésor épuisé, recréer la marine « anéantie, s'occuper de l'artisan réduit à l'oisiveté, du guerrier « qui, tendant la main, à la honte de ses concitoyens, montrait les « blessures qu'il avait reçues pour eux; de l'agriculteur qui, faute « de communications, mourait de faim au milieu de récoltes abon« dantes (1). » La plupart des députés élus furent pris dans le clergé, dans la noblesse et dans l'ordre des avocats. Aux premiers rangsse distinguaient le poëte Martinez de la Rosa et Toreno, homme instruit et pólitique habile; tandis qu'Alpuento et Moreno, animés d'idées conventionnelles, figuraient parmi les plus exaltés. Alors tous les ordres religieux furent supprimés, ainsi que l'inquisition, que Ferdinand avait rétablie, de même que le gibet, la censure, les majorats, les substitutions, et une foule d'abus. On rétablit plusieurs impôts introduits par le roi Joseph, et l'on transforma la

(1) Manifeste de la junte suprême.

dime ecclésiastique en taxe civile. Mais si le principe de la constitution était original, l'imitation perpétuelle de la France se glissait dans les applications, et, chose plus regrettable, tout se faisait par l'armée ou sous son influence.

Il ne tarda donc pas à en résulter des attaques tant de la part des ecclésiastiques que de celle des ennemis de la constitution. Riego, qui se donnait des airs de maître à la tête de l'armée et des exaltés, fut destitué; Quiroga se rangea du côté du roi. Les clubs furent fermés, l'armée de Léon fut licenciée; mais des terres, des pensions furent assignées à tous ceux qui en faisaient partie, pour les attacher au nouvel ordre de choses. Après avoir ainsi apaisé les démagogues, on sévit contre les absolutistes, contre le clergé et la noblesse, que l'abolition des priviléges et la vente des biens ecclésiastiques avaient irrités. Sur ses entrefaites, la flèvre jaune se déclara dans le pays, et les moines mendiants firent preuve d'un dévouement héroïque.

Ferdinand, ni par caractère ni par habitude, n'avait aucune disposition à un gouvernement tempéré: aussi se livra-t-il bientôt à des actes inconstitutionnels. La confiance diminuant donc à son égard, on rappela Riego. Il reprit le commandement au chant grossier de la *Tragala*; l'association des comuneros s'engagea à punir quiconque abuserait de l'autorité, fût-ce le roi luiméme; et ce pouvoir exécutif resta le plus fort, parce qu'il était aé dans l'armée.

L'exemple de l'Espagne devint contagieux; et, de même que maguère il y avait partout des Napoléon, partout surgissaient désormais des Quiroga et des Riego.

En Portugal il n'y a point de haine des prolétaires contre les nebles, parce que la noblesse n'y est pas née de la conquête, mais de la délivrance du pays, ce qui y fait chérir la mémoire des premiers rois. Mais les soldats avaient péri lors de la conquête du royaume par Philippe II. Puis, lorsque la maison de Bragance monta sur le trône, la noblesse se changea en une hiérarchie de cour, et elle fut obtenue par la brigue, au lieu d'être méritée par des services. La classe moyenne ne grandit pas à côté d'elle, attendu que l'industrie ne se développa point chez un peuple peu désireux de travail, et tout entier au souvenir de ses exploits aventureux.

Pombal ne créa rien de solide dans sa manie de réformes, et la

dévote Marie défit l'œuvre du ministre philosophe. Tandis qu'ailleurs le peuple s'élevait, le gouvernement nobiliaire et l'oisiveté sociale se consolidaient dans cette contrée; les rois y pouvaient tout, attendu que, dès l'origine, les Portugais s'étaient habitués à se confier à eux comme incarnés avec la nationalité. Si le chef y était faible, il n'y avait aucune espérance à concevoir, et c'est ce qui arriva. En 1807, don Juan s'enfuit au Brésil; et, tandis que la nation se soulevait avec toute son ancienne énergie, il la confia aux Anglais. A la chute de Napoléon, don Juan refusa de revenir, et il érigea le Brésil en royaume; puis dona Maria étant morte, il se déclara roi du rovaume uni du Portugal, du Brésil et des Algarves, sous le nom de Jean VI. Il maria ses deux filles à Ferdinand VII et à l'infant d'Espagne don Carlos, et donna pour femme à don Pedro, son fils, Marie-Léopoldine d'Autriche; mais don Miguel, son autre fils, avait toute l'affection de la cour.

1816. 16 mars

Le congrès de Vienne ne s'occupa point, pas plus que d'autres choses importantes, de cette réunion extravagante d'un petit royaume avec un immense et riche pays séparé de lui par une distance énorme. Tandis que ce dernier acquérait de la consistance comme siége du gouvernement, en Portugal se propageaient les idées libérales, tant par suite du mécontentement que du voisinage de l'Espagne et de la présence des Anglais; et l'armée se formait à la discipline sous l'inflexible Beresford. Mais sa sévérité hautaine aigrissait les Portugais, déjà irrités de se voir dépendants du Brésil, et de prodiguer leur argent au luxe effréné d'une cour insoucieuse et éloignée; de voir leurs ports rester déserts, et les Français profiter seuls de ceux du Brésil.

Selon la marche des choses en ce moment, une conspiration

1820-24 août

fut ourdie dans l'armée; et le colonel Bernard Sepulveda invita les soldats à se soulever, « du droit qu'ont les hommes de lutter « contre la misère. » En un jour la révolution fut faite, et aussi-1º1 octobre. tôt les constitutionnels entrèrent à Lisbonne en triomphe. Ce fut un mouvement populaire et unanime, exempt dès lors de réactions. La régence, qui gouvernait en l'absence du roi, consentit à la convocation des cortès, qui n'avaient rien de contraire à la monarchie. Mais bientôt le suffrage universel qui fut établi amena à l'assemblée des hommes résolus, des agitateurs par qui la constitution se changea en une révolution plus que populaire, et les cortès se trouvèrent ainsi séparées du peuple.

A l'annonce de ces événements, le Brésil s'ébranlait à son tour, et la constitution était proclamée à Bahia. Don Pedro persuada à son père de l'accepter; et le roi, avec sa bonhomie, s'écria : « Pourquoi ne pas m'en prévenir auparavant ? » Il se rendit donc à ces avis, et les nègres le portèrent en triomphe. Mais bientôt on lui inspira des doutes, des soupçons, et il prit le parti de fuir en Europe, laissant une régence difficile à don Pedro, qui bientôt se trouva amené à déclarer le Brésil empire indépendant.

1831. o février.

Jean VI étant débarqué en Europe, jura la constitution, qui diffère de celle d'Espagne en ce qu'elle établit deux degrés d'élection, limite à quarante jours la durée du vote suspensif du roi, et ne soumet pas nécessairement à sa sanction les résolutions émanées de la première assemblée constituante des cortès. 4 juillet.

Vient maintenant le tour de l'Italie. La Lombardie et le territoire vénitien y avaient été soumis à l'empire d'Autriche, qui en forma un royaume divisé en deux gouvernements, et les administra comme les provinces héréditaires. Le reste de la Péninsule eut ses princes particuliers, les uns anciens souverains, les autres nouveaux, quelques-uns même temporaires; tous gouvernaient patriarcalement. Les gouvernements intermédiaires avant supprimé toutes les anciennes représentations protectrices, il ne resta que l'absolutisme, qui était chose nouvelle. Il semblait que tant de lignes de douanes dans un pays morcelé empêchaient le commerce, et ces échanges qui procurent la richesse; que les avantages accordés à la concurrence étrangère étaient pour les manufactures nationales une cause de langueur. Des lois discutées, des jugements publics et à différents degrés, la sûreté de la dette publique, la modération des impôts, la liberté de la pensée, étaient des besoins que le progrès faisait vivement sentir.

Italie.

A Naples, Ferdinand IV s'intitula premier roi du royaume des Deux-Siciles, et le duc de Calabre, son héritier, fut envoyé en Sicile comme son lieutenant. Le roi, remis sur le trône par la sainte alliance, dans laquelle il était entré, ne venait pas, comme l'implacable Caroline, altéré de la soif du sang: il aurait plutôt désiré faire oublier le passé, détestant tout ce qui se rattachait aux dix années précédentes, au point de ne pas vouloir passer dans les rues ouvertes par les Français. Les nouveaux codes apportèrent peu de changements au commerce et à la procédure; mais

le code civil rendit le mariage indissoluble et accrut la puissance paternelle. On introduisit dans le code pénal les crimes de lèsemajesté divine, et quatre degrés dans la peine de mort, selon que le condamné était envoyé au supplice vêtu de jaune ou de noir, chaussé ou pieds nus; les confiscations furent abolies, mais on abolit aussi le jury, et les juges de l'accusation deviarent en même temps les juges du procès.

La noblesse a des titres nombreux, mais qui n'entraînent point de priviléges; et il n'existe plus des anciens bras que le souvenir: le roi agit donc avec ses ministres dans une complète indépendance. Lorsqu'en 1810 le roi, réfugié en Sicile, demanda au parlement, très-ancien dans cette île, de forts subsides pour recouvrer ses États de terre ferme, il le trouva économe et exigeant, ce qui l'obligea à vendre les biens communaux, et à mettre des droits très-lourds sur les contrais. Le parlement protesta, et les chefs de l'opposition furent arrêtés; mais la chance ayant été contraire à la famille royale, elle dut, lorsqu'elle revint dans l'île à la suite de sa malencontreuse expédition, subir les conditions qui lui furent imposées avec l'aide de l'Angleterre.

Constitution de 1819.

Aux termes de la constitution qu'elle accepta alors, la représentation nationale se divisait en deux chambres, qui pouvaient prier le roi de présenter une loi qu'elles n'avaient mission que de discuter. Le roi était inviolable et les ministres responsables; du reste, liberté entière pour les personnes, pour la presse, pour les opinions, et inamovibilité pour les juges. Mais les barons, propriétaires de la plus grande partie du territoire, se rendirent presque les arbitres du pouvoir judiciaire, grâce à leur influence sur les magistrats : et, dans le but d'alléger leurs charges le plus possible, ils refusèrent longtemps au roi des subsides dans les circonstances les plus urgentes. En conséquence, le roi, devenu plus fort en 1815, résolut de recouvrer l'autorité illimitée. Or la Sicile n'était plus protégée par les Anglais, qui n'avaient plus d'intérêt à favoriser sa liberté; en conséquence, Ferdinand, appuyé par les Allemands, à qui il avait promis de ne pas altérer les formes du gouvernement, abolit tous les priviléges anciens et

Il en résulta que le peuple perdit toute confiance dans le gouvernement, et que le gouvernement se défia du peuple. Les jalousies s'aigrirent dans l'armée entre les Siciliens et les muratistes;

la conscription renouvelée accrut le nombre des brigands, qui n'avaient pas cessé d'inquiéter le royaume, surtout vers les frontières de l'État pontifical, bien qu'on eût employé contre eux la force et l'artifice. La charbonnerie devenue suspecte, proscrite dès lors et obligée de se cacher, devint une arme pour des gens sans aveu, et servit à assouvir des passions privées. On crut faire merveille en lui opposant les chaudronniers (calderari), qui, ligués pour soutenir le pouvoir absolu, eurent pour chef le prince de Canosa, ministre de la police; mais ses affiliés allèrent jusqu'à commettre des assassinats, ce qui entraîna sa destitution. Et, comme il arrive dans des temps de partis, le bruit se répandit qu'il s'était formé, sous les aupices du comte de Maistre, une société de sanfédistes, eù étaient entrés des princes et des prélats, dans l'intention de réunir toute l'Italie sous l'autorité du pape, avec une constitution.

Quoi qu'il en soit, on commença à persécuter les carbonari; mais les prisons se transformèrent en ventes. Les mouvements de l'Espagne firent battre les cœurs italiens : les ministres s'en aperçurent; mais ils n'osèrent ni seconder les désirs contraires aux conventions arrêtées à Vienne, ni les étouffer en appelant les Antrichiens.

Bientôt à Nola et à Avellino, quelques soldats et des carbonari se mirent à crier: Vivent le roi et la constitution / Le gouvernement se défia des militaires habiles, et il connut l'incapacité de ceux en qui il avait confiance: il n'osa donc prendre un parti, et au milieu de ces hésitations l'insurrection s'étendit, mais sans violence ni atteinte aux propriétés. Toute l'armée déserta la bannière royale, et demanda une constitution. Le roi promit d'en donner une sous huit jours; mais le temps manquant pour la discuter, on adopta celle d'Espagne. Alors ce furent des applaudissements et des fêtes comme pour une victoire: le général Guillaume Pépé entra en triomphe dans la capitale, à la tête de l'armée constitutionnelle; les habitants se montrèrent ornés des couleurs de la charbonnerie (rouge, noir et blanc), et Ferdinand jura so-lennellement la constitution.

Il est aussi facile de faire une révolution en Italie qu'il est malaisé de l'organiser. Aussitôt éclatèrent les dissentiments : les uns n'entendaient la liberté qu'à la manière de Napoléon; les autres voulaient fractionner le pays en autant de gouvernements que de provinces, pour en former une confédération : ceux-ci voulaient

1890. 2 juillet 1820.

la loi agraire, comme ils l'avaient comprise sur les bancs de l'école; dans l'armée, les anciennes jalousies étaient ranimées par des prétentions nouvelles, chacun voulant y obtenir le même grade qu'il avait dans les ventes; ainsi tous voulaient commander, personne obéir (1). La Sicile se souleva aussi, mais non pour donner la main à sa sœur : l'indépendance fut proclamée au contraire à Palerme, où le peuple en fureur se livra à des excès, et fit même couler le sang. Le gouverneur quitta la ville; plusieurs personnes furent tuées, entre autres les princes Catolica et Iaci. Ailleurs on voulait la constitution napolitaine, et il en résulta que les deux vallées de Palerme et de Girgenti se levèrent en armes contre les autres.

Sur ces entrefaites, on apprit que la cour de Vienne avait refusé de recevoir l'ambassadeur constitutionnel de Naples. Elle fit plus, car elle déclara à la diète germanique et aux princes d'Italie l'intention d'intervenir à main armée, et d'assurer à ces derniers l'intégrité et l'indépendance de leurs États.

Ferdinand adressa aux cours alliées une note, dans laquelle il dit, en défendant ce qu'il avait fait : « Le roi, libre dans son palais, « au milieu du conseil de ses anciens ministres, a résolu de satis- « faire au vœu général de ses peuples. Il ne convient pas aux « cabinets de mettre en problème si les trônes seraient mieux « garantis ou par l'arbitraire, ou par le système constitutionnel. « Conformément à l'article secret de la convention faite avec l'Au- « triche au moment de la restauration, les obligations prises ont été « remplies. Désormais, le roi et la nation sont résolus à défendre « jusqu'à la fin l'indépendance du royaume et la constitution (2). » On ne crovait pas que l'Autriche dût mettre jamais à exécution

On ne croyait pas que l'Autriche dût mettre jamais à exécution des menaces qui pouvaient retomber sur sa tête. Mais la secte triomphante entrava tout; elle distribua l'eloge ou le blâme, et voulut que sa volonté devint l'unique loi. Les élections de Sicile donnèrent un tiers de nobles, un quart de prêtres; à Naples, au contraire, le parlement se trouva composé de six nobles, dix-neuf

14 jaklet.

<sup>(1)</sup> L'auteur transforme ici en faits véritables les calomnies qui furent répandues alors et enregistrées ensuite par l'historien Colletta contre la plus unanime, la plus juste, la plus pure, mais en même temps la plus malheureuse des révolutions. P. S. Léopardi.

<sup>(2)</sup> Note envoyée par le ministre des affaires étrangères, au nom du roi des Deux-Siciles, à toutes les cours de l'Europe.

prêtres, treize propriétaires, douze magistrats, autant d'hommes de loi, huit militaires, six médecins, quatre employés en activité et deux en retraite, deux négociants et un cardinal. Dans son discours d'ouverture, le roi déclara qu'il « considérait la nation comme une famille, dont il connaissait les besoins et désirait satisfaire les vœux. » Mais le parlement se mit à élaborer des innovations mal conçues, et se trouva avoir en face l'assemblée générale de la charbonnerie, plus forte que le gouvernement lui-même. Une armée fut envoyée en Sicile, sous les ordres de Florestan Pepe, pour apaiser les deux vallées qui, par la suite de jalousies invétérées, voulaient la séparation. Les Palermitains, qu'il renferma dans la ville, se décidèrent à traiter; mais le gouvernement napolitain rejeta les conventions, et envoya le général Colletta, historien de cette révolution, pour réprimer le pays par la rigueur, ce qui ne sit qu'irriter les esprits.

Octobre.

1890

Tous les libéraux étrangers avaient les yeux fixés sur l'Italie. toute pleine alors d'espérances. Les uns offraient de l'argent. d'autres leur personne et des soldats. On applaudissait à la tribune, et dans les écrits tant en prose qu'en vers, à une révolution accomplie sans troubles et sans effusion de sang, où le roi et le peuple agissaient d'accord, et dans laquelle le monarque n'avait fait qu'étendre sa propre famille. Les gouvernements absolutistes n'en redoutaient que plus la contagion, et le prince de Metternich déclara à l'ambassadeur napolitain que l'unique moven de salut pour le royaume était de rétablir les choses sur l'ancien pied; que les hommes bien pensants devaient aller trouver le roi, pour le supplier d'annuler tout ce qui avait été fait; que s'il en était besoin, cent mille Autrichiens iraient les aider à étouffer la révolte. Mais l'Angleterre voyait d'un œil jaloux l'intervention autrichienne; la France sentait que c'était lui enlever l'influence que lui assuraient des liens de parenté : cette puissance s'interposa donc, en promettant que les alliés ne s'opposeraient point à la révolution, si la constitution française était acceptée au lieu de celle d'Espagne (1). Mais on persista à vouloir une chambre unique, une députation permanente, et la sanction forcée du roi.

L'alliance perpétuelle des quatre puissances constituait une

<sup>(1)</sup> La médiation de la France, telle que l'auteur la rapporte, est un rêve de l'historien Colletta. P. S. Léopardi.

T. XVIII.

espèce d'autorité suprême pour les affaires internationales de l'Europe; or son but, bien qu'il n'ait jamais été déterminé avec précision, parut avoir été de prévenir tout changement, même intérieur, dans les différents États, qui pût menacer les institutions monarchiques. Les souverains, assurés contre les dangers extérieurs, croyaient que c'eût été de leur part une folie de renoncer à la moindre portion d'une autorité qu'ils se sentaient disposés à employer pour le bien de tous. Mais à ce moment, effrayés déjà par des indices de mécontentements intérieurs et par tant d'incendies constitutionnels, ils furent portés à croire que la tranquillité européenne était compromise. Or, le roi de France crut l'occasion favorable pour acquérir quelque influence; et il proposa un congrès, qui se réunit en effet à Troppau. Le roi de

partir au milieu des bénédictions.

Congrès de Troppau. 13 octobre.

Naples entra en correspondance avec les alliés, réunis dans cette ville; et, sur leur invitation, il demanda au parlement l'autorísation de s'y rendre, comme médiateur de la paix entre eux et le nouveau gouvernement. Le peuple s'opposait à ce voyage; mais les serments à la constitution, que Ferdinand renouvela avec tout l'épanchement de la sincérité, firent qu'on le laissa

Décembre.

L'empereur Alexandre, qui s'était toujours montré ami de la liberté, au nom de laquelle il avait combattu en 1814, non moins qu'opposé aux froids calculs de l'égoïsme qui devaient prévaloir par la suite; ce prince, qui avait fait donner la charte à la France, trouvait alors même, sous l'inspiration de Capo d'Istria, que les Napolitains étaient dans leur droit, et répugnait à leur faire violence; mais lorsqu'il se fut assis parmi ses alliés, la politique positive, qui dirigeait les conseils de l'Autriche, vint s'opposer à la politique de sentiment; elle présida à toutes les réunions du congrès, et mit en avant tant de raisons, qu'Alexandre, docile à l'égard de personnages pour qui il professait du respect, crut la paix de l'Europe en péril. Il devint hostile aux constitutions, et se considéra comme appelé par la Providence à défendre la civilisation contre l'anarchie, de même qu'il l'avait défendue contre le despotisme (1).

<sup>(1)</sup> On trouve un beau portrait de ce prince, tracé par M. de Chateaubriand, dans le Congrès de Vienne, livre capital pour les matières dont nous traitons ici. Voyez aussi M. G. Binder, Fürst Cl. von Metternich, und sein Zeitalter, Ludwigsbourg, 1836.

Dans ce congrès fut établi le droit d'intervenir à main armée dans les affaires intérieures de tout pays quelconque, et contre toutes les révolutions possibles, qui furent considérées comme des attentats contre les gouvernements légitimes. Les peuples durent se tenir pour bien avertis de ces dispositions. Il est vrai que les États-Unis protestèrent contre toute intervention dans les différends entre l'Espagne et ses colonies; il est vrai aussi que l'Angleterre était opposée à ce que l'on se mélât des affaires de Naples et d'Espagne, attendu que les hautes puissances lui paraissaient s'attribuer une suprématie nouvelle, incompatible avec les droits des autres États, et former une sorte de confédération oppressive. Mais tandis qu'elle se faisait un mérite envers les peuples de cette générosité apparente, lord Castlereagh, alors ministre, encourageait l'Autriche à étouffer le mouvement de Naples, à la condition qu'elle agirait en son nom propre et avec un désintéressement absolu.

C'était là l'objet essentiel du congrès: l'Autriche chanta donc victoire; et, dans une circulaire qu'elle rédigea d'accord avec la Prusse et la Russie, elle annonça que son armée allait se mettre en marche pour appuyer les vœux des bons Napolitains, et rétablir l'ancien ordre de choses; et que si elle éprouvait des obstacles, la Russie ne tarderait pas à se joindre à ses armes.

Tandis que l'on convenait à Troppau de mettre le pied sur toutes les révolutions qui pourraient éclater, les constitutionnels s'attachaient avec scrupule au principe contraire, ne vousant pas s'immiscer dans les affaires des autres États, et désireux de se justifier en face de l'Europe par le calme et la modération; à tel point qu'ils refusaient de donner la main à d'autres pays de l'Italie, d'accepter même Bénévent et Ponte-Corvo, qui venaient de se soulever contre la domination papale.

Cependant arrivent de Laybach, où s'était transféré le congrès, des lettres menaçantes des trois princes alliés et du roi Ferdinand. Le monarque annonce la volonté de détruire un gouvernement imposé par des moyens criminels, de donner au royaume des institutions stables, mais selon son bon plaisir; et, une fois rétabli dans la plénitude de ses droits, de fonder pour l'avenir un gouvernement fort et durable, conformément aux intérêts des deux peuples réunis sous son sceptre.

Le parlement repousse ces prétentions comme émanant d'un roi qui ne jouissait pas de sa liberté, et accepte la déclaration de

27.

1890.

guerre. Chacun s'arme avec ardeur, jusqu'aux parents et aux amis du roi, jusqu'au prince de Salerne, son fils; les vétérans reviennent volontairement sous leurs drapeaux, qui leur rappelaient de récents triomphes; les jeunes gens y sont poussés par leurs femmes, par leurs mères, par l'exemple, et cinquante-deux mille hommes sont bientôt réunis. On répare les places fortes, des guérillas s'apprêtent, les côtes sont mises en état de désense: on défendit toutefois d'armer en course et de franchir les frontières, pour ne pas encourir ie reproche d'agression. Carascosa emmène une armée florissante et en bon ordre sur la route de Rome, entre Gaëte et les Apennins, par où il était plus probable que les Autrichiens arriveraient; Pepe va défendre les Abruzzes à la tête de recrues en désordre et mal équipées. Or c'est précisément de ce côté que s'avancèrent les ennemis, et Ferdinand à leur. suite. L'armée constitutionnelle était de formation nouvelle: la discipline y était faible, comme il arrive d'ordinaire dans les temps de révolution; il n'y avait que peu d'approvisionnements, tant en vivres qu'en munitions; ses opérations étaient entravées par la nécessité de respecter les frontières de l'État romain. Cependant Pepe, dans l'espoir d'obtenir un succès, marcha contre

l'ennemi près de Rieti. Après quelques heures de combat, forcé à la retraite, son corps d'armée, composé presque entièrement de gardes nationaux, se débanda, et les Autrichiens occupèrent les Abruzzes.

Dans cette extrémité, le parlement s'adressa au vieux roi, en le suppliant « de paraître au milieu de son peuple, et de manifester ses intentions paternelles sans l'intervention de l'étranger, afin que les lois nationales ne fussent pas empreintes du sang des ennemis ou de celui de leurs frères. » Mais les envahisseurs ne s'arrêtèrent pas, et ils firent leur entrée à Naples.

24 février.

1821. 7 mars.

Comment ce peuple vif, bruyant, qui, n'ayant que peu de besoins, se complait au spectacle de la mer, dont le flot se balance sous un si beau ciel, et voit la liberté dans un paisible loisir, aurait-il compris cette métaphysique libérale qui commençait par un mensonge, et dont les conséquences s'arrêtaient à moitié chemin? D'un autre côté, les révolutions poussent sans cesse à la superficie une portion fangeuse, et c'est toujours la plus active; il y a de plus ceux qui se font du mot de liberté un talisman pour arriver à dominer. Pendant la courte durée du parlement, il s'était produit

un certain nombre de bons orateurs et quelques penseurs; les propositions sages n'avaient pas manqué; les deniers publics ne furent pas dissipés, on vit même plusieurs membres du gouvernement dans le cas soit de s'en aller à pied, soit de recevoir les rations des Autrichiens pour gagner les pays où on les reléguait.

C'est une insulte gratuite que d'accuser de lâcheté les troupes napolitaines: elles avaient combattu courageusement à Toulon et en Lombardie dans les commencements de la révolution : si elles furent battues en 1798, ce fut par la faute du général Mack, général incapable, et qui se confiait trop dans des recrues, malgré les avertissements de Colli et de Parisi. Lorsque l'armée se fut enfuie et que les forteresses eurent cédé, le peuple et les lazzaroni eussent tenu tête au général Championnet, si leurs chefs ne les eussent apaisés. Le siége de Gaëte et de Civitella du Tronto en 1806, les brigands de la Calabre et les tentatives royalistes de la Sicile, firent coûter cher aux Français la conquête du royaume. Plus tard, lorsque les Napolitains se trouvèrent réunis à ces derniers, ils se battirent vaillamment en Espagne et en Russie. Pourquoi donc se seraient-ils montrés lâches à Antrodoco seulement? Or il est à remarquer que la jalousie des royalistes avait fait écarter du service un grand nombre d'anciens officiers, et que les gouvernements successifs avaient introduit à chaque instant des changements dans la discipline et dans la tactique. Ainsi l'armée napolitaine avait été organisée à l'espagnole jusqu'en 1780 : on voulut alors la recréer, en prenant à la fois quelque chose des deux tactiques prussienne et française; on en revint au système français sous Murat; enfin, lorsqu'elle fut réunie à l'armée de Sicile, elle adopta quelques parties de la tactique anglaise, et l'on conçoit que cet apprentissage incessant devait nuire beaucoup à sa force.

On avait cru d'ailleurs qu'une révolution tout intérieure et unanime n'aurait pas besoin de recourir aux armes; le peuple répétait dans ses chants que sa plus grande gloire était de n'avoir pas coûté une goutte de sang. On voulait, en restant désarmé, montrer de la confiance dans une cause sainte et éviter tout prétexte d'intervention, en ne donnant pas lieu de craindre une invasion au dehors. De là cette précipitation à s'armer quand le péril se fut manifesté; puis l'insuffisance des approvisionnements, les jalousies, l'inexpérience d'un gouvernement nouveau en face d'un ennemi qui venait avec un but déterminé, et bien

1821.

1891.

appuyé sur ses derrières, suffisent certes pour expliquer les défaites qu'on éprouva, sans les imputer à des trahisons et encore moins à de la lâcheté.

La Sicile subit le même sort que Naples: Messine succomba la dernière, et l'occupation autrichienne y continua longtemps. Alors commencèrent les condamnations, les juntes d'enquête; et Canosa, redevenu ministre de la police, exerça une inquisition implacable : la bastonnade fut appliquée publiquement; il remplit les prisons et accrut le nombre des espions; des bandes se formèrent dans les provinces, et cette restauration absolutiste fut aussi prodigue de sang que la révolution en avait été avare. Parmi les militaires, beaucoup perdirent leurs grades, d'autres furent renfermés dans des forteresses autrichiennes, et le roi prit à sa solde dix mille Suisses, auxquels il fit des conditions avantageuses, en leur accordant le droit de juridiction entre eux. On voulut corriger jusqu'à la manière de penser en mettant de forts droits sur les productions de la presse étrangère, ce qui ruina le commerce de librairie, jusque-là très-florissant. Enfin, le roi actuel a commencé récemment de remédier à ces maux.

Ferdinand décida que Naples et la Sicile, obéissant à un seul roi, seraient administrées séparément, chacune avec ses impôts, sa justice, ses finances et ses employés particuliers; et que les lois et les décrets seraient examinés par des consultes séparées à Naples et Palerme. Il mourut au commencement de 1825, après soixante-cinq ans de règne.

lémont

La révolution de Naples n'aurait pas succombé, si elle eût éclaté simultanément avec celle du Piémont. Les idées du temps s'étaient aussi répandues dans ce pays; elles s'y étaient aigries par suite de la persistance du roi à faire revivre le passé, sans vouloir consentir même au rétablissement des hypothèques, aux réformes nécessaires dans l'administration, ni à aucune des améliorations que l'époque réclamait.

Cependant le roi Victor-Emmanuel montrait tellement l'intention de bien faire, qu'il était respecté de tous ses sujets. On savait que ses ministres avaient déjà élaboré un statut inspiré par de nobles et larges pensées, et que s'il n'était pas mis à exécution, la faute en était à d'autres qu'à lui. L'indépendance du royaume paraissait blessée par le voisinage de l'Autriche; aussi beaucoup d'esprits nourrissaient-ils le désir de s'affranchir de cette puis-

sance, et de mettre le Piémont à la tête de l'Italie régénérée. Ces idées étaient fomentées par le bruit, généralement répandu, que l'Autriche voulait obliger le roi à recevoir garnison allemande, et à prendre part à la guerre contre Naples; qu'elle pensait même à attirer le royaume à elle par un mariage, au détriment de l'héritier présomptif, le prince de Carignan.

L'exemple fit que, là aussi, on en vint à parler plus haut d'indépendance menacée, de constitution, d'unité italienne, et que les sociétés secrètes nouèrent des intelligences avec celles du Milanais. L'occasion parut belle à saisir quand les Autrichiens, qui se tenaient sur la frontière, prêts à étouffer la première étincelle, se mirent en marche sur Naples. A coup sûr, disait-on, les héros populaires tiendront longtemps tête à l'ennemi; les monts sont les barrières de la liberté, et les brigands qui s'y sont retranchés n'ont jamais pu être domptés. L'insurrection pourra donc s'accomplir sans obstacles dans le Piémont; Milan la secondera; la Romagne et les petits États ne tarderont pas à suivre. et toute l'Italie supérieure se trouvera constituée avant que les Impériaux puissent revenir pour la refréner. La France ellemême favorisera, au moins sous main, le mouvement des Italiens; car il est extrêmement important pour elle que l'Autriche n'entre point à main armée dans un pays aussi rapproché de sa frontière.

Les indices de la conspiration arrivèrent (comme toujours) de Paris, où venaient aboutir les fils qui rattachaient les libéraux d'Espagne, les radicaux d'Angleterre et les carbonari de Naples. Quelques personnes furent arrêtées au moment où elles revenaient d'Italie, ce qui enleva un chef aux conspirateurs et livra toute la trame au gouvernement; mais il n'eut pas assez de résolution pour la rompre, et elle fut renouée par d'autres.

Tandis qu'on se préparait à Turin, la révolte éclata parmi les militaires à Fossano et à Alexandrie. Bientôt le nom de l'Italie fut dans la bouche de tous les soldats, qui répétaient qu'il fallait affranchir le roi de la domination de l'Autriche; et l'armée entra dans Turin au cri de Vive la constitution! mort aux Allemands! La proclamation du général Santarosa fut respectueuse pour le roi. Elle exprimait la volonté de le mettre en état de suivre les mouvements de son cœur vraiment italien, et de procurer à son peuple les moyens de manifester avec une honnête liberté ses

188

vœux au chef de l'État, comme des enfants à un père. Le roi, qui connaissait la déclaration de Troppau, persuadé que les souverains alliés étaient fermement opposés à toute innovation, déclara qu'il n'autoriserait rien qui pût fournir aux étrangers un prétexte pour envahir un pays qui lui était cher; et, fidèle à sa résolution, il descendit loyalement d'un trône qu'il ne voulait pas souiller par des parjures.

Le duc de Gênes, qui devait lui succéder, se trouvait alors à Modène; il désapprouva aussitôt la constitution, et déclara rébellion tout retranchement apporté à la plénitude de l'autorité royale. A cette déclaration, Charles-Albert, prince de Carignan, que Victor-Emmanuel avait créé régent du rovaume, ne crut pas pouvoir demeurer parmi ses anciens compagnons et continuer à favoriser la révolution; il se réunit donc à l'armée royaliste, que le comte Sallier de la Tour avait concentrée à Novare. La Lombardie, soit hésitation des chefs, soit défaut de concert, ne répondit pas au mouvement de ses voisins ; la Savoie se déclara aussi pour le roi. La discorde se mit parmi les libéraux euxmêmes, les uns voulant la constitution française, les autres celle d'Espagne; ceux-ci se déclarant unitaires, ceux-là fédéralistes. Bien qu'ils eussent proclamé l'indépendance nationale comme étant leur premier but, ils adoptèrent une constitution étrangère, afin de pouvoir du moins offrir un symbole au pays. Une junte de la confédération italienne, qui s'était constituée à Alexandrie, voulut que le souverain du Piémont régnât sur toute l'Italie; et, pour faire la guerre à l'Autriche, elle inscrivit sur ses drapeaux : Royaume d'Italie, indépendance italienne. Santarosa, ministre de la guerre, chercha à exciter le courage des citoyens par l'espérance d'un succès assuré; mais le bruit de la défaite des Abruzzes, et la nouvelle que cent mille Russes s'avançaient des frontières de la Volhynie pour rétablir les rois de Naples et de Sardaigne, détruisirent toute illusion.

Déjà les royalistes et les Autrichiens s'étaient mis en marche: un engagement eut lieu près de Novare, et la révolution fut finie.

Une association, dite de la Confédération italienne, s'était organisée à Milan; elle devait servir de centre aux populations italiennes insurgées. Déjà elle avait préparé une garde nationale et une junte de gouvernement, « afin que l'impulsion put partir

1821.

plus immédiatement et avec plus de vigueur de Milan, centre de l'autorité, pour révolutionner les autres provinces. » Dès que l'armée piémontaise aurait passé le Tésin, Milan, Brescia, les vallées et les campagnes devaient opérer leur mouvement, s'emparer des caisses, et occuper les places fortes, entre autres Peschiera et la citadelle d'Anfo (1). Tout échoua.

Les États pontificaux étaient aussi travaillés par les sociétés secrètes. Quand le gouvernement eut repris de la force, il opéra beaucoup d'arrestations. On mit en accusation jusqu'à quatre cents personnes (2), dont beaucoup furent condamnées à la peine capitale; mais cette peine fut commuée en celle de la réclusion. De nombreux procès à Milan et à Venise (3) remplirent les prisons du Spielberg et de Laybach; il y en eut aussi à Modène, et plusieurs condamnés y subirent le supplice. Le grand-duc ne crut pas nécessaire d'y avoir recours, parce qu'il ne conçut point de crainte. L'Autriche vit son vœu s'accomplir, car elle put étendre sa haute surveillance sur toute l'Italie, où elle mit obstacle à tous nouveaux mouvements, au moyen d'une armée d'occupation.

A la nouvelle de ce succès inattendu, les souverains alliés déclarèrent « qu'ils devaient l'attribuer, non pas tant à des hommes qui avaient fait mauvaise contenance au jour du combat, qu'à la terreur dont la Providence avait frappé les consciences criminelles; » et, protestant de leur justice, de leur désintéressement, ils annoncèrent à l'Europe qu'ils avaient occupé Naples et le Piémont, en présentant leur union « comme une garantie assurée contre les tentatives des perturbateurs. » Ils donnèrent en même temps avis à leurs ministres près des cours, que « le principe et l'objet de leur politique était de conserver ce qui avait été légalement établi, tandis que le but d'une secte qui prétendait tout réduire à une égalité chimérique était de le renverser. » Ils annoncèrent hautement que « les changements utiles ou nécessaires dans la législation ou l'administration des États ne devaient

<sup>(1)</sup> Ce sont les expressions de l'écrit intitulé la simple Vérité opposée aux mensonges de E. Misley dans son libelle : L'Italie sous la domination autrichienne, p. 130.

<sup>(2)</sup> ARTAUD.

<sup>(3)</sup> Le livre précédemment cité affirme qu'au lieu de huit mille personnes arrêtées, il n'y en eut que soixante-quatorze.

émaner que de la libre volonté de ceux que Dieu avait rendus responsables du pouvoir (1). »

Les souverains se posaient ainsi en gardiens et en dispensateurs uniques de la vérité, de la justice et de la liberté. La France n'avait pas eu voix au congrès, parce qu'elle avait hésité, ce qui lui avait fait perdre la confiance de la Russie; l'Angleterre s'était volontairement tenue à l'écart. Les fibéraux, défaits sur tous les points, se réfugièrent en Espagne. Des Allemands, des Polonais, des Napolitains, des Piémontais, des Lombards, firent retentir les rives de l'Elbe et de la Bidassoa de chants patriotiques dans des langues bien différentes, et versèrent, sous un même drapeau, leur sang pour la défense d'une constitution qu'ils auraient désiré donner à leur patrie.

Espagne.

test.

Tous les regards en Europe étaient désormais fixés sur ce pays, où se renouvelaient des prodiges de valeur et de fermeté, qui y sont comme une seconde nature; mais les passions y revivaient aussi, et par suite la discorde. La cause de la liberté n'y était pas autant compromise par les descamisados que par les serviles, et il s'y faisait plus de victimes le crucifix au poing, les chants d'église à la bouche, qu'au chant de la Tragala. A l'ouverture des cortès, le roi prononça un discours différent de celui qui avait été concerté avec ses ministres : il y énuméra les outrages qu'il avait reçus; puis, sortant sans attendre de réponse, il congédia ses ministres et forma un autre conseil (2). Une pa-

(i') Déclaration au nom des cours d'Autriche, de Prusse et de Russe, à la clôture du congrès de Laybach. — Circulaire aux ministres des trois cours. Pour les actes officiels, voyez Lesun, Annuaire.

Voyez aussi Capericue, Diplomates européens, p. 41 et 42.

CHATEAUBRIAND, Congrès de Vérone. Il fait l'éloge du cardinal Spina, qui, en qualité de chef de la légation pontificale, s'opposait à l'invasion autrichienne.

(2) Romagnosi avait écrit dès 1815, dans son livre Della costituzione d'una monarchia nazionale rappresentativa, t. I, p. 199: « Du moment que vous apportez la plus petite limitation au pouvoir arbitraire malgré le prince régnant, vous devez vous proposer un éternel divorce d'avec ce pouvoir; autrement, tout est perdu. Il est impossible, dans le cours ordinaire des choses, qu'un prince habitué au pouvoir absolu s'adapte à une autorité restreinte; il est impossible qu'il supporte de bon gré une sujétion dont il se croit lésé et humilié... La force des choses impose l'obligation d'expulser et de tenir éloigné un ennemi qui ne transige jamais, et de placer sur le trône une dynastie nouvelle, appropriée à la réforme introduite. »

reille dissidence ranima les ennemis de la constitution et ceux du roi, car elle encourageait à pousser, les uns à l'absolutisme, les autres à la licence. Les premiers dominaient dans l'Andalousie et dans l'Estramadure. Le curé Mérino dans la Castille, et la société des Martelli à Madrid, exercèrent une justice arbitraire; d'autres sociétés secrètes bravèrent l'autorité publique, notamment celle des cammuneros, qui avaient dans chaque village leur tour, dans chaque province la merindad; et l'exercice immédiat de la souveraineté populaire remplaça le pouvoir représentatif.

Morillo, de retour d'Amérique, défendit avec effort l'autorité; la flèvre jaune dévasta la Catalogne, l'Andalousie, l'Aragon. On avait enlevé le commandement de cette dernière province à Riego, sans rendre publiques les preuves d'une conjuration dont on le disait le chef. Il en résulta que le peuple de Cadix et de Séville refusa toute obéissance au roi, qui fut alors obligé de rappeler les cortès. Celles-ci s'occupèrent de régler les conventicules et la presse, et refrénèrent la démagogie. Afin de la dompter, le roi donna le portefeuille des affaires étrangères à Martinez de la Rosa (1), ministre modéré, qui retarda la chute du pouvoir sans y remédier, et le tint suspendu sur l'abîme qu'il ne pouvait fermer. L'énergie des exaltados s'accrut de la faiblesse de leurs adversaires : Riego en devint le chef, et Mina le héros. Cette convulsion offrit un mélange particulier d'anciennes idées nationales et d'imitations de la convention française. On se figura être au temps de Torquemada. quand les attentats contre la religion furent assimilés à ceux contre la constitution; on se crut aux jours de la terreur, lorsqu'il fut décrété que les accusés seraient traduits devant un conseil de guerre, jugés dans les six jours, et exécutés, sans appel ni grâce, dans les quarante-huit heures; quand Mina détruisait tout un village, et qu'il v écrivait : « Peuples, apprenez à ne pas donner asile aux ennemis de la patrie. » C'est ainsi qu'on se précipitait du despotisme dans l'anarchie, sans que le peuple prit parti pour les démagogues, sans que le roi se résignat à leurs outrages.

Enfin la guerre civile éclata, et le gouvernement se concerta avec les royalistes, dont une bande avait pour chef Quesada. Une autre, commandée par le Trappiste, qui marcha à sa tête le cru1899. Février

<sup>(1)</sup> Le ministère se trouva ainsi, à la même époque, confié dans trois grands États à trois littérateurs, Martinez de la Rosa, Chateaubriand et Canning.

1822. 92 juin.

cifix à la main, s'en alla prendre la Seu-d'Urgel, et les cris de Vive le roi absolu! rendirent la joie à Ferdinand; mais il n'eut ni le courage de vaincre, ni la fermeté qui se résigne à la défaite.

7 juillet.

Dans Madrid même, les deux partis se combattirent : Morillo défendait l'ordre; Riego était à la tête des patriotes, et Ferdinand n'avait plus que le titre de roi. Pendant ce temps, le gouvernement royaliste, qui siégeait à la Seu-d'Urgel, accomplit une contre-révolution, que le peuple vit de bon œil, en exerçant des actes de souveraineté « pendant la captivité de Ferdinand VII. » Puis les membres de cette junte, expulsés par le général Mina,

Septembre.

se réfugièrent en France.

Congrès e Vérone.

Au milieu de tant de révolutions, les souverains alliés se décidèrent à tenir un nouveau congrès à Vérone, où se réunirent tous les rois de l'Europe et les diplomates les plus renommés. Cinq affaires principales étaient sur le tapis : la traite des nègres, la piraterie dans les mers d'Amérique, la question entre la Russie et la Porte, l'organisation de l'Italie, la révolution d'Espagne.

Trois autres questions particulières en résultaient : la navigation du Rhin, l'insurrection de la Grèce, les intérêts de la régence d'Urgel, qui se présentait comme pétitionnaire.

L'abolition de la traite intéressait vivement l'Angleterre; mais comme elle paraissait n'avoir pour but que de substituer à tous les autres produits ceux des Indes et de la Grande-Bretagne, elle était traversée par les puissances. Nous avons vu quelle avait été l'issue des mouvements de l'Italie; il fut seulement enjoint à J'Autriche d'évacuer le Piémont et d'abréger l'occupation du royaume de Naples. Les députés de la Grèce ne furent pas même entendus; et quant à la Turquie, sa conservation importait à tous, afin qu'elle n'eût pas à augmenter démesurément la puissance russe.

Les souverains assemblés établirent entre eux les casus fæderis, pour lesquels ils se devraient réciproquement des subsides. Alexandre, qui avait pourtant reconnu les cortès en 1812, fut amené par ses alliés à les renier. Le gouvernement français, qui craignait de voir l'incendie espagnol gagner ses populations, dont les dispositions n'y étaient que trop favorables, demanda à y intervenir pour y mettre un terme; l'Autriche s'y opposa . dans la crainte que la France ne recouvrât par là l'influence qu'elle avait perdue; l'Angleterre seule, représentée par Wellington, fut d'avis de garder les frontières, mais de ne pas les franchir, et de faire quelques concessions aux peuples en révolution.

Cependant le congrès enjoignit à l'Espagne, si elle voulait conserver de bonnes relations avec les puissances, de rendre la liberté au roi, et « de changer un gouvernement contraire à ses mœurs, à la loyauté connue de ses habitants, à ses traditions tout à fait monarchiques. » Cette sommation n'étant pas écoutée, les hautes puissances rappelèrent leurs ambassadeurs.

Le cabinet espagnol demanda à son tour que la France levât le cordon sanitaire que, sous prétexte de la flèvre jaune, elle tenait sur la frontière, et qui entretenait les espérances des serviles; et qu'elle éloignât des confins espagnols les factieux et les brandons de discorde. Les libéraux français eurent beau se récrier contre des ministres qui se faisaient les exécuteurs de décrets liberticides; Chateaubriand voyait là une trop belle occasion de donner au drapeau blanc ce laurier militaire qui lui manquait (1). En conséquence, Louis XVIII s'exprima ainsi à l'ouverture des chambres: « Cent mille Français, commandés par un prince que « mon cœur se complaît à appeler mon fils, sont prêts à marcher,

- en invoquant le nom de saint Louis, pour conserver le trône
- d'Espagne à un petit-fils de Henri IV, pour préserver ce beau
- « royaume de sa ruine, et le réconcilier avec l'Europe ; . . . . et
- « pour laisser Ferdinand libre de donner à ses peuples les insti-
- « tutions qu'ils ne peuvent tenir que de lui seul. »

Le dogme de l'intervention ne pouvait être approuvé par le cabinet anglais, et les deux chambres du parlement protestèrent énergiquement. Canning, alors ministre, menaça, du haut de la tribune, de reconnaître l'indépendance des colonies espagnoles; mais on ne crut pas devoir s'opposer à main armée à l'expédition projetée, quoique l'opposition insistât pour une manière d'agir plus conforme à la dignité de la nation.

Le duc d'Angoulême entra en Espagne, en proclamant la délivrance du pays, et il fut contraint de combattre contre d'autres Français qui avaient pris parti pour la constitution. Il se vit bientôt entouré de tous les mécontents, de prêtres, de moines, de gens du

23 avril.

(1) Il soutient que la guerre d'Espagne ne fut pas imposée à la France; qu'elle était nécessaire pour son honneur et pour son indépendance, après les honteux traités de Vienne; que l'Autriche et la Prusse ne voulaient pas la voir victorieuse.

1825. 98 janvier. 1823.

peuple. Ceux qui avaient chassé intrépidement les Français du sol sacré de l'Espagne les y ramenaient alors, tant l'ordre nouveau avait peu pénétré, tant étaient peu populaires ces doctrines métaphysiques d'hommes qui ne savaient point respecter le passé, ni s'élever à la hauteur du peuple! En effet, les libéraux jouaient, aux yeux de la multitude, le même rôle que les Français en 1810; ils menaçaient la religion et le roi. Aussi le duc d'Angoulême entra-t-il sans résistance à Madrid, et le gouvernement se transporta à Cadix avec le roi. Mais les réactions ne tardèrent pas à commencer; la régence royaliste déclara ce gouvernement coupable de félonie; elle remplit les prisons, rétablit les anciens abus et encouragea les vengeances, que le duc d'Angoulême s'efforca toutefois d'adoucir.

Lorsque les chefs eurent abandonné le champ de bataille sans résistance, faute de se voir soutenus par le peuple, et que Ballesteros et Morillo eurent déposé les armes, Riego alla prendre le commandement de l'armée de Catalogne, la seule qui eût opposé de la résistance. Il leva des contributions de guerre, mit en réquisition les vases sacrés, et combattit avec un courage désespéré; mais ses forces s'étant épuisées, il se vit contraint de fuir, et fut arrêté. Cadix, défendu par quinze mille hommes et deux mille canons, fut pris par l'armée française; et le roi, délivré de l'obligation de maintenir les lois qu'il avait jurées, déclara nul tout ce qui avait été fait.

Un grand nombre d'Espagnols compromis dans ces événements avaient pu s'enfuir; mais Riego fut conduit au gibet d'une manière ignominieuse. Ferdinand n'écouta ni les Français, qui voulaient une amnistie, ni les puissances, qui lui conseillaient de donner de bonnes institutions: des commissions militaires furent instituées partout, et ne pardonnèrent ni au sexe ni à l'âge. Cinquante-deux compagnons de Torijos, arrêtés par trahison, furent massacrés dans un seul endroit.

Les libéraux européens, qui avaient toujours considéré la France comme favorable aux idées de progrès, ne pouvaient revenir de la voir se faire l'exécutrice des décrets du Nord, et assister, l'arme au bras, au supplice des patriotes. Les royalistes, d'un autre côté, faisaient grand étalage de ces cent mille hommes qui venaient de traverser impunément l'Espagne, inaccessible à Napoléon, pour aller à son extrémité arracher le roi d'une fie

Octobre.

inexpugnable, et qui s'en retournaient au bout d'un mois, sans rien emporter que leurs armes. Cette victoire sans gloire, qui trouva ingrats ceux-là même dans l'intérêt desquels elle avait été remportée, valut au duc d'Angoulême le même honneur qu'avaient obtenu les victoires de don Juan d'Autriche, de Sobieski et d'Eugène de Savoie, sur les Turcs; le pape lui envoya les mêmes présents qui jadis avaient été la récompense de ces héros.

Le Portugal subissait le même sort que le pays voisin; le peuple n'y était pas façonné aux idées constitutionnelles, et tous les citoyens agés de plus de vingt-cinq ans y étaient appelés aux élections. Au milieu des élans de la liberté, on prétendit replacer le Brésil sous le système colonial; et don Pedro, cité devant les cortès, fut au contraire proclamé empereur de l'autre côté des mers. Il en résulta une guerre, qui réjouit fort la sainte-alliance.

La reine était à Lisbonne à la tête des absolutistes; le comte d'Amarante, qui se souleva en faveur de ce parti, s'unit aux Français d'Espagne et à don Miguel, second fils du roi; et le gouvernement absolu fut proclamé.

C'est ainsi que la faction libérale paraissait succomber partout, mais non pas la liberté, ce juif errant qui chemine toujours et n'arrive jamais, mais qui jamais non plus ne désespère.

## CHAPITRE XX.

LA TURQUIE ET LA GRÈCE.

On voulut confondre avec ces révolutions celle de la Grèce, bien qu'excitée par des besoins et des sentiments tout différents. Nous avons plusieurs fois répété que nous considérions l'empire turc comme en dehors du droit commun de l'Europe : ce n'est rien de plus qu'une horde armée qui, ayant dressé ses tentes dans les plus belles contrées de l'Europe et de l'Asie, maintient les nations véritables dans l'ignorance et la barbarie. Tout ce que nous regardons comme des habitudes barbares, et que nous nous glorifions d'avoir répudiées, subsiste en Turquie; les propriétés y sont incertaines, puisque le maître unique du sol est le

1.095

sultan, à qui elles reviennent en entier à défaut d'héritiers, et pour une portion s'il en existe. Les magistratures sont données à ceux qui les payent; on achète les témoins; on enlève les femmes pour en peupler le harem, les jeunes garçons pour en faire des eunuques ou des icoglans. Comme les Turcs n'ont point pris racine sur le sol, et qu'ils ne se sont jamais élevés à la dignité de nation, ils exigent une taxe du pays, où l'organisation municipale qui a survécu entretient constamment le désir et le besoin de l'indépendance. Ils se soutiennent uniquement parce que leur pouvoir central est supérieur aux lois anarchiques des opprimés, qui, lors même qu'ils s'insurgent, sont isolés et énervés par leurs passions. Quelles réformes opérer là où la religion est la loi, là où il aurait fallu lutter contre le pouvoir militaire des janissaires, associé à la puissance religieuse des ulémas?

Nous avons déjà parlé de l'origine des janissaires; ils ne se recrutaient plus au moyen de jeunes garçons chrétiens enlevés à la guerre, mais uniquement parmi les enfants ou les parents des janissaires, ce qui les rendait plus unis et plus forts. En campagne, ils vivaient, comme toute l'armée, aux dépens du pays; en temps de paix, douze mille d'entre eux recevaient une faible solde; les autres s'équipaient et s'entretenaient à leurs frais. Ils étaient en conséquence obligés de travailler comme boulangers, comme savetiers, comme bateliers. Ils avaient ainsi des rapports fréquents avec le peuple, ce qui les rendait très-redoutables dans les soulèvements, qui coûtèrent la vie à cinq sultans et le trône à plusieurs. Cependant ils tyrannisaient aussi le peuple, et on les vit parfois mettre en réquisition tous les charpentiers et tous les maçons de Constantinople pour se faire élever une caserne, ou pour construire et orner quelque riche magasin; parmi plusieurs autres priviléges, ils s'étaient arrogé celui de brûler et de broyer le café, que toute la ville devait acheter dans un seul endroit.

Lorsque la bataille de Lépante eut abattu les forces de l'empire, les sultans, cessant d'être guerriers, se firent dévots; alors les ulémas prévalurent: se concertant avec les janissaires, ils fomentèrent leur licence, leur rapacité, et préparèrent avec une longue habileté les coups que devaient frapper leurs associés. Au commencement du siècle, il y avait, dans Constantinople seulement, quatre cent quatre-vingt cinq mosquées pour la prière du vendredi, et cinq mille mosquées ordinaires; de là une foule de mi-

1780. 17 avril-

nistres du culte opiniâtrément attachés aux anciens usages. La force matérielle et le fanatisme, qui donnèrent dans l'origine tant d'énergie à l'empire, seraient actuellement les seuls éléments de régénération; mais comme ils répugnent trop à une société civilisée, la décadence devient de jour en jour plus évidente.

Le sultan Abdoul-Hamid laissa en mourant, à Sélim III, fils de Moustapha III, un empire dont la faiblesse se manifestait par de fréquentes révoltes. Parmi les plus dangereuses il faut compter celle de Passwan-Oglou, qui ne put être domptée qu'à l'aide de toutes les forces de la Turquie; encore le rebelle obtint-il le pachalik de Widdin. Sous ce règne, les Français, les Anglais et les Russes firent tour à tour ou ensemble la guerre à cet empire affaibli. Toujours flottant dans ses amitiés, Napoléon chercha à le tirer de la torpeur et à réveiller son esprit belliqueux (1), sans s'inquiéter de mettre l'Europe en feu et la civilisation en péril, pourvu que ses ennemis eussent à souffrir. Mais il y employa des moyens inopportuns, tels que la presse et le récit de ses batailles. Il ne fit par là qu'effrayer ceux qu'il voulait encourager, sans empêcher les Russes de faire la guerre à la Porte comme alliée de la France, et de pousser leurs conquêtes jusqu'à Ismaïl, ce qui leur valut la paix avantageuse de Jassy.

Cette décadence croissante fit reconnaître à Sélim la nécessité d'une réforme. Voyant que le despotisme, les muets, les poignards n'avaient pas garanti ses prédécesseurs, il songea à se procurer une armée et des finances. Il mit en conséquence un impôt sur le vin, et organisa à côté des janissaires une nouvelle milice, qui fit dignement ses preuves au siége d'Acre. Mais les ulémas jetèrent les hauts cris; ils furent secondés par les janissaires, irrités de ce que le sultan voulait pousser les Turcs dans les voies de la civilisation, ou plutôt déterminer leur affaiblissement. Renversant leurs terribles marmites, ils portèrent la flamme et le massacre dans Constantinople (2). Le sultan les

1807.

<sup>(1)</sup> Napoléon disait à Sainte-Hélène avoir écrit à Sélim: « Sultan, sors de ton sérail, mets-toi à la tête de tes troupes, et recommence les beaux jours de ta monarchie. »

<sup>(2)</sup> Comme on murmurait contre l'institution de la nouvelle milice (Nizam y dgébid), il fut publié un écrit que l'on croit l'ouvrage de Sélim. Il commençait ainsi: « Le Très-Haut ayant voulu que la race des hommes, depuis Adam jusqu'au jour du jugement, fût condamnée à soussir, la Providence a créé

excommunia, et fit marcher contre eux les troupes de quarante pachas; mais les janissaires l'emportèrent, et, après avoir déposé le sultan philosophe, ils abattirent ses institutions et firent tomber les têtes de ses favoris. Mustapha-Baïrakdar (porte-étendard), pacha de Routchouk, accourut à Constantinople, suivi de ses soldats, et, ayant renversé les chefs de la révolte, il voulait rétablir Sélim sur le trône; mais le trouvant assassiné, il fit ceindre le cimeterre à Mahmoud, et commença à gouverner avec autant de force que de sévérité. Alors le parti contraire se révolta en fureur, et proclama Moustapha IV; mais Baïrakdar fit étrangler ce prince; puis, mettant le feu à un magasin à poudre, il s'ensevelit sous les débris avec les chefs de la révolte.

28 juillet.

Mahmoud était resté jusqu'à vingt-deux ans livré aux femmes et aux ulémas, éducation habituelle des futurs Grands Seigneurs; et celui que certains écrivains se plaisent à exalter comme un réformateur ne voyagea jamais dans les paysétrangers, dont il ne connut pas davantage la langue; mais la captivité de Sélim, devancant pour lui les leçons de l'expérience, lui inspira la haine des janissaires et la volonté de tenter des innovations, queiqu'il fût Turc. Doué d'autant de qualités que son prédécesseur, et d'une plus grande fermeté, il choisit de bons ministres, multiplia les vengeances et les châtiments, et se proposa de soustraire l'autorité à tant d'entrayes.

Il trouvait tout au plus mal. La Perse hostile avait déterminé le pacha de Bagdad à se révolter; les Wahabites lui avaient arraché la Syrie et l'Arabie; les armées russes couvraient les rives du Danube et du Konban; la Bosnie et la Servie se mutinaient; All,

un empereur du monde, pour administrer les affaires de toute la compagnie de ses serviteurs. » Il se plaignait ensuite de ceux qui se montraient trop attachés aux anciens usages : « Voulez-vous que je vous répète les troubles arrivés sur la terre avant que le Nizam y dgébid existât? Observez les désordres de l'Arménie causés par les Kurdes Gellali , l'insolence de Sary-bey-Oglou , les dévastations des Wahabites , etc. Est-ce le Nizam y dgébid qui a fait cela? Cependant une canaille, lie du peuple , se réunissant dans les boutiques de barbiers et dans les cafés , oublie ce qu'elle est, et se permet d'injurier la Sublime Porte. N'ayant pas été visitée par le châtiment , elle s'enhardit à dire tout ce qu'il lui platt. Qu'il vous souvienne toutefois du temps de Soliman le Canonique. Alors , comme aujourd'hui , le peuple raisonnait ; or , l'empereur fit couper la langue aux médisants et les oreilles à ceux qui les écoutaient , en les faisant clouer, pour l'exemple, sur une porte, dans un lieu très-fréquenté. »

pacha de Janina, favorisé par l'Angleterre, tentait de lui enlever l'Albanie et les îles Ioniennes. A l'intérieur, il n'y avait ni trésor, ni soldats, ni confiance; les janissaires étaient mutins, les ulémas hostiles. La fortune le seconda dans le commencement; il recouvra les clefs des villes saintes de l'Arabie; comprima les pachas turbulents de Widdin et de Bagdad; réduisit au silence les afghans, soumit les mamelouks à la discipline, et répandit dans l'armée une nouvelle vie; termina la longue guerre de Moldavie par la paix de Boukharest; conclut un traité avec la Russie, que menaçait un ennemi plus fort, en renonçant aux villes et aux districts situés sur la rive gauche du Pruth, et s'appliqua à des améliorations intérieures, pendant qu'il n'avait point d'empéchement à redouter de la part de la Russie ni des autres puissances, occupées à se défendre contre Napoléon.

Le zèle religieux était attiédi par les idées de la révolution et par les victoires des Anglais dans l'Inde, comme encore par celles des Wahabites. C'était déjà un avantage pour les sujets de n'avoir à obéir qu'à un seul tyran. Le peuple prit donc Mahmoud en affection, et sa popularité lui donna la hardiesse d'oser davantage. Comme il était le dernier de sa race, et qu'en l'assassinant on eût fait périr le khalifat, il demeura inviolable au milieu des haines des janissaires et des ulémas.

Il s'inspira des conseils de Hali-Effendi, qui, ayant été ambassadeur à la cour de Napoléon, avait pu voir les réformes possibles, et les indiquait à son maître. Mahmoud, ayant en lui une confiance entière, remplit, d'après ses avis, les alentours de la capitale d'instruments de supplice, sur lesquels expiraient, dans d'horribles souffrances, les nombreux bandits qui les infestaient. La colère des janissaires se tourna contre le ministre, et le sultan, exauçant leurs désirs, l'envoya en exil: il accorda cependant à ses larmes un firman qui lui assurait la vie; mais à peine était-il parti, qu'il envoya l'ordre de l'égorger, et ses dépouilles firent entrer dans le trésor dix millions de piastres.

Quand les Anglais sortirent de l'Égypte après la courte occupation française, cette province aurait dû être restituée à la Porte; mais les mamelouks, qui y avaient toujours dominé, y reprirent leur autorité désordonnée; tyrannie féodale, qui les laissait libres d'obéir, autant que cela leur plaisait, au pacha envoyé de Constantinople. La Porte, résolue de détruire cette milice

Circassie et de la Géorgie, mais encore elle eut recours à l'astuce et aux trahisons, ses moyens ordinaires. L'amiral turc, les avant invités à un banquet, les sit assaillir à coups de fusil : mais le vieux Ibrahim et le jeune Bardissi, leurs principaux chefs, purent échapper à ce guet-apens. Le nouveau pacha envoyé au Caire, Kosrew. qui devait s'y soutenir avec l'aide des soldats recrutés dans tout l'empire, fit une guerre d'extermination aux mamelouks; mais Méhémet-Ali, les beys, excités par Méhémet-Ali, reprirent le dessus. Cet homme obscur, marchand de tabac dans la Macédoine, étant allé dans ce pays comme chef des Arnautes (1), y employa tous les movens qu'il crut propres à son agrandissement, se déclarant tantôt pour une faction, tantôt pour une autre; lion qui ne dédaignait pas de s'affubler de la peau du renard. Après avoir battu Kosrew (2). il fut fait gouverneur de l'Égypte, aux acclamations du peuple. c'est-à-dire, des soldats et des ulémas; il se revêtit de la pelisse d'honneur, et parcourut le pays, au milieu des cris de joie. La Porte fut obligée de reconnaître les droits de cette domination nouvelle, tels qu'ils étaient avant l'invasion française; et Méhémet-Ali, aussi rusé qu'ambitieux, put dire : L'Égypte est à l'encan; elle demeurera à celui qui donnera le plus d'argent ou le dernier coup de sabre (3).

La Porte était ainsi réduite à se confesser inférieure en forces; elle était en même temps menacée par l'autre élément de son existence, le fanatisme.

Wahabites.

Les Wahabites, dont nous avons dit l'origine, se proposaient pour but de rappeler l'islamisme à la rigoureuse observation des temps primitifs, d'en écarter les abus pour s'en tenir à adorer Dieu, de supprimer l'usage de la pipe et des habits de soie. Forts de leurs armes et de leur exaltation, ils commençaient, en entrant dans une ville, par renverser les tombeaux des scheiks tutélaires et les bazars; mais, au lieu d'établir une domination unique, ils conservaient l'indépendance de chaque tribu, sans laisser toutefois éclater les guerres civiles; et ils faisaient rendre la justice par des tribunaux réguliers.

- (1) Les Arnautes sont des milices de Skipetars et de Gras, de la Romélie.
- (2) De là l'inimitié que ce vizir manifesta contre le vice-roi jusqu'à ces derniers temps.
- (3) Voyez Félix Mengin, Lutte de l'Égypte sous le gouvernement de Mohammed-Aly. Paris, 1823, 2 vol.

1803.

1804

181 2.

1818.

4848.

La Porte, se repentant, mais trop tard, de les avoir laissés prendre tant d'accroissement, donna ordre à Suleiman, pacha de Bagdad, de les exterminer. Ali-Kiaga, général de ce pacha, pénétra avec beaucoup de difficulté dans le district de Lahsa; mais, gagné peut-être, il battit en retraite. Enhardis par ce succès, les Wahabites s'avancèrent jusqu'à la Mecque, dont ils se rendirent maîtres, et y ayant amoncelé une énorme quantité de pipes, dont quelques-unes étaient très-riches, ils y mirent le feu. Lorsqu'Abdel-Aziz, leur chef, eut été assassiné par la vengeance d'un Persan, Ibn-Saod, qui lui succéda, raviva chez les siens l'ardeur des conquêtes. Il dévalisait les caravanes sacrées, et détruisait les mosquées. Il n'en put faire autant de la Kaabah, à cause de sa solidité; mais il éloigna les pèlerins en comblant les puits. Il n'emmenait cependant pas à sa suite plus de six mille hommes lors de l'expédition qui remplit de terreur l'Yémen, la Syrie, et les plaines situées de l'autre côté de l'Euphrate.

Lorsqu'une fois Méhémet-Ali se fut affermi dans la vice-royauté de l'Égypte, il se proposa de les dompter; mais il lui fallait auparavant assurer ses derrières, en détruisant toute la race des mamelouks. La cérémonie dans laquelle le vice-roi devait donner solennellement la pelisse d'honneur à Touzon, son second fils, qui devait commander cette croisade, lui en fournit l'occasion. Tous les mamelouks furent massacrés par des troupes apostées, et le farouche Ali ne fut certain qu'il n'y avait plus rien à craindre que lorsqu'il eut vu les quatre cent soixante-dix têtes sanglantes de ses victimes. Mais il faut se figurer, lorsqu'il s'agit des Turcs, qu'on entend raconter des événements arrivés il y a cinq cents ans.

Il hâta alors l'expédition contre les Wahabites; mais les trois mille hommes commandés par Touzon, que l'on considérait comme trop nombreux pour opérer contre des bandes errantes, furent mis en déroute. Quoique Touzon, ayant ensuite réparé ses pertes, eût repris Médine et la Mecque, et qu'il fût parvenu, après une longue campagne, après une série de négociations et de trahisons, à dompter ces fanatiques, ils ne tardèrent pas à se relever. Mais Ibrahim, le fils aîné de Méhémet, qui bientôt devait être son orgueil et l'objet de ses plus chères affections, dirigea contre eux une nouvelle expédition. Abdallah, leur chef, moins habile que brave, tomba entre ses mains; et l'extermination fut le moven qu'il employa pour rétablir la tranquillité.

1819.

Méhémet détruisit de même les États de Dongola, de Barbar, Chendi, Halfay, Kordofan et le royaume de Sennaar, où la dynastie des Toungis avait subsisté depuis l'an 890 de l'hégire, et donné vingt-neuf rois au pays.

Alexandrie et Constantinople fêtèrent le jeune « pacha des villes saintes. » Ce n'était pas cependant le triomphe de la Porte, mais bien celui de Méhémet-Ali. Avide d'invasions sans savoir les régler, il tyrannisa l'Arabie, ce qui fit que cette conquête tourna à son détriment. Touzon, qu'il avait expédié dans la Nubie pour réunir ce pays à l'Égypte, fut tué par l'ennemi, et sa mort fut vengée par celle de plus de trente mille personnes.

Cependant Méhémet, despote astucieux, novateur égoiste, mais doué d'une intelligence supérieure, apprit à lire, se fit initier aux arts des chrétiens; et, habile à relâcher les liens qui l'attachaient à la Porte, il s'appliqua à organiser le pays, en le gouvernant comme s'il lui eût appartenu en propre. Aussi l'opinion générale était-elle qu'il n'attendait qu'une occasion pour proclamer son indépendance, dont il faisait déjà usage.

Les soulèvements se reproduisaient aussi dans d'autres parties de la Turquie, attendu que, sous les tyrans, on ne réclame pas, on conspire. Des incendies fréquents annonçaient le mécontentement, et la Porte était contrainte d'accorder à la rébellion triomphante ce qu'elle avait refusé à la fidélité suppliante.

Grèce. -

La décadence évidente de la Turquie devait paraître favorable à la régénération de la race hellénique, peuple deux jois vaincu, qui n'avait point pactisé avec la tyrannie, ni même perdu l'espérance dans les moments les plus désastreux. Les Grecs occupent la péninsule située au sud des Alpes orientales, sur laquelle la Porte avait institué quatre pachaliks: celui de Salonique, comprenant l'ancienne Macédoine; celui de Janina, qui est l'Albanie Arnaute; celui de Livadie, l'ancienne Hellade, et celui de Tripoli, embrassant la Morée; sans compter les îles de Candie et de Négrepont, les Cyclades et les Sporades, placées sous le commandement direct du capitan pacha.

Tout les séparait de la horde conquérante, le langage, la religion, les habitudes, les souvenirs, les espérances. Les Turcs, ignorants, avaient dû, dès les premiers instants de la conquête, se servir des Grecs pour l'administration de l'empire; et quelques familles privilégiées du quartier de Constantinople, appelé le Phanar, dirigeaient la diplomatie et les finances (fanarioles): c'étaient des gens que l'intérêt attachait, il est vrai, aux dominateurs; mais encore pouvaient-ils, pour seconder leurs frères, trahir les secrets de l'État, et le mettre en péril. Quand la plaine thessalienne eut été soumise, le gros de la nation et ce qu'elle comptait de mieux se réfugia dans les montagnes, s'y réglant, non par des statuts, mais par des coutumes; et, des hauteurs de l'Olympe, du Pélion, des rochers du Pinde et des Agrapha, s'élançaient ces hommes déterminés, pour ravager le territoire occupé par les Turcs et les Grecs soumis à leur joug, ce qui leur valut le nom de Clephtes.

Les Turcs, fatigués de combattre des gens pauvres et indomptables, se décidèrent à les laisser vivre sous leurs propres lois, en conservant l'usage des armes, sous la condition d'un léger tribut; mais ceux qui habitaient les points les plus élevés dans la montagne se refusèrent à toute transaction.

Clephte.

· Dès son plus jeune âge, le Clephte était habitué aux privations, à la souffrance, au courage; prêt à affronter la mort pour piller, comme pour défendre son territoire ou pour ne pas renier sa religion, et bravant à sa dernière heure la cruauté raffinée des musulmans. Contents de peu, ces hommes rudes gardaient leurs troupeaux, et ne considéraient pas le brigandage comme un opprobre; ils décidaient par les armes les différends qu'ils ne pouvalent terminer à l'amiable, et respectaient les femmes prisonnières. Ils ne combattaient pas selon les règles européennes, mais disséminés cà et là, tirant à mire posée, prenant la fuite, tombant sur l'ennemi par surprise : et comme ils ne considéraient point qu'il y eût pour personne d'obligation à se comporter avec vaillance, ils ne gardaient point souvenir de ceux qui mouraient en braves, mais bien de ceux qui cédaient lâchement. Les femmes excitaient leur valeur, et les assistaient dans leurs fatigues; parfois les popes marchaient à leur tête, ou combattaient dans leurs rangs. Parfois deux Clephtes ou un plus grand nombre se juraient sur les autels fraternité d'armes (ἀδελφοπλῖται) à la manière antique, pour n'être pas séparés, même par la mort (1). Les alliances étaient parmi eux un héritage, de même

<sup>(1)</sup> Avant le soulèvement de 1815, Milosch emmena sain et sauf un Turc auquel il était lié par une fraternité de ce genre.

que les inimitiés et les vengeances. Après la mort du père, la mère le remplaçait dans le commandement domestique. L'épouse adultère était tuée par le mari ou par les parents. Cette existence aventureuse avait pour eux autant de charmes que le bien-être de nos villes peut en avoir pour les citadins amollis. Les troupeaux leur fournissaient une nourriture simple; leurs guerriers faisaient rôtir les viandes destinées à leur repas, comme les héros d'Homère, et les arrosaient de copieuses libations de vin, au milieu de saillies spirituelles et de chants joyeux. Entourés de gens pillés et outragés par eux à chaque instant, ils puisaient des forces et d'austères consolations dans les sacrifices même qu'ils s'imposaient.

Ceux qui, habitant à une moindre hauteur, étaient plus exposés au danger, créèrent pour leur défense une milice entièrement composée de Grecs dits Armatoles, qui s'étendait de l'Axius à l'isthme de Corinthe; elle était divisée en autant de bataillons indépendants que l'on comptait de districts, et commandée par un capitaine héréditaire, qui résidait au chef-lieu. Les Turcs durent accorder certaines franchises à ces Pallikars, qui dépendaient ainsi du pacha; mais comme ceux-ci cherchaient toujours à empléter sur leurs priviléges, c'était une guerre continuelle entre eux et les Armatoles, qui, lorsqu'ils avaient le dessous, se réfugiaient dans les cantons plus montagneux, et redevenaient Clephtes.

La poésie, qui jamais ne mourut à l'entour des monts que les anciens avaient donnés pour habitation aux Muses, se raviva pour maintenir l'esprit d'indépendance et pour célébrer ses martyrs. Aussi les chants clephtes redisent-ils les exploits des braves, terreur des Turcs et des troupeaux; leur courage à endurer la faim, la soif, les tortures; leur dévotion à l'égard des popes et des religieux (1). C'est l'ouvrage de poëtes inconnus, !poussés, non par le désir de se faire un nom, mais par le besoin de s'épancher. Les aveugles les apprennent par cœur, et, rapsodes nouveaux, y adaptent des airs pour les répéter en mendiant; aussi on les entendait chanter: « Un fusil, un sabre, ou, faute de « mieux, une fronde, voilà nos armes. Avec le fusil, le sabre, « la fronde, j'aurai des champs, des blés, du vin. J'ai vu les

<sup>(1)</sup> Voy. FAURIEL, Chansons populaires de la Grèce, 1824. On a publié en 1837 une collection des Piesma, traditions des Monténégrins, concernant Ivon le Noir et les combats contre les Turcs.

- « agas prosternés à mes pieds; ils m'appelaient leur seigneur
- « et maître. Je leur ai enlevé leur fusil, leur sabre et leurs pis-
- « tolets. O Grecs, relevez vos fronts humiliés! Prenez le fusil,
- « le sabre, la fronde, et nos oppresseurs vous nommeront bien-« tôt leurs seigneurs et maîtres. »

Tandis que les Turcs restaient attachés au fatalisme, les Grecs Slaves se confiaient dans la Providence : tout en obéissant, ils se rappelaient les anciens jours de la Grèce, et se nourrissaient d'espérances.

Le système communal avait survécu parmi eux avec ses formes représentatives; ils élisaient leurs juges, les percepteurs des impôts, et répartissaient entre eux les tributs et le recrutement. Ils respectaient les vieillards, tellement que des villages entiers n'étaient administrés que par l'ancien du pays. Le culte du foyer y était très-vif; et comme ils ne concevaient point les idées de nation et d'État, ils n'avaient que celles de famille, de tribu, de patrie et de religion. Mais ce que la constitution ne donnait pas. la constitution religieuse le produisait. A peine s'ils avaient sur leurs rochers inaccessibles des prêtres et des églises : c'était donc pour eux une fête lorsque arrivait un pope pour célébrer la messe dans quelque pauvre oratoire, ou dans une caverne où ils avaient déposé des reliques miraculeuses. Ainsi l'Église avait conservé beaucoup de pouvoir sur les masses. Le patriarche, assisté de son synode, correspondait avec six exarques, ceux-ci avec les évêques et avec les curés, qui dirigeaient les anciens, préposés à l'administration publique. C'était un gouvernement patriarcal indépendant de celui des conquérants, et qui se séparait d'eux de plus en plus. L'espérance patriotique se traduisait jusque dans les hymnes sacrés qui chantaient le royaume du Christ, la restauration de la sainte Jérusalem, et le triomphe de l'Église militante.

Une nation remplie de pareils sentiments se laissait opprimer, mais non corrompre; et le jour du Seigneur arrive pour ceux qui ne sont pas corrompus.

Une seule cause de trouble subsistait dans le pays, la mésintelligence entre les Grecs schismatiques et les catholiques; car le patriarche tendait toujours à favoriser les siens, en discréditant ceux qui étaient pour le pope. En 1817 notamment, le métropolitain Gérasime obtint un hatti-schérif du Grand\_Seigneur, enjoignant aux catholiques de se rendre à l'église des schismatiques dans Alep. Il en résulta du tumulte, et par suite il y eut des personnes tuées, beaucoup d'autres incarcérées.

Les empereurs de Russie avaient fomenté, comme nous l'avons vu, les idées d'insurrection parmi les Grecs toutes les fois qu'une diversion leur était nécessaire, sauf à les abandonner quand ils n'en avaient plus besoin. La reine Anne d'Angleterre avait aussi envoyé parler aux Grecs de religion, de patrie, d'affranchissement, pour tirer parti d'eux contre les Turcs dans la guerre qu'elle projetait de concert avec Charles VI, et qui n'eut aucun résultat.

Les Grecs auraient dû, après tant d'épreuves, ne plus croire aux étrangers, si ce n'était pas la dernière illusion que déposent les nations souffrantes. Mais la première étincelle jaillit d'un point d'où on l'aurait le moins attendue.

Les Albanais, bande guerrière d'un million et demi d'individus, fournissent à l'empire turc ses meilleurs soldats; mais leur existence de horde les empêche de se civiliser, quoiqu'ils soient si rapprochés de l'Italie. La race noble s'appelle parmi eux Mirditi, c'est-à-dire les braves. Chacun de ses membres peut se faire boulouk-bachi ou capitaine; il engage une bande, et va se mettre au service, ou se livrer au brigandage. Ce sont de bons soldats et des voleurs très-habiles. Les gens du vulgaire sont appelés Skipetars ou montagnards. Ils conservèrent, avec l'énergie des anciens Grecs, la croyance chrétienne jusqu'après la mort de Scanderbeg, quand Bajazet les obligea de se faire musulmans. Le plus grand nombre toutefois s'enfuit dans les îles ou dans des montagnes inaccessibles, d'où beaucoup sortent pour faire le métier de bûcherons, de moissonneurs, de maçons, de tailleurs; d'autres restent dans des maisons isolées, qu'ils fortifient, et où ils vivent pauvrement. Ce sont des hommes robustes, catholiques superstitieux ou grecs schismatiques, ou bien encore musulmans, divisés là aussi en schyytes et en sunnites. Roger de Sieile et les croisés avaient introduit dans le pays des beys et des agas héréditaires, sorte de féodalité modifiée. Aujourd'hui on y trouve le moyen âge, l'anarchie féodale, les excursions, le droit de guerre et de justice, les vengeances, la piraterie, la division en fares ou clans. La Porte a cherché à substituer à cet état de choses quelques formes de gouvernement régulier, en exterminant les chefs; mais les beys, expulsés des châteaux, se

retirent dans les montagnes, où ils se rendent indépendants, et donnent asile à ceux qui viennent les v joindre. S'ils ne peuvent résister davantage, ils se réfugient dans le Monténégro.

Depuis un siècle, le Monténégro, qui, situé en face de l'Italie, domine la Dalmatie, l'Herzégovine et le nord de l'Albanie, est le repaire invincible des rebelles gréco-slaves. On en comptait, dans le dix-septième siècle, de vingt à frente mille; on en compte aujourd'hui cent vingt mille. Ils ne forment point un peuple constitué : c'est un asile d'insurgés, quels qu'ils soient, ou tout au plus une réunion de familles sous un chef. Tous y combattent, jusqu'aux femmes; et c'est une insulte que de dire à quelqu'un : « Les tiens sont morts dans leur lit. » Ils n'ont ni villes, ni forteresses, ni chemins. La Russie est maintenant révérée des Monténégrins comme jadis l'était Venise. Déià le czar Pierre les avait excités contre la Porte: et, vers la fin du siècle passé, ils se rendirent célèbres en combattant contre elle avec une énergie farouche. Lorsque Napoléon eut fait la paix avec elle, ils ne cessèrent jamais de harceler les garnisons qu'il tenait sur leurs frontières; et, en défiance contre la civilisation, ils refusèrent les routes qu'il offrait d'ouvrir sur leur territoire.

La partie de l'Albanie soumise à la Porte était partagée en trois gouvernements : de Delvino, de Paramatia et de Janina : ce dernier comprenait le plus grand nombre de Grecs et de Schipetars. Le pays n'était pas soumis cependant à un vizir absolu ; mais chaque ville ou canton formait une espèce de république subdivisée en fares, avec de gros feudataires vassaux de la Porte, en opposition avec les autorités ottomanes, dont ils empêchaient les abus.

Au milieu de ce royaume étrange avait grandi Ali-Tébé- Ali-Tébélen. len, qui commença, comme les anciens héros, par voler des troupeaux et des champs; puis, à mesure que son ambition augmentait avec sa bande, il marcha entre le gibet et l'empire. Dans un État où la valeur conduit à tout, il mit la sienne au service de quiconque en avait besoin. Après avoir obtenu la main d'Emina, fille du pacha de Delvino, rebelle à la Porte, il dénonça son beau-père, et vit sa tête abattue. N'ayant pu lui succéder, comme il l'espérait, il songea à se rendre fort dans le pays où il était né, en se débarrassant de ses rivaux. Il tua son beau-frère, pacha d'Argirocastro, et, sur son cadavre, il devint l'époux de sa propre sœur. Quoiqu'il ne pût encore succéder à celui-là, son forfait



le rendit célèbre et redouté. Bientôt, voyant la faiblesse de l'empire, la vénalité du divan, l'impatience des Grecs, et sentant ce qu'il y avait chez lui de résolution, il conçut le projet de se rendre maître de l'Albanie, peut-être même de toute la Grèce.

Sélim, pacha d'Épire, avait apporté quelque adoucissement aux mesures de rigueur ordonnées contre les chrétiens rebelles : la Porte, le soupconnant d'intelligence avec les Russes et les Vénitiens, envoya ordre à Ali-Tébélen de le tuer; ce qu'il fit à l'ombre de l'hospitalité. Il obtint, en retour de la tête du pacha, qu'il envoya à Constantinople, le sandjiakat de Thessalie, avec quatre mille hommes pour balaver les bandes chrétiennes des vallées du Pénée. C'était le moment où les émissaires d'Orlof excitaient à l'insurrection, en promettant l'assistance de Catherine et de Joseph II. Mais le peu de forces expédiées par les Russes, avec des bâtiments mal équipés, ne firent qu'empirer la condition des opprimés, qui, bientôt abandonnés, furent tués par milliers. Une partie des vaincus s'enfuit dans les îles Ioniennes, les autres frémirent sous leurs chaînes appesanties; ceux qui ne purent les supporter se réunirent en bandes armées dans la Morée, et aux lieux où fut Sparte.

1780.

Ali-Pacha, expédié contre eux, réussit, en employant tour à tour la force des armes et l'artifice, à rétablir le calme, des Thermopyles à la vallée de Tempé. Ayant ainsi acquis de la renommée et des trésors, il acheta le sandjiakat de Janina, ce qui lui donnait l'Épire et la faculté de se venger de ses ennemis. L'argent, les intrigues, la violence, étaient pour lui des moyens indifférents; la peste accumula sur lui les héritages; les voluptés ne lui firent pas oublier l'ambition ni les forfaits; il caressa tous les partis, s'enivra à la santé de la Vierge Marie, acheta les membres influents du divan, parla aux Grecs de liberté, tout en exécutant les sentences sanguinaires de la Turquie contre tout ce qui s'élevait parmi les Grecs, et commença par le pillage les vengeances dont il avait hérité, ainsi que les siennes propres.

1788.

Confirmé dans son poste par Sélim, il régla l'administration, en mettant à profit l'habileté des Grecs, et se réjouit des fréquents triomphes qui, obtenus par la trahison, étendaient les limites de ses domaines.

Il trouva de rudes adversaires dans les habitants de la commune indépendante de Souli, située à douze lieues de Janina, sur le bord de l'Achéron. A l'approche du péril, ils portaient des vivres sur la montagne de Cassiopée, où ils réunissaient leurs troupeaux, et malheur à qui venait les y attaquer! Irrités des massacres d'Ali dans la plaine, ils l'attaquèrent, le repoussèrent, et, parcourant la Thesprotie et le Pinde, ils ravagèrent le pays et y détruisirent les communications; mais ils ne surent pas profiter de la victoire pour se rendre indépendants. Ali puisa une nouvelle vigueur dans sa défaite, et, tout en s'occupant d'autres entreprises, il surveilla ses ennemis, qu'il voyait s'endormir.

Lorsqu'après la chute de la république de Venise le drapeau tricolore flotta à Corfou, en déployant les paroles magiques de liberté, Ali accepta la cocarde française, pour qu'elle le fit reconnaître de l'Europe. Il se donna à Bonaparte comme « un fidèle disciple de la religion des jacobins, et déclara l'intention de se faire initier au culte de la Carmagnole, » qu'il croyait un symbole nouveau; mais en même temps il surprenaît les Acrocérauniens au milieu des cérémonies de Pâques, et en sacrifiait six mille.

La guerre ayant ensuite éclaté entre la Porte et la France, il vint en aide à la première par des trahisons; il attaqua Prévesa, qu'il brûla après l'avoir saccagée; il y massacra les Français ou les emmena comme esclaves, et en fit décapiter un grand nombre, un à un, sous ses yeux; ce qui lui valut la troisième queue de la part de la Porte, et les félicitations de Nelson.

Paul I<sup>er</sup> était convenu avec la Porte que les Épirotes resteraient sujets des Turcs, mais que la croix seule serait arborée dans leurs villes. C'en était assez pour que les habitants rentrassent dans leurs foyers. Un vaivode turc, révocable sur la demande du sénat ionien, devait avoir l'administration civile, la police, le droit de faire donner la bastonnade; et la milice ne devait être composée que d'armatoles chrétiens. Ali, enorgueilli de ses victoires, espérait abolir ce traité, et se soumettre les pays autrefois vénitiens; mais tous les Albanais s'insurgèrent contre ses tentatives. Le courroux d'Ali se concentra alors contre les Souliotes, qui avaient résisté héroïquement à ses nouvelles attaques. Samuel, juge final (ἡ τελευταία κρίσις), s'étant mis à leur tête en leur criant d'un ton d'inspiré que l'heure de la délivrance était arrivée, les guida au combat; les Tzavella se montrèrent en héros, mais ils furent réduits à l'extrémité. Émina, qui osa implorer son mari en

1797.

1791.

4 900

leur faveur, fut tuée d'un coup de poignard, ou de la terreur dont elle fut saisie.

1 803.

Les habitants se dispersèrent: Samuel, resté le dernier dans la place, mit le feu aux poudres, et se fit sauter avec six cents musulmans. Ceux qui avaient survécu s'étaient réfugiés dans Parga, ville voisine, où ils ne tardèrent pas à être rejoints par les Turcs. Dans les autres pays encore, les femmes elles-mêmes combattirent en héroines; et quand tout espoir fut perdu, elles se précipitèrent par centaines dans les flammes, avec leurs enfants à la mamelle.

Les supplices achevèrent l'extermination des malheureux Grecs, empalés, écorchés, écartelés de tous côtés.

Alors le farouche Ali, porté aux nues par la Porte, reçut d'elle la périlleuse commission de purger la Macédoine et la Thrace des bandes dont elles sont infestées. Il en prit occasion pour lever des contributions, pour ranconner et réduire en servitude les beys de l'Épire, en mettant en œuvre des artifices que Machiavel lui-même eût admirés. En 1806, il se trouva maître de toute l'Hellade, moins la Béotie et l'Attique, qu'il finit par soumettre en domptant les bandes d'Agraphiotes; il intrigua avec tous les partis, dans le seul but de s'élever (1). Il vola des deux mains, détourna la solde, récompensa les services au moyen de billets tirés sur qui bon lui semblait ; se constitua l'héritier général, comme il était le financier universel; commanda et exigea des services de tout genre; étala un luxe sans goût comme sans honte; des calices chrétiens et des rosaires indiens ornaient ses appartements, où la dévotion s'alliait à la débauche. Il remplit Janina d'attentats lascifs; puis, tout à coup, il proclama les bonnes mœurs, et fit noyer par douzaines les ministres de ses voluptés, ainsi que les victimes souillées par lui et par ses fils.

lles Ioniennes. Dans les îles Ioniennes, l'aristocratie avait vu Napoléon de très-mauvais œil; puis, lorsqu'il en eut été expulsé par la Tur-

<sup>(1)</sup> Il disait à Pouqueville: « Vois-tu ces pages qui m'entourent? il n'en est pas un dont je n'aie fait tuer le père, le frère, l'oncle, ou quelque parent. — Ils vous servent pourtant, et passent les nuits près de votre lit, sans qu'un seul ait jamais songé à venger ses parents. — Venger ses parents? Ils n'ont que moi au monde. Exécuteurs aveugles de mes volontés, je les ai tous compromis; et plus les hommes sont avilis, plus ils me restent attachés. Ils me regardent comme un être extraordinaire, et mes prestiges sont l'or, le fer, le hâton. Ainsi, je dors tranquille. »

ouie et la Russie, ils voulurent revenir aux anciennes formes; et bien que la Russie, pour fomenter le mécontentement, favorisat les démocrates, il s'y établit une constitution aristocratique, sur le modèle de celle de Raguse. Cette indépendance, sous la souveraineté de la Porte, fut le premier exemple de Grecs constitués. Cependant les Russes prirent occasion de la guerre pour occuper les fles, et leur donnèrent un statut nouveau, dans lequel les démocrates eurent aussi leur part. Les habitants de ces îles, cédées de nouveau à la France en 1810, offraient à Napoléon de faire une diversion en sa faveur sur les côtes de Sicile; mais les Anglais prévinrent le coup, et en firent la conquête avec l'aide d'Ali. A la chute de Napoléon, la bannière britannique continua à flotter dans les îles Ioniennes, qui formèrent une république sous la domination de l'Angleterre, avec un lord commissaire plus absolu qu'aucun gouverneur de colonies. C'est des Anglais que dépend la nomination à tous les hauts emplois; la garnison anglaise est entretenue aux frais des habitants; les troupes du pays sont sous le commandement d'officiers anglais : le gouvernement protecteur a le droit de veto sur les lois proposées par le sénat, et celui de lever des marins pour ses équipages : les emplois qui ont été laissés aux indigènes ne sont le partage que de la noblesse.

Les Anglais avaient promis aussi à Parga le sort des îles Ioniennes; mais Ali en convoltait ardemment la possession, et à toutes les tentatives faites près de lui, il répondait : Je veux Parga. Les Anglais finirent par la céder à la Porte, c'est-à-dire qu'ils ratifièrent l'apostasie et l'esclavage, se bornant à stipuler une indemnité pour les biens laissés par ceux qui voudraient s'expatrier. Lord Maitland, commissaire anglais dans les îles Ioniennes, présida à ce honteux marché; les Parganiotes sortirent de leur patrie, emportant les os de leurs pères; et Ali vit ses longs désirs satisfaits. Il avait recu des Anglais, en récompense de ses services, de l'argent et un parc d'artillerie. Or, sachant que « un vizir est un homme revêtu d'une pelisse, assis sur un baril de poudre qu'une étincelle peut faire sauter, » il ne dissimula pas le projet de se rendre indépendant : en conséquence, au milieu des irrésolutions du divan, qui aurait voulu le perdre, il satisfit son ambition et ses vengeances, en massacrant ses ennemis et en recourant à des attentats intérieurs, dignes du palais d'Atrée. Il devint pire encore en vieillissant, ne crut ni au Christ ni à MahoParga.

Mars

4000

met, se chargea d'amulettes, écouta avec humilité les reproches des derviches, et se plongea dans des voluptés que l'impuissance ne rendait plus ignominieuses. La cour dont il était environné, les flatteries, les hommages, fomentaient son insatiable ambition.

Un incendie consuma son palais à Tébélen, où il avait amoncelé ses trésors, véritables magasins de montres, de cachemires, d'étoffes, de bijoux, d'orfévrerie; on portait en outre son revenu annuel à douze millions, et à dix celui de ses fils. Le sultan Mahmoud brûlait du désir de lui enlever ses richesses, et de l'arrêter dans ses projets d'indépendance. Il le cita donc, et le fit excommunier par le muphti, qui lui appliqua ce passage du Koran: « Nos cœurs sont fermés à ta voix: un pois a bouché nos « oreilles; une voix s'élève entre toi et nous; temps terrible pour « le méchant! Nous ferons souffler contre lui un vent impétueux « dans le jour fatal; nous ferons tomber les hommes comme les « palmiers déracinés; maudits sur la terre, ils seront, au jour de « la résurrection, abominables au monde. »

Ali supplia et menaça, il trembla et blasphéma. Mais comme la Porte n'avait point d'argent, il se confia dans celui qu'il possédait; et, achetant des secours des Anglais, des délais du divan, il réunit des forces. La Porte excita les Épirotes à l'assassinat, et poussa les rajas à s'armer : il en résulta que l'Épire fut bientôt soulevée, du Pinde aux Thermopyles.

Ali, assailli par toutes les forces grecques, fut trahi par ses propres fils, Méhémet-Veli et Moktar, qui cédèrent les trois forteresses de Parga, de Prévesa et de Bérat. L'armée s'avança sur Janina, et l'attaqua avec vigueur. Le pacha l'incendia lui-même du haut de sa citadelle; et l'on prit pour de l'héroïsme sa fermeté farouche, dont tout le secret était dans les mines qu'il avait préparées sous son dernier refuge. Ali traita avec les Souliotes, qui se dégradèrent, ainsi que lui, par ces négociations, et il gagna un de leurs corps, commandé par Marc Botzaris; il corrompit à prix d'or l'armée turque, et, se tournant du côté des chrétiens, il exhorta les Grecs à recouvrer leur indépendance, dans l'espoir de se sauver ainsi, ou d'ensevelir avec lui l'empire sous ses ruines.

Durant les guerres avec la France, les Hellènes avaient grandi par le commerce; Hydra, Spezzia, Ipsara, entreprirent des spéculations heureuses, qui ravivèrent l'Argolide et l'Arcadie, et

Mal.

1890.

firent pénétrer l'industrie dans les villes. Six cents navires marchands au moins sillonnaient la mer Ionienne, et trente mille Grecs étaient occupés à transporter les produits de la Turquie à travers la Méditerranée. Un grand nombre de jeunes gens étaient envoyés dans les villes de l'Europe pour y faire leur éducation, et il se formait ainsi une classe moyenne entre les oppresseurs et les opprimés. Par là les idées de liberté s'accrurent, et l'espérance fut fomentée par des sociétés secrètes. Le poëte Righas fonda la première hétérie, et, zélé partisan des idées françaises, il s'apprétait à soulever sa patrie, quand l'Autriche mit la main sur ce vaillant homme, et le livra à la Porte, qui le fit empaler.

Hétéries.

Si la première hétérie ne parlait que d'émancipation, il n'en fut pas de même d'une nouvelle qui se forma dans l'Italie supérieure: son projet était de reconstruire l'empire grec, et de l'allier à l'empire français. Napoléon lui donnait en paroles des encouragements, et déjà vingt-cinq mille fusils étaient en dépôt à Corfou pour armer une population dont les corps français devaient seconder l'ardeur; mais la catastrophe de 1814 entraîna la chute de cette seconde hétérie, qui, moins observée que l'autre, influa peut-être davantage sur l'avenir.

Mahmoud avait accepté, en 1812, la déplorable paix de Bucharest, tandis que la triste situation de la Russie aurait pu lui procurer de meilleures conditions, s'il n'eût pas été, comme le sont toujours les Turcs, dans une ignorance complète au sujet de la politique extérieure.

Il ne fut rien stipulé au congrès de Vienne relativement à la Turquie, et il en résulta que les périls commencèrent pour cette puissance, lorsqu'ils finissaient pour les autres. Quant à la Grèce, l'esprit mercantile retenait tout élan généreux en sa faveur; les Francs, dont ils étaient les compétiteurs, ne les aimaient pas; les Anglais redoutaient leur concurrence, en sorte que la Grèce demeurait esclave. Cependant l'empereur Alexandre, en même temps qu'il voyait la nécessité de la paix en Europe, reconnut aussi celle d'y donner un débouché à l'activité des esprits, et il songea à le lui ouvrir en Orient. Une alliance sanctifiée par l'Évangile ne pouvait être que menaçante pour l'islamisme. Dans un temps donc où l'Europe entière parlait d'indépendance, Alexandre montra aux Grecs le labarum déchiré par les guerriers de Mahomet, le cimeterre musulman suspendu sur leurs têtes, la

4808

nation à laquelle était livrée la maison de Dieu, et ils se sentirent animés d'une nouvelle espérance. Il se forma en conséquence une troisième hétérie à Vienne et à Saint-Pétersbourg; or . de même que la première avait applaudi aux démocrates, la seconde à Napoléon, la troisième s'attacha à Alexandre, mettant dès lors en première ligne la religion, et se proposant de répandre parmi les Grecs les arts et les sciences. Les membres de l'association ; avec ce secret qui est l'apanage des peuples opprimés, adoptèrent plusieurs formules des anciennes fraternités grecques (άδελφοπίησις). les échanges d'armes et les serments sur les autels; et comme les

princes alliés s'étaient inscrits dans une société de philomuses pour propager l'instruction parmi les Grecs, les chefs répandirent le bruit qu'ils étaient d'accord avec l'hétérie; ils envoyèrent des émissaires dans toute l'Europe, tandis que d'autres agitaient la Grèce, en se disant envoyés par la Russie.

Le mépris pour les Turcs s'alliait à la haine qu'on leur portait. depuis qu'ils avaient fui, au nombre de trente mille, devant huit mille Russes. Un grand nombre de Grecs employés en Russie n'en sentaient que mieux, par comparaison, combien était dure la condition de leur patrie; d'autres, qui avaient combattu pour la France, pour la Russie, pour l'Angleterre, licenciés alors par la paix, désiraient l'occasion de nouvelles victoires. Quelquesuns pensaient qu'il fallait vaincre les Turcs en les surpassant en culture; et, sentant par instinct quels sont les deux ennemis nés du despotisme, ils fondaient des instituts scientifiques et commerciaux. Il v avait des écoles publiques de commerce à Scio. à Athènes et ailleurs. Le basilien Jean Économos ouvrit dans l'Asie Mineure un collége à Cidonia, qui, de simple village, devint une ville. Le gymnase de Janina eut des professeurs et des élèves: une académie fut fondée à Scio pour l'enseignement de l'histoire, afin que les fautes des pères servissent de lecons à leurs descendants; des ouvriers de Firmin Didot répandirent des livres de religion; d'autres s'adonnaient à la médecine, et acquéraient dans les universités de l'Europe la connaissance d'une condition meilleure, avec le désir de l'obtenir.

Alexandre favorisait les hétéristes, ne fût-ce que par reconnaissance des secours qu'ils lui avaient fournis contre Napoléon; il lui aurait suffi, pour assurer leur triomphe, de laisser rentrer

dans leur patrie ceux qui, en grand nombre, servaient sous ses drapeaux. Ce prince s'écriait : « Pauvres gens ! ils désirent tou-« jours une patrie, et ils l'auront certainement. Je ne mourrai « pas content, si je n'ai fait quelque chose pour mes pauvres « Grecs. Je n'attends qu'un signal du ciel. » Le signal ne vint pas, et sa politique se borna à régénérer ce pays par les arts et la civilisation, à faire prospérer les familles grecques établies à Constantinople, à s'attacher, en un mot, les esclaves sans offenser le maître, et à tenir ceux-ci dans la dépendance par l'espoir, celui-là par l'incertitude.

Tandis que les Turcs jouissaient de la sécurité de gens qui ne peuvent compter les insurrections que par les massacres dans lesquels ils les ont étouffées, la Grèce sentait ses espérances se raviver plus que jamais, et voyait son affanchissement prochain. Une image de la Vierge avait pleuré; les caloyers d'un couvent avaient entendu une voix qui disait d'espérer; des îles qui avaient apparu, d'autres qui s'étaient abimées; des tremblements de terre, des éruptions de volcans, des jets d'eau bouillante, semblèrent aux imaginations exaltées des indices d'un changement prêt à s'opérer.

Les révolutions du Midi encouragèrent les hétéristes, qui avaient des éphories dans les villes principales de la Turquie et de la Grèce; ils crurent donc qu'il convenait de se hâter. Déià l'extermination des beys et des agas de l'Épire, faite par Ali. aplanissait la voie, lorsque la Porte, incapable d'exécuter par elle-même la sentence rendue contre Ali, excita les Grecs à s'armer contre le pacha proscrit. De son côté, Ali montra, aux nopulations soulevées du Pinde aux Thermopyles, que seul il pouvait les aider à chasser les barbares au delà du Bosphore. Les Grecs ne se décidaient qu'avec regret à associer leur sainte cause à celle d'un monstre couvert de crimes; mais les ravages commis par l'armée, qui, précédée par l'excommunication, s'avançait pour le punir, triomphèrent de leurs incertitudes.

Parmi les principaux philhellènes se distinguait Jean Capo d'Is- Insurrection. tria, médecin de Corfou. Alexandre, au ton mystique duquel il savait s'adapter, l'avait employé dans des missions d'une haute importance, et notamment au congrès de Vienne, dont il connut les erreurs : grand diplomate, c'était un homme d'État médiocre. Les Grecs cherchèrent à l'avoir pour chef de l'insurrection; mais

1220.

lui qui, tout en servant les rois, n'avait pas oublié l'hétérie, s'y refusa, crovant que le moment était prématuré. On résolut néanmoins de la commencer en Moldavie et en Valachie. Ces deux contrées obéissaient à des princes nationaux (hospodars), élus par le clergé et par la noblesse. Ils avaient pour gardes des Arnautes; et, en se reconnaissant vassaux de la Porte, il avait été stipulé qu'elle ne s'ingérerait pas dans l'administration intérieure. et qu'elle ne tiendrait pas de troupes dans le pays; mais les révoltes qui éclatèrent lui fournirent un prétexte pour supprimer ces priviléges, et la Porte choisit les hospodars parmi les Fanariotes les plus considérables. Durant les guerres avec la Russie, dont ces contrées étaient le champ de bataille habituel, la Porte, tout en se réservant la nomination de l'hospodar, s'obligea à ne pas entraver le culte chrétien, à recevoir le tribut, tous les deux ans, de députés envoyés à Constantinople, et à ne pas l'augmenter; ensin, à laisser à la Russie, dans toute circonstance, le droit de parler en leur faveur.

Le prince Alexandre Ypsilanti, fils d'un hospodar réfugié à la cour de Saint-Pétersbourg, où il avait été élevé lui-même, s'était refusé longtemps aux sollicitations de l'hétérie, attendu qu'il connaissait la faiblesse de ses ressources, et sa confiance excessive dans l'assistance des étrangers; mais, pressé de nouveau alors de se mettre à la tête du mouvement, il consulta l'empereur Alexandre, dont il était officier général. Sur les encouragements qu'il en reçut, il envoya des proclamations secrètes à toutes les éphories, et parcourut la Russie en recueillant des subsides, auxquels il joignit généreusement, ainsi que sa sœur, de fortes sommes d'argent. C'était un homme médiocre, instruit dans les lettres, mais seulement comme on peut l'être dans les écoles, et versé dans l'intrigue comme tous les Fanariotes. Les Grecs avaient foi dans ses paroles, persuadés qu'il ne faisait que leur transmettre les oracles d'Alexandre.

1821. 7 mars. Le flambeau de la liberté hellénique se ralluma à Jassy, capitale de la Moldavie. Germanos ; issu de bergers du Ménale, et retrempé dans la pieuse solitude du mont Athos , avait été placé près du patriarche de Constantinople , qui l'envoya ensuite dans les lieux où la sagesse était le plus nécessaire ; il avait été promu, en dernier, à l'archevêché de Patras. Lorsque la révolte éclata dans cette ville et se répandit dans toute l'Achale, il porta la croix comme signe de rédemption. Partout on cria: Paix aux chrétiens, guerre aux Turcs! Mais les vengeances, les pillages, les réactions, se multiplièrent; et les vieillards s'effrayèrent, croyant voir se renouveler les horreurs de 1770, lorsque les Grecs payèrent de tant de sang leur confiance aux promesses de l'étranger.

Les Mainotes, ennemis implacables des Ottomans, débouchèrent des cavernes du Taygète, guidés par Mauromicali et Colocotroni, qui, après s'être enivrés du sang turc, donnèrent la main aux Achéens. Un sénat présidé par le premier de ces chefs annonça à l'Europe l'insurrection hellénique, et réclama de l'or, des armes, des conseils, de la part de ceux dont les ancêtres avaient dû leur civilisation à la Grèce. Aussitôt la jeunesse grecque, allemande, polonaise, russe, italienne, accourut sous le drapeau où brillait la croix rouge, avec une ardeur plus enthousiaste que réfléchie.

Les Skipétars, réfugiés dans les îles d'Hydra, de Spezzia, d'Ipsara, de Mycone, s'étaient adonnés à la pêche, puis à la piraterie, enfin au commerce, dans lequel ils grandirent, grâce à de nombreuses franchises; et, toujours en lutte avec les barbares, ils conservèrent leur intrépidité native. Sur vingt-deux mille habitants, dix mille étaient marins, et la pratique les avait instruits, sans le secours des théories, à construire des bâtiments plus lestes, des voiles mieux entendues. Une de leurs chansons disait : « Hydra n'a pas de champs, mais elle a des vaisseaux; son « domaine est Neptune, ses agriculteurs sont ses matelots; avec « ses bâtiments elle moissonne en Égypte; elle s'approvisionne « en Provence, et vendange sur les côtes de la Grèce. »

Après avoir attendu le retour des bâtiments qu'ils avaient dehors pour le négoce, les Hydriotes levèrent leur bannière, et choisirent pour archinavarque Jacques Tombusis, qui fut aussitôt proclamé par toute l'union. Un décret fut rendu, portant que les blessés, les veuves, les orphelins, les pères et les mères de ceux qui périraient dans la iutte, seraient secourus par le gouvernement; qu'il serait fait deux commémorations dans l'église, tous les troisièmes dimanches de carême; que les traîtres et les perfides seraient excommuniés; que ceux qui accompliraient des actes héroïques recevraient un certificat à présenter au patriarche. Conduriotis et Orlandos s'engagèrent à entretenir une escadrille de vingt vaisseaux, qui coûtait cinquante-six mille francs par mois: 1831.

1821.

efforts vraiment héroïques. La petite île arma trente-six bricks de douze à vingt canons. La croix brilla sur la tête des chefs, avec cette légende: Mort ou Liberté! et sur le pavillon, qui portait le Christ, étaient inscrits ces mots: Avec lui ou au fond! Ces bâtiments parcoururent les côtes en proclamant la liberté. Marc Botzaris, vengeant Souli, menaça l'Acarnanie; Ulysse, ancien fieutenant d'Ali-Tébélen, souleva la Thessalie, à la tête des Clephtes.

A la mort de Soutzo, les boyards, seigneurs indigènes de la Valachie, réclamèrent de la Porte le droit d'élire leur hospodar: mais elle le leur contesta. Alors Théodore Wladimiresk, aventurier obscur, souleva le pays, non pour lui donner la liberté, mais pour obliger le gouvernement à lui rembourser une somme d'argent; et, à la tête des Bulgares et des Pandours, il offrit à Ypsilanti de faire cause commune avec lui; mais comme on découvrit qu'il négociait en même temps avec la Porte, il fut fusillé, et ses troupes se joignirent à celles d'Ypsilanti. Ce prince, entouré d'intrigants dont il ne connaissait pas les artifices, distribua les emplois sans réflexion; il vit bientôt s'évanouir les promesses, toujours très-larges, des exilés, et abuser de la liberté avant de l'avoir obtenue. Ceux qui cherchaient sa perte se montrèrent serviles envers lui comme envers un roi. Attaqué par les armes et par la trahison, il vit les siens s'enfuir, à l'exception du bataillon sacré, qui mourut les armes à la main; et lui-même fut contraint de se réfugier sur le territoire de l'Autriche. Cette puissance le fit arrêter, et. s'abstenant de le livrer aux Turcs. elle se contenta de le jeter dans une prison, où si expira de chagrin.

Il fut remplacé par son jeune frère Démétrius, d'un extérieur malheureux, mais héroïque, sans jactance, loyal jusqu'au scrupule, et ne se souciant pas plus des plaisirs que de l'intérêt. Ayant conduit contre la flotte turque les escadres réunies des Hydriotes et des Ipsariotes, il lança contre elle les terribles brûlots, dont les Grees se firent désormais une arme redoutable contre leurs ennemis.

Selon l'usage des gouvernements absolus, la Porte, qui ignore d'abord et exagère ensuite, jura d'exterminer les Grecs, comme si elle pouvait subsister sans eux. Mahmond, s'apercevant que c'en était fait de la conquête tout entière, s'il laissait le prestige de sa force s'évanouir sur ce point seul, s'obstina à faire un dernier

Mai.

effort, et chercha de la force dans le fanatisme. Il expédia jusqu'aux extrémités de l'empire les Tatars, ses courriers, pour proclamer la guerre sainte. Les imans enflammèrent dans les mosquées la multitude contre les infidèles; les étudiants sortirent des médressés pour prêcher la ruine des chrétiens. La guerre commença aussi cruellement qu'il fut posible. Les janissaires restés à Constantinople voulurent aussi leur part de sang et de butin; et le sultan, dans l'impuissance de refréner leur rébellion, les laissa se venger par des assassinats. Croyant frapper la religion dans son chef, il fit pendre, le jour de Pâques, le patriarche de l'Église d'Orient, en habits pontificaux, au milieu des applaudissements d'une tourbe sauvage et de juifs, qui trainèrent le pontife dans la fange; le synode entier fut livré à des tourments raffinés, et la mer rejeta en foule les cadavres des chrétiens, qui servirent de pâture aux chiens de Constantinople.

Qu'y avait-il là de commun avec les soulèvements de l'Italie? Comment était-il possible de confondre la cause de Naples et de Turin avec celle de chrétiens insurgés contre des barbares?

La Turquie avait encore plus de force que l'on ne l'aurait supposé: elle possédait quinze vaisseaux de ligne, dix-sept frégates, vingt-quatre corvettes, et beaucoup d'autres bâtiments plus petits; cent soixante régiments de janissaires, un grand nombre de troupes légères, une riche artillerie, vingt forteresses défendues par quatre-vingt mille soldats. L'Égypte et les États barbaresques devaient combattre pour elle; l'Albanie et la Bosnie, lui fournir des soldats intrépides. Sept cent mille Grecs, soulevés contre un si vaste empire, avaient pour eux l'horreur d'une longue servitude et le désespoir. Leurs bricks combattaient sur la mer, comme leurs bandes sur terre. Aussi les victoires furent-elles féroces comme des vengeances; les combats et les attentats différèrent peu de ceux qui ont été racontés par Homère, car il n'y manqua ni les moutons entiers servis au milieu des héros, ni les chantres aveugles qui les animaient de leurs accents.

Les actes de valeur, de générosité, de cupidité, de terreur, offraient réellement matière à d'autres inspirations que celles de ces rapsodes, et attendent un autre Homère. Le Crétois Antoine Mélidonius, libérateur de l'île de Jupiter, trouva dans une vallée une foule d'enfants, de jeunes filles, de vieillards turcs, qui s'y étaient réfugiés; il les sauva, et écrivit au pacha de Mégalocas-

1821

tron: « J'ai agi en fils envers vos pères, en père à l'égard de vos « enfants, en frère envers vos femmes: faites-en de même avec « les Grecs prisonniers. » Nicétas, après de riches victoires, envoya à sa femme une tabatière de bois, avec ce billet: « Mes sol- « dats m'ont offert cette boîte et une épée d'un grand prix; j'ai « donné celle-ci aux primats d'Hydra pour les besoins de la flotte; « je te fais passer l'autre, à toi qui, après la patrie, es ce que j'ai « de plus cher. » A la bataille de Galatz, Kotiros, cerné de toutes parts par les Turcs, s'écria: « J'avais soif du sang mu- « sulman; voilà l'occasion de m'en abreuver: que ceux-là me « suivent qui pensent comme moi! » Accompagné seulement de vingt-cinq des siens, il tomba sur les Turcs, en renversant tout ce qui s'offrait à lui. Entré dans une maison, où il en trouva un certain nombre occupés à s'enivrer, il les tua, et s'y fortifia; mais, entouré par les flammes, il périt avec ses compagnons.

A l'affaire de Skoullen (1819), l'Étolien Athanase, nouveau Léonidas, fit, avec quatre cent quatre-vingt-quinze hétéristes, le serment de mourir plutôt que de se rendre. Le vizir Ibrahilof les envoya sommer de déposer les armes: Qu'il vienne les prendre, répondit-il. On vit Spiros Alostros panser avec sa chemise une blessure qu'il avait reçue dans la poitrine, et continuer à combattre, jusqu'au moment où, épuisé de forces, il écrivit avec son sang un billet à sa mère, dans lequel il la félicitait de perdre un fils pour la patrie. Non loin de lui, Sebastopoulo, de Scio, s'élançant des tranchées pour combattre de près, se faisait un rempart d'un amas de cadavres, et continuait à tirer sur l'ennemi, jusqu'à ce qu'il tombât mort à son tour.

En Épire, les prêtres, les moines, les religieuses, gardaient les munitions; les retraites monastiques se peuplaient de patriotes, et des chants de liberté se mêlaient aux hymnes sacrés. On vit se reproduire alors chez les femmes les anciens exemples d'énergie, et plus d'une arracha les armes d'un soldat timide, pour combattre à sa place. Lorsque Ali-Pacha dirigeait sa fureur contre Souli, Mosco, femme du capitaine Tzavellas, et Caïdo, sa sœur, roulaient des rochers sur les Turcs, en chantant les prouesses des leurs, et en les excitant à de nouveaux exploits. Au commencement de l'insurrection, Constance Zacharias déploya sur sa maison le drapeau national, en signe d'enrôlement; et aussitôt les femmes courageuses du Pentadactylion accoururent sur ses pas

pour le substituer à l'étendard du croissant. Bobolina arma trois vaisseaux, et envoya à l'avant-garde des Hellènes ses deux fils. qu'elle avait élevés en leur rappelant sans cesse qu'ils avaient à venger leur père, tué à Constantinople. Lorsqu'elle apprit leur mort : Gloire à Dieu, s'écrie-t-elle, nous vaincrons ou nous mourrons avec la joie de ne pas laisser, après nous, d'esclaves grecs dans le monde. Modène Maurogénia avant armé un vaisseau pour venger son père, égorgé par ordre de la Porte, souleva l'Eubée, et promit sa main au vainqueur des Turcs. Les Arcadiennes suspendirent à l'autel de la Vierge leurs couronnes nuptiales. en se déclarant veuves si la lâcheté de leurs maris laissait la victoire aux infidèles. Les jeunes filles déposèrent leurs toilettes, leurs broderies, leurs fuseaux, dont elles firent hommage aux saints. Une foule d'autres n'eurent à montrer leur courage qu'en subissant d'affreux tourments, soit enfermées dans des sacs avec des chats et des vipères, soit plongées dans des souterrains pour y mourir de faim, ou s'y repaître de terre et de charbon. Un Européen, qui rendait visite à la femme de Canaris, la trouva faisant des cartouches. Comme il lui disait, Vous avez pour mari un brave. - S'il ne l'avait pas été, lui répondit-elle, est-ce que je l'aurais épousé?

Mais si la valeur fait des révolutions, elle ne suffit pas pour les soutenir et les organiser. Or ce n'était pas tout pour les Grecs que de vaincre les Turcs, contre lesquels la Perse avait pris aussi les armes; il leur restait encore d'autres ennemis : la diplomatie et eux-mêmes. La Porte s'était obligée envers la Russie, par les traités de 1774, de 1792 et de 1812, à protéger la religion chrétienne ainsi que ses églises, et à faire droit aux réclamations du cabinet russe à ce sujet. La Russie demanda donc alors que les églises détruites fussent relevées, qu'il fût donné satisfaction pour l'assassinat du patriarche, et qu'on l'aidât à rétablir l'ordre dans les principautés de Moldavie et de Valachie, où, depuis l'insurrection, la Porte n'avait plus d'hospodars, tandis qu'elle y tenait des troupes, contrairement aux traités; déclarant, en cas de refus, qu'elle se verrait obligée de prendre parti pour les révoltés.

La Porte répondit avec hauteur qu'elle était en droit de punir des rebelles; que tels étaient ceux qu'elle avait mis à mort, tels aussi les insurgés. Elle demanda en conséquence qu'on lui livrât ceux qui s'étaient réfugiés sur les territoires autrichien et russe, se réservant alors d'exécuter les traités. En attendant, elle fit visiter tous les bâtiments qui traversaient le Bosphore et les Dardanelles.

C'ent été un motif suffisant pour avoir recours aux armes; mais il semble que la barbarie soit destinée à servir d'excuse à la Turquie, comme l'ivresse aux violences d'un furieux. Il entrait dans les idées religieuses d'Alexandre de prendre les armes et de tomber sur l'empire ottoman, depuis si longtemps convoité par ses prédécesseurs; mais les puissances européennes concurent des craintes, quand elles virent si prochaine la chute de ce colosse aux pieds d'argile. Sans s'arrêter aux promesses de partage, elles s'engagèrent à le conserver, et cherchèrent, en éloignant une rupture avec la Russie, à le réconcilier avec les Grecs.

Les Grecs firent parvenir leurs griefs au congrès de Vérone:
« Nous avons, disaient-ils, secoué un joug d'infamie. Que deman« dons-nous? Que la religion soit libre, que nos femmes soient
« en sûreté, que la chasteté de nos enfants soit respectée. Nous
« avons versé pour cela des torrents de sang; il n'est plus pos« sible que nous subissions de nouveau le joug des ennemis du
« Christ et de la civilisation. Voudriez-vous arracher la croix du
« front de ceux qui se sont rachetés? nous contraindre à livrer
« de nouveau nos femmes pour les harems, nos fils pour les ba« gnes? Non, aucune convention ne sera acceptée par nous, si
« nos députés ne sont admis à la discuter. Quand bien même leurs
« plaintes ne seraient pas écoutées, cet acte vaudra du moins une
« protestation; et, ne nous confiant plus qu'en Dieu, nous recom« mencerons à combattre, pour mourir chrétiens, ou pour vivre
« avec l'assistance du Christ. »

Ils rappelaient à Alexandre ses anciens encouragements; ils adjuraient le pape, comme défenseur des chrétiens, d'intercéder pour eux près des rois de la terre, et de couronner leur martyre de quatre siècles. Mais les rois ligués pour dompter les révolutions pouvaient-ils appuyer celle de la Grèce? Ils allèrent jusqu'à défendre à Métaxas, porteur des vœux helléniques, de se présenter au congrès, ce qui était plus facile que de lui répondre. Les souverains alliés, montrant au Grand Seigneur les dispositions les plus amiables, l'invitèrent à envoyer un représentant à leur assemblée; mais il déclina la proposition. Alexandre hésita entre

les anciennes idées de Catherine et la crainte des révolutions : Capo d'Istria le poussa contre les Turcs, Nesselrode le retint par amour de la paix; Metternich surtout, qui avait obtenu de l'influence sur son esprit, mit tout en œuvre pour qu'il ne vit dans ce soulèvement qu'une « des têtes de l'hydre révolutionnaire (1).» Les Français et les carbonari essayèrent, de leur côté, de rompre la sainte alliance des rois. Il en résulta qu'Alexandre, renonçant à ses propres idées, se concerta avec l'Autriche, désavona les insurgés, et raffermit le Grand Seigneur. « Il ne peut plus y avoir, « disait-il à Chateaubriand, de politique anglaise, française, » prussienne; mais une politique générale doit être acceptée. e pour le salut de tous, par les peuples et les rois. C'est sur ces \* principes que j'ai fondé la sainte alliance. Le soulèvement de la « Grèce est une belle occasion; et la guerre religieuse contre les « Turcs paraîtrait conforme à mes intérêts et à l'opinion de mon \* pays. Mais j'ai cru apercevoir dans les troubles du Péloponnèse « l'empreinte révolutionnaire, et je me suis abstenu aussitôt. « Qu'ai-je besoin d'accroître mon empire? La Providence a mis sous mes ordres huit cent mille soldats, non pour satisfaire « mon ambition, mais pour protéger la religion, la morale, la « justice, et pour faire régner les principes d'ordre sur lesquels « repose la société humaine. »

Ces hésitations mêmes, ces déceptions amères, contribuaient à exaspérer les esprits, et à envenimer les rivalités entre les Grecs. Des jalousies de pays et de personnes empêchèrent Démétrius Ypsilanti de maintenir l'unité de gouvernement et de commandement, comme aussi de mettre obstacle aux excès commis dans les villes dont on s'emparait. Lorsque Alexandre Maurocordato, que les hétéristes avaient proposé comme chef de la conjuration, s'était vu préférer Alexandre Ypsilanti, il en avait conçu un dépit qui le rendait hostile à Démétrius lui-même. Habile dans les intrigues et sachant se plier aux temps, il n'épargnait ni ses biens ni ceux de la nation pour acquérir du pouvoir, changeant selon les circonstances ou l'intérêt de son ambition. Ce fut lui qui organisa la Grèce, en lui donnant une administration et un sénat, dont il se fit le président.

Soixante-dix-sept membres réunis à Épidaure en congrès général sous sa présidence, après avoir assisté à la messe célébrée

1821. s octobre

<sup>(4)</sup> Voy. l'Univers pittoresque, Russie, édition de Venise.

sur un ancien autel d'Esculape, discutèrent les lois à adopter, et promulguèrent une constitution qui établit un sénat législatif composé de députés élus par les provinces, et un conseil exécutif de cinq membres, annuels tous les deux. Les anciennes lois byzantines furent remises en vigueur; et quant au commerce, le code français devait régir les transactions. La liberté religieuse et l'égalité entre tous les Grecs furent proclamées; le seul mérite devait élever aux emplois; la propriété, l'honneur, la sûreté des citoyens, devaient être protégés. Corinthe devint le siége du gouvernement, l'indépendance fut déclarée, et il fut dit que « cette « guerre n'était inspirée ni par la démagogie ni par la rébellion.

1833. 29 janvier.

- « guerre n'était inspirée ni par la démagogie ni par la rébellion, « mais qu'elle était nationale et sainte; qu'elle avait pour but de « réintégrer la Grèce dans tous ses droits touchant la propriété, « l'honneur et la vie. »
- Jusqu'alors quiconque arborait un drapeau, et entraînait à sa suite une poignée d'hommes résolus, avait le titre de capitaine, et faisait à son gré le plus de mal qu'il pouvait. On forma désormais des corps nombreux et organisés, soumis à une hiérarchie militaire. Le bataillon des philhellènes se composa d'étrangers. Des fonds de terre furent assignés au lieu de solde, et l'on recouvra ainsi la propriété territoriale.

Scio chercha à demeurer neutre dans le soulèvement, afin de conserver son riche commerce, et par crainte du voisinage des Turcs. Ceux-ci lui demandèrent quatre-vingts otages, pour être renfermés, quarante à la fois, dans la citadelle, où ils mirent en outre un corps de troupes qui s'y comporta comme en pays ennemi. Cependant deux mille Samiotes mal armés se jetèrent sur l'île, plutôt pour la saccager que pour la délivrer. Ils furent commandés par un logothète qui s'intitulait prince de Samos, et qui. après avoir mis les Turcs en fuite, institua un gouvernement provisoire. La flotte turque survint, et extermina les habitants, sauf quarante mille qui furent vendus. Scio ne fut plus qu'un monceau de ruines, où la luxure se donna hardiment carrière. Les derviches ivres exécutèrent des danses au milieu de milliers de têtes fichées sur des pieux, et les agas se montrèrent parés de colliers d'oreilles. Mais, au milieu des fêtes, Canaris vint attacher un brûlot au vaisseau du capitan-pacha, qui sauta avec trois mille Turcs gorgés de vin. Au même instant, l'étendard de la croix flotta sur la citadelle d'Athènes.

Le sort de Scio prouvait aux Grecs qu'ils avaient tout à redouter des Turcs, et rien à espérer que de leur courage. Les efforts décisifs devaient se faire dans la Morée, qui embrassait vingt-quatre cantons avec neuf cent soixante-cinq villages, et un demimillion d'habitants. C'était là que Démétrius Ypsilanti avait dirigé l'effort de la guerre. Il s'y empara de Tripoli et de Corinthe, où éclatèrent d'horribles réactions, qui donnèrent la mesure de l'oppression soufferte. Dix-huit mille Grecs tenaient bloqués dans Nauplie, point extrême du Péloponnèse, cinquante-cinq mille Turcs.

Sur ces entrefaites, le château d'Ali-Tébélen fut emporté par les Turcs; mais il se retira dans un souterrain rempli de poudre, avec ses trésors et ses femmes, prêt à s'ensevelir sous les ruines avec ses vainqueurs. Ceux-ci, saisis d'effroi, se retirèrent, et lui promirent sa grâce dès que la mèche incendiaire serait éteinte; mais, trahi lui-même après tant de trahisons, il fut aussitôt assassiné.

1893. s février.

La Turquie, enorgueillie de son triomphe sur Ali-Tébélen et de la faveur des puissances, releva le front contre la Russie, et leurs différends se compliquèrent. Alexandre exigea de ses alliés qu'ils rappelassent leurs ambassadeurs de Constantinople; mais l'Autriche, par haine des révolutions, et l'Angleterre, dans l'intérêt de son commerce, ne secondèrent pas ses intentions, et persuadèrent à la Porte de nommer des hospodars dans les principautés, en les choisissant parmi les nationaux.

Tout cela n'avait pas ralenti les hostilités, même dans ces deux provinces, et Jassy fut réduite en cendres. Maurocordato se proposa d'étendre l'insurrection, en sortant des Thermopyles pour soulever l'Épire; et, à la tête de deux mille hommes seulement, il alla soutenir les Souliotes. Marc Botzaris le seconda avec sa troupe héroïque; mais entouré de milliers de musulmans, et ayant à redouter à chaque instant des trahisons, il fut contraint de se retirer vers Missolonghi. Le Grand Seigneur assigna ces contrées à divers officiers, à la condition de les conquérir; et, en attendant, il rassembla autant de forces que la Porte en eut jamais réunies. Cent trente voiles partirent de Ténédos; Méhémet-Ali s'apprêta à attaquer Candie; les Barbaresques parcoururent l'Archipel, tandis que les Grecs se disputaient entre eux et se livrafent à de déplorables excès. Dram-Ali franchit, à la tête de trente

1823. Juillet

mille hommes, les Thermopyles abandonnées; il prit l'Acrocorinthe, mit les biens au pillage, incendia les maisons et passa tout ce qu'il trouva au fil de l'épée. Les Péloponnésiens rassemblèrent leurs troupes sur les hauteurs, et cachèrent leurs récoltes dans les cavernes, en laissant à l'abandon leurs campagnes dévastées; et le gouvernement se réfugia sur un vaisseau. On ne tient un pays qu'autant qu'on tient les hommes. Démétrius Ypsilanti, renfermé dans Argos, arrêta cette avalanche jusqu'à ce que la Grèce eût préparé sa résistance. En effet, Colocotroni coupa la retraite aux Turcs, et, à la tête de huit mille montagnards, il exerca l'autorité suprême. Les Maïnotes et les Arcadiens, qui se levèrent en masse, se joignirent à lui pour harceler ses ennemis, qui n'aspiraient plus qu'à sortir du pays; mais, assaillis aux Thermopyles par Nicétas, surnommé le Mangeur de Turcs, ils furent taillés en pièces, et Dram-Ali en mourut de chagrin. Les brûlots de Canaris portèrent à Ténédos l'extermination dans la flotte turque, en vain secourue par les Anglais et les Autrichiens, armés contre la croix.

Alors les affaires des Grecs s'améliorèrent: ils dégagèrent Missolonghi, défendue par Botzaris et Maurocordato; ils se rendirent maîtres de Napoli de Romanie, la plus forte place de la Méditerranée, qui leur procura un arsenal et un port, où leur marine devait trouver un abri, et le gouvernement un lieu de sûreté.

L'Europe applaudissait à ces héroiques efforts; les rois s'effrayaient. De l'argent, des munitions, des hommes étaient envoyés aux Grecs par les philhellènes; secours souvent interceptés par les croisières anglaises et autres. Les ennemis les plus nuisibles ne sortaient pas de Stamboul, mais bien de Corfou. Au moment où les Turcs se trouvaient réduits à l'extrémité et refoulés vers la mer, les bâtiments autrichiens et anglais arrivaient à leur aide, et leur fournissaient des munitions, ou les transportaient sur des points plus favorables. En conséquence, les Grecs proclamèrent que tout bâtiment portant des troupes ou des munitions serait passé par les armes. Les journaux mercenaires poussèrent des cris d'indignation contre la piraterie des Grecs; mais une pareille résolution leur valut ce respect que n'avaient pas obtenu leur gloire et leurs infortunes.

Mais déjà les Grecs s'étaient divisés, et mis en hostilité les uns avec les autres. Leurs députés tinrent leur seconde session au milieu des cèdres d'Astros. Ypsilanti y représenta les premiers

22 août.

1 223.

efforts des hétéristes; Ulysse, la vaillance farouche; Colocotroni, les exploits des capitaines; Maurocordato, l'habileté politique; et autour d'eux se pressèrent les héros et les martyrs. Ils décidèrent que le pouvoir exécutif ne pourrait faire de lois, et que la constitution serait modifiée: mesures incertaines, dictées par des jalousies mutuelles, et par la manie de dénigrer tour à tour les hommes politiques et les soldats. La victoire avait donné à Colocotroni l'espoir de la présidence; mais Maurocordato l'ayant obtenue, ils en vinrent aux mains, et firent couler le sang; enfin, le dernier abdiqua. Ypsilanti se condamna à une inaction déplorable; Colocotroni, pour demeurer maître, alla jusqu'à tenter de dissoudre le sénat par la force. Mais de nouveaux dangers ramenèrent la concorde, et Maurocordato fortifia Missolonghi menacée.

Le Grand Seigneur, s'obstinant à recouvrer cette place et tout le Péloponnèse, mit en campagne cent mille hommes et quatrevingt-dix-huit voiles en mer. Mais Colocotroni battit les Turcs dans la Phocide; l'infatigable Miaulis tint en respect avec sa flotte celle des Ottomans, et Marc Botzaris se montra un nouveau Léonidas. Un de ceux qui accouraient de toutes parts au secours de la Grèce lui disant, Votre vaillance est admirée dans ma patrie, et nos journaux enregistrent vos faits magnanimes. — Dans mon pays, répondit-il, on écrit aussi les faits extraordinaires; les noms de ceux qui ont montré de la lâcheté sont gravés sur le marbre. L'assemblée nationale lui envova le brevet de gouverneur général de la Grèce occidentale; informé que ce titre lui était envié par d'autres, il baisa la dépêche et la déchira en morceaux : Dorénavant, dit-il, nous écrirons nos brevets avec notre sang. Que ceux qui veulent mériter celui-là viennent le prendre avec moi dans les tentes de Mustapha. Il se dirigea en effet vers le camp du pacha, dans l'intention de le surprendre, avec deux cent quarante Souliotes, à qui il donna cet ordre: Si vous me perdez de vue, marchez droit à la tente de Mustapha, vous m'y retrouverez! Dieu nous voit et nous quide. Et tous répétaient: Dieu nous voit et nous guide; que Dieu nous soit en aide!

Ils arrivèrent, en effet, au milieu des ennemis; et Botzaris devança les plus intrépides, jusqu'au moment où, frappé mortellement, il tomba sur un monçeau de cadavres, en s'écriant : Amis, vengez-moi!

1725.

Le célèbre poëte anglais George Byron, imbu des préjugés de son pays et de sa classe, blasé par les jouissances et mécontent de tout, proposa enfin à son activité un noble but, et alla combattre pour la Grèce. Bien qu'il arrivat suivi d'un petit nombre de personnes et avec peu d'argent, il fut mille fois le bienvenu, comme la Fayette l'avait été en Amérique. Il dit à Maurocordato: Si la Grèce veut être comme la Valaçhie et la Moldavie, elle le peut demain; si comme l'Italie, après-demain; si elle veut devenir libre, il faut qu'elle se décide aujourd'hui.

En effet, l'Hellade aurait pu facilement redevenir turque ou se faire province européenne. Alexandre, chez qui la froide politique avait étouffé, sans les éteindre, les élans généreux, proposa aux cours un traité de pacification, qui consistait à la diviser en trois principautés soumises à la Porte, comme les deux hospodarats: la première comprenant la Grèce orientale; la seconde, la Grèce occidentale; la troisième, la Grèce méridionale; on aurait laissé les îles de l'Archipel se gouverner municipalement. Mais. d'un côté, les cabinets européens voulaient que rien ne fût obtenu par l'insurrection; la Porte s'irritait, de l'autre côté, qu'un souverain proposat un traité préjudiciable à un souverain. Les Grecs s'apercurent qu'ils auraient ainsi prodigué vainement une foule de vies; et, n'étant pas encore tombés entre les mains débiles des diplomates, ils aspirèrent à l'indépendance. Ils persistèrent donc, et combattirent la quatrième armée dirigée contre eux, après en avoir détruit trois. Byron, avec une ardeur qui trouva enfin à se déployer noblement, leur offrit sa fortune et négocia un emprunt; mais sur ces entrefaites il mourut, pleuré de toute l'Europe.

1894. 19 avril

Le sang des braves coulait, mais en assurant le salut de leur patrie et en humiliant l'orgueil de Mahmoud. Les pachas cherchaient à éluder ses ordres; les janissaires refusaient de s'aventurer sur une terre qui engloutissait ses ennemis. Il ne put désormais que s'adresser aux rois de l'Europe, pour les prier d'arracher la croix de la liberté du front de ceux qui avaient osé secouer son joug de fer.

Méhémet-Ali, pacha d'Égypte, prospérait dans ce pays, où il cherchait à se rapprocher de la civilisation européenne, en y introduisant les sciences et en y faisant lever des cartes. Il porta sur les rives du Nil le coton du Brésil et l'indigo; il établit des colléges, des télégraphes, des bibliothèques, une imprimerie; il disciplina les nègres de la Nubie. Après avoir exterminé les mamelouks, il

songea à réorganiser son armée à l'européenne. Comme les Turcs y éprouvaient de la répugnance, et que les nègres périssaient par centaines, il osa armer les fellahs, c'est-à-dire les Égyptiens in-digènes, qu'll tirait ainsi de la condition d'esclaves. Il alla jusqu'à choisir parmi eux les officiers, bien que les Turcs en frémissent d'indignation; et son fils Ibrahim, instrument docile mais intelligent de son père, aurait fait davantage, si Méhémet ne lui eût rappelé qu'ils n'étaient que quinze mille Turcs au milieu d'un peuple entier courbé sous leur joug.

Lorsque éclata le soulèvement de la Grèce, il se tint sur ses gardes, se procurant, à l'aide des télégraphes, de promptes nouvelles, et laissant les chrétiens vivre tranquilles en Égypte. sans avoir recours aux massacres que les Turcs en faisaient partout ailleurs, sans se borner à ne frapper que les Grecs. Il s'occupait toutefois de se préparer à la guerre, et toute l'Europe était portée à croire qu'il profiterait de cette occasion pour se rendre indépendant. C'eût été une diversion extrêmement favorable, quand bien même il n'aurait pas fait cause commune avec les chrétiens. Mais la politique des rois européens suggéra au sultan l'idée de mettre en conflit ses deux ennemis, les Égyptiens et les Grecs, de telle sorte qu'il pût prositer également et de la victoire et de la défaite. Le sultan investit donc Méhémet-Ali du pachalik de Morée, et celui-ci chargea Ibrahim de l'expédition qui devait en opérer la conquête. Trente-cinq bâtiments autrichiens et vingtsix vaisseaux anglais transportèrent l'armée qui devait renverser la croix sous l'effort du croissant; en même temps le rusé viceroi accumulait l'or qu'il destinait à soudoyer des traîtres, misérables dont le nombre ne fut toujours que trop grand durant les guerres de la Grèce.

La Porte, qui s'était aperçue que la principale force des Hellènes était sur la mer, voulut faire porter le ravage dans les îles grecques. Lors donc que les flottes de Constantinople et d'Alexandrie se trouvèrent réunies, au nombre de trois cents voiles, Mahmoud envoya le capitan-pacha contre le petit écueil d'Ipsara, frontière maritime de la Grèce, en lui disant: Attache-le à ton vaisseau, et remorque-le à Constantinople. L'amiral turc, sachant qu'il y allait de sa tête, mit en œuvre la ruse et le courage, et, grâce à l'assistance d'un traître, il s'en empara. Mais la citadelle sauta avec ses derniers défenseurs, mêlés aux assaillants;

Septembre.

les femmes et les enfants, qui s'étaient réfugiés sur un rocher, se précipitèrent dans la mer, en voyant les Turcs s'avancer, enflammés de luxure et de cupidité. La Grèce entière prit les armes: heureux qui pouvait se jeter le premier dans les bricks vengeurs! La flotte turque n'osa les attendre, et Miaulis reprit Ipsara. Ses brûlots et ceux de Canaris ne laissèrent de trêve ni jour ni nuit aux vaisseaux ottomans, si bien que le capitan-pacha, loin de traîner Ipsara à Constantinople, n'y ramena que sa honte. L'Europe applaudit, mais comme à un théâtre: les poëtes chantèrent; les comités philhelléniques recueillirent des souscriptions, et les rois lancèrent des menaces.

Conduriotis, chef prudent et actif, investi du pouvoir exécutif, chercha à maintenir l'ordre en même temps que le respect, régla les finances et l'instruction. Colocotroni, au contraire, poussa à la guerre, à la tête d'un parti de mécontents qui en vinrent jusqu'à la révolte; mais il fut dompté et emprisonné. Maurocordato crut alors pouvoir dominer, et prit les armes à son tour. Pendant ce temps, la Morée était laissée sans défense; et Ibrahim, qui y était débarqué, s'empara de l'île de Sphacteria et de Navarin. On rendit alors à Colocotroni la liberté avec son épée, et il accourut pour défendre Tripolitza, mais en vain. Démétrius Ypsilanti, inactif depuis deux ans, défendit Nauplie, où il fut secondé par le colonel français Fabvier. Le danger fit songer à se mettre sous la protection de l'Angleterre; et Maurocordato, chef du parti favorable à cette mesure, publia une proclamation dans laquelle il réclamait l'appui de ce gouvernement, qui jamais n'avait soutenu le Koran contre la croix. Il en résulta que beaucoup de Grecs se débandèrent, et qu'il fut plus difficile que jamais de s'accorder.

Karaïskakis, voyant la faction anglaise disposée à sacrifier l'indépendance du pays, se fit le soutien d'un parti patriotique qui chercha à obtenir par le peuple le salut général; et, prenant le commandement en chef de la Roumélie, il rémporta des victoires.

Sur ces entrefaites, l'empereur Alexandre était mort; et Nicolas, son successeur, moins mystique et moins docile que lui, avait besoin d'occuper au dehors ses armées inquiètes. Les rois d'Europe redoutèrent donc une guerre de ce côté, et eurent recours aux manéges diplomatiques. Wellington fut envoyé près de ce prince, et convint avec lui qu'il s'interposerait pour réconcilier les insurgés avec la Porte, en maintenant la Grèce sous la dé-

1818. Mai pendance turque. La Porte et la Russie se réunirent donc en congrès à Akkerman, et la première de ces puissances s'obligea à observer le traité de Bucharest, à respecter les priviléges de la Moldavie et de la Valachie, ainsi que les frontières des deux empires en Asie, et à maintenir aux Serviens les avantages stipulés.

La Porte retira ses troupes des principautés, pour redoubler d'efforts contre les Grecs; et tandis que les Égyptiens soumettaient le Péloponnèse, le Grand Seigneur adressa à Reschid, pacha de Roumélie, un ordre ainsi concu: Ou Missolonghi, ou ta tête! Voilà donc de nouveau la capitale de l'Étolie, sanctifiée par les tombeaux de Botzaris, de Byron, de Kiriacoulis, et dont les fortifications portaient les noms de Guillaume Tell, de Franklin, de Rigas et d'autres encore, redevenue le théâtre de la guerre.

L'armée ottomane, dirigée par des officiers européens, repoussa les forces grecques. Les citovens étaient pleins de courage, mais ils manquaient de pain; et, réduits à l'extrémité, ils exécutèrent une sortie dans laquelle se mêlèrent les femmes, habillées en guerriers. Un grand nombre périt, parce qu'ils furent trahis; ceux qui étaient restés firent sauter la moitié de la ville avec les barbares qui l'avaient envahie.

Les réformes en Turquie ne peuvent être qu'administratives et Destruction militaires; elles ne sauraient être morales. Mahmoud avait été janissaires. élevé dans les idées mahométanes; or, lorsqu'il vit son empire prêt à succomber, il en conclut que la civilisation européenne était meilleure, puisqu'elle était plus forte : il l'adopta donc, déjà agé, et sans la connaître. Il dirigea par suite ses premières réformes sur l'armée; et, se souvenant de Sélim, son maître, il songea à tirer cent cinquante hommes de chacune des cinquante et une compagnies de janissaires, pour en former des régiments à l'européenne. Les officiers, après avoir entendu la déclaration du muphti, jurèrent de se soumettre, et recurent des fusils à basonnette, ainsi que des uniformes; mais bientôt les marmites furent renversées, et les janissaires mirent Constantinople à feu et à sang. Mahmoud, irrité, fit venir en diligence de tous côtés des troupes et de l'artillerie; il déploya la robe du prophète, et, bénissant la foule qui se pressait autour de cette relique, il l'envoya assaillir lès janissaires rassemblés dans l'hippodrome. Le fer, le feu, la mitraille, furent mis en œuvre pour exterminer ceux qui avaient

1896. Mai.

Avril.

es fuin.

été si longtemps les défenseurs et l'effroi de l'empire. Quatre mille d'entre eux furent tués dans une seule nuit, et jetés dans le Bosphore; vingt-cinq mille eurent le même sort dans les jours suivants. On égorgea, on noya leurs femmes, leurs enfants, et tout fut anéanti d'eux, jusqu'à leur nom.

C'est ainsi que l'Ottoman croyait se faire Européen, quand il ne faisait que se couper les nerfs; car il enlevait ainsi au peuple sa confiance fataliste, à l'armée cette énergie farouche qui seule pouvait encore lui donner de la puissance, et ne laissait plus subsister que le sentiment de la décadence. Nouvelle preuve que, dans un royaume vermoulu, c'est détruire que de réformer.

L'Europe entière frémissait de sympathie pour les Grecs, au point d'obliger au silence les gouvernements qui s'étaient faits ses adversaires. Mais tandis que les rois discutent, les Turcs égorgent. Les victoires de l'Égyptien en Grèce lui coûtent cher; puis, ne pouvant subjuguer les Hellènes par les armes, il parcourt le Péloponnèse en le ravageant; il arrache les oliviers, incendie les récoltes, massacre les habitants désarmés. Tout l'effort des Grecs et des Turcs se concentre sur Athènes ; mais la cause des premiers est compromise par leurs dissensions, et Colocotroni oppose à l'assemblée d'Égine l'assemblée nationale d'Hermione. Les deux Anglais Church et Cochrane, qui avaient combattu pour la liberté dans les diverses contrées où elle s'était manifestée, arrivent en Grèce, et, calmant les inimitiés, réunissent les divers partis à Trézène, où chacun reconnaît la nécessité de la concorde à l'intérieur et d'un appui au dehors. En conséquence, les commandements et les magistratures sont conflés à des étrangers d'élite, et la présidence est déférée à Capo d'Istria, qui atteint ainsi le but de ses longues et inexplicables menées. On rédige un nouveau Statut politique, et Napoli de Romanie est déclaré le siége du gouvernement.

27 mars.

47 mai.

Présidence de Capo d'Istria. Capo d'Istria, « contraint par le besoin d'être utile, sans avoir autre chose en vue que les intérêts de Dieu, des Grecs et de l'humanité, s'était fait violence à lui-même, et avait consenti à être élu président; » mais il mettait à son acceptation quelques conditions que l'on n'osait lui refuser, parce qu'on était persuadé qu'il parlait au nom de la Russie. En même temps il s'adressait à tous les peuples, demandant dans toute l'Europe de l'argent, des amis, la faveur des cours; prodigue de promesses envers les Grecs,

tandis qu'il les dépeignait comme des pirates et des barbares auxquels il pouvait seul imposer un frein. Arrivé à Égine, il se trouva entouré de ces chefs énergiques qui n'étajent redevables de leur puissance qu'à leurs exploits et à leur mérite personnel, plus faits pour commander que disposés à obéir. Capo d'Istria, au contraire, voulait dominer, et attendre toutefois les ordres du dehors. Il savait comment se mène un peuple constitué, mais non comment on le crée. Il ne concevait pas que l'on jurât fidélité à une indépendance qui n'existait pas. Il persuada donc aux Grecs, s'ils voulaient obtenir l'ordre et de l'argent par son concours, de suspendre l'acte constitutionnel. Il obtint cette concession, et lorsqu'il se fut fait décréter une autorité entière, il s'occupa de donner à la Grèce la culture, des routes, des écoles; mais il ignorait les lois et les coutumes du pays : il retint en prison Maurocordato et d'autres hommes qui faisaient obstacle à sa toute-puissance, s'entoura de ses créatures, refusa les propositions que lui adressait la Porte, par l'intermédiaire de l'Autriche, de pardonner aux rebelles s'ils rentraient dans l'obéissance; et il obtint des subsides de l'Angleterre et de la France, tandis qu'il ne demandait aux Grecs que le silence.

La Grèce étant donc désormais dans les mains d'un homme, ses destinées se débattaient dans les cabinets des princes, et elle avait à espérer autant de leurs jalousies secrètes que de l'effort de ses armes. Laisser les Grecs recouvrer le sol enlevé à leurs ancêtres. était une idée aussi simple que juste, comme celle de substituer, à une nation qui se refusait aux intentions pacifiques et civilisatrices de l'Europe, une nation qui y aurait adhéré. Mais, outre que les rois craignaient l'exemple d'une révolution heureusement accomplie, ils nourrissaient des projets ambitieux, pour la réussite desquels ils préféraient un empire faible qui leur réservat une proie facile dans l'avenir. Une réunion des cinq puissances ayant été proposée à l'effet de concilier les différends qui existaient entre elles, le divan, fort de l'appui de l'Autriche, qui avait déclaré ne vouloir jamais consentir à faire descendre le sultan au rang de simple seigneur suzerain des Grecs, le divan répondit que le droit des gens n'admettait pas de négociations de souverain à sujets.

Cependant la France et l'Angleterre conçurent des craintes au sujet de la Russie, qu'elles soupçonnaient de vouloir faire tourner les événements de la Grèce à son avantage. Elles signèrent donc 1827. Traité de Londres 6 juillet. conjointement avec elle un traité, dans le but de terminer une lutte qui entravait le commerce de l'Europe, en convenant que si, dans un délai d'un mois, la Porte n'acceptait pas la médiation proposée, elles se rapprocheraient de la Grèce, et emploieraient tout pour amener une paix nécessaire désormais entre deux peuples fanatiques et acharnés. Ce traité, d'un genre tout nouveau en diplomatie, créait un état de guerre en pleine paix. Les Grecs acceptèrent volontiers cette espèce de reconnaissance de leur indépendance; mais le divan se considéra comme offensé, et s'irrita contre l'Autriche, comme si elle eût manqué à ses promesses.

2s septembre.

Les puissances obtinrent un armistice d'Ibrahim-Pacha, à qui son père avait envoyé quatre-vingt-douze voiles sous Navarin. Mais une occasion favorable se présentant, il viola la trêve, et parcourut le pays en dévastant tout. Les amiraux des trois puissances le rappelèrent à l'exécution de sa promesse; mais il leur renvoya leur lettre sans l'ouvrir. Alors l'attaque fut décidée: l'amiral anglais Codrington prit le commandement en chef, et la flotte ottomane, foudroyée, fut entièrement détruite.

Bataille de Navarin. 28 octobre.

> L'Europe apprit avec étonnement ce coup inattendu : le roi George d'Angleterre le qualifia, dans le discours du trône, d'événement malheureux (unworth event), attendu que l'affaiblissement de la Turquie était tout à l'avantage de la Russie. Cependant la Porte ne s'en montra pas effrayée; elle prétendit que la question grecque fût mise à l'écart dans les traités, et qu'on l'indemnisat pour la perte de sa flotte. Les ambassadeurs quittèrent donc Constantinople, et le Grand Seigneur proclama la guerre sainte. Puis, comme la Turquie ne respectait pas le pavillon russe, qu'elle lui fermait le Bosphore et troublait son commerce avec la Perse, Nicolas lui déclara la guerre. Ce n'était pas toutefois par ambition et pour étendre son territoire, mais pour rendre l'activité au commerce de ses sujets, pour ramener à l'exécution des traités, et assurer la navigation européenne dans le Bosphore. Cependant le czar fit des instances auprès du cabinet français pour obtenir sa neutralité, lui promettant, non-seulement la Morée s'il obtenait des résultats positifs, mais encore le remaniement des frontières de la France en les portant jusqu'au Rhin, à la Hollande et à la Prusse, moyennant des compensations d'un autre côté.

Le divan s'opiniatra : il énuméra ses griefs contre la Russie,

la dénoncant comme l'instigatrice secrète de la révolte. De quel droit, dit-il, une puissance vient-elle s'immiscer dans le gouvernement intérieur d'une autre, et dans ses débats avec ses sujets? La Russie n'a-t-elle pas déclaré, dans le traité d'Akkerman, que le conflit avec la Grèce était une question intérieure, dont elle ne se mêlerait pas? Et maintenant elle violait des promesses sacrées. On en vint donc aux armes; Wittgenstein passa le Pruth avec cent mille Russes. La tactique des Turcs consistait à se retirer devant l'ennemi, pour se concentrer dans les grandes places, où ils combattaient avec beaucoup de résolution. La Russie, sachant cela par expérience, commença par s'assurer des places de Jassy et de Bucharest; puis elle poussa en avant. Les affections des libéraux se portaient donc, pour la seconde fois, sur l'armée russe. Le Grand Seigneur, redoublant de zèle, multiplia les récompenses et les manifestes. La France et l'Angleterre redoutaient de voir tout le mérite et le profit de la délivrance de la Grèce et de la bataille de Navarin demeurer à la Russie; elles s'arrangèrent donc pour affermir la triple alliance, et pour constituer la Grèce sans entrer dans le différend de la Russie avec la Porte. Les hésitations de l'Autriche lui firent perdre toute importance à cet égard, et c'est en vain qu'elle chercha à entraîner la France dans une alliance contre l'ambition menaçante de la Russie. Paskéwitch laissa ses triomphes en Perse, pour tomber sur l'Arménie turque; mais l'action divisée sur quatre points n'eut de vigueur sur aucun, et les Turcs donnèrent à leurs amis le spectacle d'une énergie dont on ne les aurait plus jugés capables. Enfin, les trois puissances se décidèrent à envoyer une armée; la France se chargea de chasser Ibrahim de la Morée; Codrington convint avec Méhémet-Ali que les Grecs emmenés en eschavage sur les bords du Nil seraient restitués : de plus, qu'il ne tiendrait de garnison en Morée que dans cinq places fortes; et la péninsule devint libre.

L'Angleterre ne voulait pas que la Turquie eût à perdre au delà de cette possession; la France, libérale à demi, demandait que ces frontières fussent étendues; mais le Grand Seigneur persista obstinément dans la négative, et les puissances se virent dans l'impossibilité d'empêcher l'expédition russe. Le général Diébitch prit le commandement de vingt-quatre mille hommes, qui, protégés par deux flottes postées inopinément aux flancs de

isse. Mai. 472

Constantinople, s'avancèrent par le Balkan. La Porte leur opposait cent quatre-vingt mille hommes, recrues novices en face de vétérans, et à qui la discipline européenne, récemment introduite dans leurs rangs, montrait le péril sans leur enseigner à l'éviter : en même temps les ulémas répandaient parmi le peuple le bruit que Mahmoud, ayant violé le Koran par ses réformes, ne pouvait espérer la victoire. Reschid-Pacha, le vainqueur d'Ali-Tébélen, défendit le Balkan avec acharnement; mais l'aigle russe n'arrêta son vol que sur Andrinople, la seconde capitale de l'empire. De son côté, Paskéwitch avait traversé le Caucase et attaqué Erzeroum, qui tombait en son pouvoir.

se août. o juillet.

C'en était fait de Constantinople, si la diplomatie de la France et de l'Angleterre n'avait arrêté Nicolas. Le divan, perdant tout espoir, se résigna à concéder l'affranchissement de la Grèce, à renouveler les anciens traités avec la Russie, à lui accorder la liberté de la navigation dans la mer Noire, et à indemniser son commerce des pertes qu'il avait éprouvées, sous la condition que l'intégrité de son territoire en Europe et en Asie serait conservée. Cependant, au moment de conclure, il hésita encore. Or les Russes continuant à menacer de l'épée tout en offrant la paix, et Constantinople faisant redouter un soulèvement, le Grand Seigneur 14 septembre. se décida à signer le traité d'Andrinople.

Aux termes de ce traité, les principautés de Moldavie et de Valachie lui étaient rendues, sauf aux hospodars à régler librement les affaires intérieures. Il recouvrait aussi les places de la Roumélie et de la Turquie d'Asie, à l'exception de quelques-unes que la Russie se réservait comme sûreté. Le passage des Dardanelles dut rester libre pour les bâtiments de toutes les puissances en paix avec la Porte, qui s'engagea à payer cent trente-cinq millions pour indemnités et dépenses de guerre, en acceptant ce qui serait décidé par une conférence indiquée à Londres pour la pacification de la Grèce.

La Russie s'assurait ainsi le commerce de la mer Noire, et de bonnes frontières du côté de la Perse et de la Turquie; avantage d'autant plus important pour elle, qu'elles la séparent de la première, et lui laissent le passage ouvert sur le territoire de l'autre.

La France et l'Angleterre, qui enviaient à la Russie la gloire de décider du sort de la Grèce, cherchèrent à y participer, en émancipant tout à fait ce pays, qui, si on le rattachait à la Turquie, ne saurait plus avoir ni paix ni prospérité, sauf à ménager la Porte en resserrant les limites à donner au nouveau royaume. Il fut donc décidé que la Grèce formerait un État libre, ayant pour frontière une ligne tirée de l'Aspropotamos au Sperchius, en laissant ainsi à la Porte l'Acarnanie et partie de l'Étolie; que son gouvernement serait monarchique; qu'il serait accordé une amnistie entière, et que ceux qui voudraient quitter le pays auraient une année pour vendre leurs biens.

La Grèce, se croyant en droit de faire entendre sa voix dans une assemblée où son sort se décidait, représenta que les confins qu'on lui assignait n'étaient pas susceptibles d'une défense suffisante; que c'était une moquerie d'appeler Grèce la Morée et la Livadie (le Péloponnèse et l'Hellade), quand on en détachait les provinces les plus populeuses, l'Épire, la Thessalie, la Macédoine. La Crète, Samos, Ipsara, Scio, théâtres d'exploits glorieux, se plaignirent d'avoir à retomber sous le joug des Turcs; enfin, la Grèce voulait que le roi professât la même religion qu'elle.

capo d'Istria, qui conservait, sans le laisser paraître, sa prédilection pour la Russie, protectrice naturelle, selon lui, de la liberté grecque, vit de mauvais œil le choix s'arrêter sur le prince Léopold de Cobourg, candidat de l'Angleterre. Il remontra à ce prince qu'il n'avait pas été dit un mot de constitution; que dès lors les alliés voulaient ou soumettre le pays au gouvernement despotique, ou laisser au nouveau prince, qui certainement n'avait pas l'intention de régner sans formes légales, le fardeau dangereux de lui donner des institutions sages et libérales (1). Il lui dépeignait en même temps la condition misérable du pays, et la nécessité d'y apporter des sommes immenses; de sorte que Léopold refusa le sceptre qui lui était offert, ne voulant pas commencer par la servilité envers les cours et la tyrannie envers les peuples. Des événements encore éloignés devaient aider à résoudre la question.

(1) Parmi tant d'ouvrages, voyez les Lettres du C. Capo d'Istria; De l'état actuel de la Grèce, par Frédéric Thiersch; et l'Histoire pragmatique de la régénération nationale et politique de la Grèce, jusqu'à l'avénement du roi Othon, par G. Ludovic Klüber (Allemand).

## CHAPITRE XXI.

AMÉRIQUE. - LES COLONIES.

Le contre coup des événements européens se faisait sentir dans les colonies, où se reproduisait la fureur de nos guerres, et graudissaient les idées agitées parmi nous. Elles s'y enracinèrent même plus solidement, et s'y trouvèrent en pleine vigueur alors qu'elles étaient réprimées en Europe.

Étals-Unis.

Dans le siècle précédent, l'Amérique septentrionale avait accompli sa révolution, dont elle recueillait les fruits. La population, qu'un accroissement extraordinaire eut bientôt quadruplée, s'adonnait avec succès à l'agriculture ; les forêts encore intactes s'ouvraient à de longues routes, en lui fournissant des matériaux et des navires à l'aide desquels elle tirait parti de la position si favorable du pays pour le commerce maritime. Aucune douane n'v entravait l'exportation des denrées, et le droit des marchandises importées était restitué lorsqu'elles sortaient de nouveau. Le commerce put donc y lutter avec celui des nations les plus florissantes, qui bientôt accordèrent aux États-Unis les traités les plus favorables. La France d'abord (1778), et, après la France, les Pays-Bas (1782), la Suède (1783), la Prusse (1785), l'Espagne (1795), stipulèrent avec eux des conventions très-libérales; l'Angleterre elle-même, lorsqu'elle était en guerre avec la France (1794-95), leur accorda un traité par lequel elle régla les limites de ses anciennes dépendances, en leur accordant la faculté de commercer librement dans ses colonies occidentales avec des bâtiments de soixante-dix tonneaux, et de naviguer dans ses possessions d'Orient. Quant aux droits des pavillons neutres, à la contrebande et au blocus, les maximes anglaises furent réciproquement adoptées.

Les bâtiments des États-Unis parcouraient donc toutes les mers durant les guerres de la révolution; mais comme il leur manquait une marine militaire, ils ne pouvaient se soustraire aux avanies, qui devinrent alors une nouvelle espèce de droit. L'Angleterre prétendant visiter les navires couverts de leur pavillon, ils s'y soumirent; mais la France déclara qu'elle cesserait de respecter ceux qui auraient souffert une semblable humiliation.

L'Angleterre elle-même prit ensuite ombrage de ses anciens sujets, devenus ses rivaux, et défendit aux marins anglais de servir sur les bâtiments américains, ce qui fut pour ceux-ci une grande diminution de forces.

Elle voyait aussi de mauvais œil les Américains commercer avec les colonies des États européens. En effet, la prohibition du commerce direct des colonies avec l'Europe s'étant relâchée en 1794, les Américains pouvaient y transporter les denrées des tropiques, introduites dans leurs ports depuis que la guerre était recommencée (1803), et elle se demandait ce qu'il fallait entendre par des importations de bonne foi.

En 1805, les Anglais commencèrent à capturer les bâtiments des États-Unis; mais ceux-ci, pour éviter la guerre, prirent la résolution inouïe de suspendre volontairement leur navigation. Enfin, il fut convenu que le commerce avec les colonies ennemies ne pourrait se faire qu'au moyen des ports francs appartenant aux Anglais dans les Indes occidentales. On renouvela les traités de 1778, en se restituant mutuellement les prises, et l'on admit le principe de la neutralité, proclamé par la France.

Cependant les Américains s'efforçaient de devenir puissance maritime, et il s'en offrit une grande occasion. Quand l'Espagne céda la Louisiane à la France, le sénateur Ross, de la province de Pensylvanie, s'exprima en ces termes : « Puisqu'un traité so- lennel est violé, n'hésitons pas à occuper un pays sans lequel « la moitié des États ne saurait subsister. Les populations occiden- « tales sont impatientes de se faire justice; et si l'on donnait aux « Français le temps d'arriver, les Américains de cette contrée « refuseraient les taxes à un gouvernement trop faible pour pouvoir « les protéger. Il est temps désormais de montrer que la balance « de l'Amérique est en nos mains; que nous sommes, dans cette

« est finie, et que nous entrons dans l'âge de la force. »

Les Américains se tinrent tranquilles pour le moment; mais bientôt Napoléon, ne pouvant protéger la Louisiane contre l'Angleterre, la leur céda moyennant quatre-vingts millions, avec ses

« partie du globe, la puissance dominante; que notre adolescence

\*\* octobre.

dépendances, telles qu'elles étaient possédées par l'Espagne. Ce pays, l'un des plus beaux qu'il y ait, est situé au centre du nouveau monde, et traversé par le plus grand fleuve de la terre, navigable dans une longueur de douze cents lieues. La nature y était encore sauvage, et il ne comptait que soixante-cinq mille habitants; mais les Américains y appliquèrent aussitôt leur travail et leur intelligence, et ils v introduisirent par degrés leur constitution, en conservant les lois anciennes. Édouard Livington, qui avait vu la révolution américaine, v fut envoyé pour organiser un gouvernement provisoire. Après avoir défendu la Louisiane, de concert avec Jackson, contre une tentative des Anglais. il forma un code de lois, où il introduisit des améliorations précieuses, exclut la peine de mort, sauf dans les cas de violence, et fonda le système pénitentiaire, adopté depuis par plusieurs États. Le territoire de la république se trouva doublé par cette adjonction, qui lui donna, avec le Mississipi et le Missouri, la domination dans le golfe du Mexique. Son commerce s'en accrut prodigieusement, surtout avec l'Espagne, par la frontière de la Louisiane et de la Floride occidentale, de même qu'avec celle du Nouveau-Mexique.

Le territoire uni s'étendit donc jusqu'à l'embouchure de la Colombia, dans le Grand Océan; et l'on pouvait prévoir déjà que les deux Florides, n'étant plus resserrées par les colonies espagnoles, y seraient aussi réunies. En effet, les États-Unis, ayant plus tard de fortes sommes à réclamer de l'Espagne pour dommages causés par ses corsaires, conclurent avec cette puissance un traité par lequel ils se chargèrent de sa dette, moyennant la cession des Florides. Ces provinces, longtemps ambitionnées par les Nord-Américains, facilitèrent leur commerce avec Cuba et avec le Mexique, en même temps qu'elles protégèrent leur frontière méridionale, et leur fournirent des bois de construction.

1819. 22 février.

4764-1836.

Le nombre des États s'accrut ainsi de dix-sept à vingt-deux, la population de six à onze millions, et le revenu de douze à quatorze millions de dollars. Ils n'altérèrent point leur constitution; mais ils continuèrent à effacer les traces du système colonial, et à améliorer les statuts particuliers, en sentant toutefois le défaut de centralisation. Aussi les factions y étaient-elles nombreuses: les démocrates l'emportaient au midi et au centre, dans les con-

trées favorables au système agricole; les fédéralistes, plus portés au système commercial, étaient en force dans le nord; ce qui fit que, dans les luttes entre l'Angleterre et la France, les premiers penchaient pour celle-ci, et les autres pour la Grande-Bretagne.

La guerre européenne étant devenue une guerre de commerce, il était impossible qu'elle n'enveloppât point un pays dont le commerce est la vie. Les entraves qu'y apportaient les Anglais le déterminèrent à prohiber certaines marchandises britanniques. Napoléon crut devoir déroger, en faveur de l'Amérique, à plusieurs des rigueurs de son système continental; cette puissance tendit donc à se rapprocher de lui, et finit par se brouiller avec l'Angleterre.

1812.

Les fédéralistes et les démocrates s'étant réunis contre l'ennemi commun, combattirent avec des troupes peu considérables sur leurs frontières, principalement sur celles du Canada, et avec un petit nombre de vaisseaux. Les Américains acquirent de la gloire dans ces combats, qui continuèrent même dans ces contrées quand ils finissaient en Europe. Mais si la Nouvelle-Orléans fut courageusement défendue, la capitale même de l'Union vit les Anglais expédier contre elle Cochrane et Ross. qui l'incendièrent. Cependant l'Angleterre, craignant qu'une des puissances ne vint à prendre parti pour les Américains, se décida à conclure la paix à Gand. Les limites des deux parties vers le si décembre. Canada furent déterminées; chacune d'elles restitua ses conquêtes, et s'obligea à abolir le commerce d'esclaves, mais en laissant la question principale indécise, c'est-à-dire, celle du droit de visite.

1814. 24 août.

Le droit maritime des États-Unis consiste dans une stricte réciprocité. L'acte de commerce défend l'introduction de marchandises étrangères autrement que sur bâtiments nationaux, ou appartenant à des pays dont le sol ou les manufactures les aient produits, quand la même règle y est observée. Ils ont stipulé avec l'Angleterre la franchise réciproque du commerce et des droits, le libre trafic dans les ports anglais des Indes orientales, à l'exception du cabotage, pourvu que le chargement soit 1817. 186 mars

1818. S juillet.

Les Nord-Américains ont augmenté de la sorte leur dette publique; mais ils ont affermi l'Union, en éteignant les partis au

porté dans un port américain.

moment du danger commun. Quand le commerce extérieur fut interrompu, ils établirent des manufactures et des fabriques; la marine devint bientôt le soin principal du gouvernement; et à peine la paix eut-elle rouvert les mers, que leur pavillon se montra partout.

L'habitude d'avoir des nègres dans les pays du sud y altère les sentiments, les mœurs et les relations sociales : elle augmente les penchants aristocratiques inconnus au nord, et y rend l'agriculture meilleure. Il n'y a point d'esclaves dans les pays qui faisaient partie de la Nouvelle-Angleterre, et l'émigration y afflue; aussi le commerce, la navigation, l'industrie, y prospèrent-ils à tel point, que le gouvernement songe à restreindre le nombre des manufactures. L'Angleterre ayant frappé de taxes très-lourdes l'importation des grains du centre et de l'occident, des bois du nord et du riz du sud, on lui rendit la pareille à l'égard de ses produits. Les pays agricoles du sud, beaucoup moins avancés, se récrièrent sur le renchérissement des objets manufacturés, dont profitaient seuls les pavs industrieux, tandis que les cotons, leur unique richesse, étaient frappés d'exclusion. Ils refusèrent donc, en vertu de leur droit particulier de souveraineté, de se soumettre à la décision du congrès, qu'ils déclarèrent inconstitutionnelle. La constitution n'avait pas prévu le cas d'une résistance pareille: on craignait donc un bouleversement; mais, sur ces entrefaites, les pouvoirs du président Adams venant à expirer, il fut remplacé par le général Jakson, représentant de l'opinion populaire, qui proposa d'alléger le tarif, onéreux pour les agriculteurs.

Quoique soldat et créature de la révolution, Washington détestait l'esprit soldatesque et démagogique: bien éloigné de songer à une aristocratie foncière, trop opposée aux idées de ses compatriotes, il voulait presque le suffrage universel, mais avec la pensée d'éclairer assez le peuple pour que les élections pussent se faire conformément à l'intérêt public. Cette modération ne fut pas le partage de Jakson, homme audacieux, infatigable, au coup d'œil prompt, à la volonté et au corps de fer, caractère loyal, et patriote aussi ardent qu'actif. Il avait combattu les Anglais en 1812 et 1813, toujours avec întrépidité, mais non pas toujours avec habileté; et, comme il arrive dans les démocraties, la gloire militaire lui donna une grande popularité. Or,

Jakson. 1767-1843. tandis que jusqu'alors les présidents avaient été fédéralistes. les démocrates arrivèrent avec lui au pouvoir. Répudiant les vertus paisibles des héros de l'indépendance, il visa à l'agrandissement, à la conquête, qui peut sans doute faire prévaloir, dans ce vaste continent, la race britannique, mais qui peut aussi mettre en danger cette liberté que la modération de Washington rendait si respectable. Ne sachant tolérer les longueurs du suffrage universel, il agit dictatorialement, mit à l'écart les ménagements dont on avait usé jusque-là, employa le despotisme, envahit la Floride en pleine paix, proclama des théories démocratiques à l'excès, et altéra la constitution, qui avait besoin d'être maniée avec délicatesse, et, en même temps, de résister à la démagogie. Contrairement au vœu de Washington, il voulait l'expansion, la conquête. Or, elle peut donner, il est vrai, une prédominance immense sur ce continent à la race britannique; mais elle peut aussi discréditer et mettre en péril cette liberté que Washington avait fait respecter et honorer.

La Caroline du Sud (1832) ayant aboli le tarif de douanes établi par le congrès, il se prépara à l'attaquer; mais on parvint à le calmer. Alors il fit la guerre à la banque, ce qui était encore une question née de la réaction contre la centralisation.

Les billets de banque payables au porteur facilitent la circulation sans avilir le numéraire, pourvu qu'ils représentent des crédits réels; mais s'ils sont multipliés et fractionnés sans mesure, ils deviennent une espèce de droit de fausse monnaie. Il importe donc que ce privilége soit maintenu sous la juridiction publique.

Dès l'origine, on songea en Amérique à gouverner le crédit général au moyen d'une banque centrale, soutenue et modérée par l'État. Celle de Philadelphie, dite Banque des États-Unis, fondée en 1760, au capital de dix millions de dollars, et pour vingt et un ans, eut en dépôt les revenus du gouvernement fédéral. Elle acquit, en faisant valoir ses fonds, la supériorité sur celles que l'exemple avait fait instituer partout, jusqu'au nombre de quatre-vingt-huit, au capital de quarante-deux millions de dollars ensemble. Mais comme celle de Philadelphie seule pouvait faire le change dans toute l'Union, elle donnait la loi aux opérations des autres, en leur ouvrant un crédit ou en le leur retirant. Elle fut d'un grand avantage, surtout lorsque, par suite

Banque.

de la guerre continentale, les Américains se trouvèrent avoir en main le commerce du monde entier; mais lorsque la banque de Philadelphie fut supprimée à l'expiration de son terme, l'accroissement exagéré des banques particulières, et la paix qui survint. produisirent une crise en 1814, tellement que les banques du sud et de l'ouest suspendirent leurs payements. On songea à remédier au mal en rétablissant la banque centrale, au capital de trente-cinq millions; et elle rendit possibles les pavements en espèces, movennant un traité avec les différentes banques, auxquelles elle accordait des facilités de crédit, à condition qu'elles s'obligeassent à restreindre l'émission de leurs billets. Mais la précaution ne dura pas, et le désordre s'accrut au point qu'une crise absolue eut lieu en 1837. Neuf cents banques, qui avaient acquis une espèce de puissance publique, étaient alors ouvertes; on avait entrepris des spéculations insensées, et exagéré les travaux publics en détournant les capitaux de leurs applications véritables, c'est-à-dire, du commerce et de l'agriculture.

Jakson craignit, sous l'influence de ses idées démocratiques, qu'il ne se format une aristocratie de grands capitalistes, destinée à devenir l'arbitre du commerce et de l'industrie. En conséquence, il fit retirer les fonds publics de la banque centrale, et ensuite abolir son privilége, en l'obligeant à payer en numéraire les droits de douane et les taxes pour concessions de terre, ce qui détruisit la confiance. Les fonds passèrent alors dans les caisses des États particuliers, qui n'en payent point l'intérêt; et l'on vit éclater les conséquences nécessaires d'une, concurrence sans limites, sans règles, et d'un crédit sans fondement. Il ne pouvait en résulter qu'une banqueroute générale, et une secousse fatale à la fortune publique; mal irréparable, si le sol et le génie spéculatif des habitants n'eussent offert des dédommagements à ceux qui avaient eu à en souffrir.

Sous le rapport politique, l'abolition de la banque donna de la force aux gouvernements particuliers, représentants de la démocratie, qui étouffa l'aristocratie dans son berceau. Lorsque la crise sera passée, l'expérience ramènera à des modes plus réguliers et plus sages: déjà la banque de Pensylvanie, qui a obtenu le renouvellement de son privilége, conserve la prépondérance au moyen de ses immenses capitaux.

Le fait est que, même au milieu de ce désordre, le crédit avait

produit dans le pays une immense propriété matérielle. Les villes des États-Unis ne pourraient plus craindre d'être bombardées par l'ennemi, car vingt-deux mille bouches à feu protégent le littoral; et les chemins de fer, plus nombreux que partout ailleurs, où l'on ne trouve pas de même un pays vierge, du bois-et du fer en abondance, facilitent le transport des troupes. Il a été établi, dernièrement, que l'armée pourrait être portée de douze à cinquante mille hommes; elle a derrière elle une milice nationale de dix-huit cent mille citoyens, et les redoutables chasseurs des forêts de l'ouest. Les douanes rapportent au gouvernement fédéral cent quarante millions de francs au moins.

Dans cet énorme accroissement de population, la race qui augmente réellement est la blanche, et parmi elle la branche qui l'est le plus, c'est-à-dire le rameau teutonique. Le mode de gouvernement permet à l'individu le développement le plus complet de son activité; il encourage les entreprises les plus hardies, ce qui produit ce progrès merveilleux.

L'instruction n'est nulle part aussi répandue. On comptait dans le pays, en 1842, quarante-sept mille deux cent neuf écoles primaires, cinq mille deux cent quarante-deux académies, cent soixante-treize colléges et universités, dont quelques-unes n'ont toutefois que des écoles de médecine, de droit ou de théologie; on y compte au moins seize cents journaux affranchis de droits et de cautionnement. Les expéditions scientifiques des États-Unis rivalisent avec celles des anciennes puissances de l'Europe. Ils ont remoncé aux colonies d'outre-mer depuis les deux tentatives malheureuses faites aux Mariannes et à Noukahiva; mais, en punissant inexorablement les attentats des pirates, ils s'épargnent la nécessité de protéger leur commerce à l'aide d'une flotte. Leurs baleiniers l'emportent sur ceux de l'Angleterre, avec les armements de laquelle ils rivalisent. La navigation à vapeur, qui a commencé dans ces contrées, y a pris un immense développement.

On y comptait à peine, en 1803, quatre filatures de coton; il y en avait, en 1841, douze cent quarante; elles produisaient, en 1814, vingt mille kilogrammes; le résultat, en 1841, s'élevait à quarante millions. Aussi la valeur de cette exportation, qui, en 1826, ne dépassait pas cinq millions et demi, s'élevait, en 1841, à dix-huit millions.

La dette fédérale, qui, en 1790, était de soixante-dix-neuf mil-

lions de dollars, et qui en 1816, par suite de la guerre avec les Anglais, s'était accrue jusqu'à cent vingt-sept, était tout à fait éteinte en 1834, bien qu'on n'employât à l'amortissement que le produit des droits d'entrée, des biens domaniaux, et de la vente des territoires de l'ouest non encore colonisés: tant les gouvernements à bon marché ont de ressources (1). Les États particuliers ont de grosses dettes, dont le total monte à deux cents millions de dollars; mais ils sont représentés par des ouvrages d'une grande utilité, tels que les chemins de fer, sur une étendue de trois mille cent lieues, évalués à cent quatre-vingt-six millions de dollars, et treixe cents lieues de canaux navigables, dont un seul, celui d'Érié, a coûté vingt millions de dollars. En même temps des villes nouvelles s'élèvent tout à coup, et huit cents banques entretiennent l'activité du commerce et de l'agriculture.

Mais, comme dans toutes les confédérations, les intérêts des uns sont en opposition avec ceux des autres, et le pouvoir central n'a pas assez de force pour changer l'antagonisme en une émulation active. Les États manufacturiers et commerciaux du nord-est ont aboli l'esclavage : ceux du sud le regardent comme nécessaire. Ceux de l'ouest se montrent énergiques et laborieux; aussi voit-on chaque année un village pousser en avant, en gagnant sur les Indiens et sur les forêts. Le nord-est possède les meilleurs ports, avec de vastes cités d'une population pressée, des canaux, des routes, des écoles, des banques. Dans le sud, il y a peu de villes, les campagnes y sont mal cultivées, et l'on n'y rencontre que l'habitation du maître, entourée des huttes des esclaves. Dans l'ouest, il y a moins de villes encore, mais des villages en plus grand nombre; et la population y est doublée en vingt ans.

Comment éviter la collision au milieu d'un tel manque d'équilibre? Aussi ceux qui sont contraires à cette liberté nous montrent-ils la faiblesse du pouvoir fédéral en présence des États, leur peu de dépendance à son égard, le désordre des finances et la fluctuation de la politique, qui par suite ne peut entrer dans la voie de la modération.

Les démocrates se sont soutenus jusqu'à ce jour; mais de leurs

<sup>(1)</sup> Le traitement du président est de vingt-cinq mille dollars; celui du viceprésident, de cinq mille. Les Américains ont contracté depuis une dette de dix millions, au moyen d'un emprunt remboursable.

rangs sont sortis les whigs, parti conservateur, qui croit nécessaire de maintenir au moins les faibles liens qui rattachent les divers États. Puis, ce à quoi l'ou devait le moins s'attendre dans un pays où le système volontaire en fait de religion dérivait de son origine même, les semences de fanatisme qu'v avaient portées les premiers colons se sont développées en exagérations mystiques; ce qui donne souvent à ces associations un air de contrainte et de bigoterie, que l'on peut excuser tant qu'il ne conduit pas à l'intolérance. A côté de cette dévotion, grandit l'incrédulité. En même temps que la nouvelle secte des mormoni produisait une Bible plus ancienne, et fondait des villes sous la direction de Joseph Smith, il se constituait à New-York une congrégation d'athées, qui se réunit tous les dimanches pour nier l'existence de Dieu. En outre, la philosophie d'Émerson est là pour montrer que les Nord-Américains ne sont pas moins hardis pour explorer les déserts de la pensée que ceux de la nature.

Quand la révolution française menaçait de bouleverser l'Europe, Pitt crut utile d'accroître la domination anglaise en s'établissant dans le Canada. Instruit par l'exemple des États-Unis, il le partagea en deux provinces, avec un sénat et une assemblée populaire, dont les bills avaient force de loi, si le roi laissait passer deux ans sans les approuver. Il accorda au pays l'habeus corpus, le jury, et le vote de l'impôt.

En conséquence, le Canada et la Nouvelle-Écosse restèrent fidèles à l'Angleterre durant la guerre continentale; mais ensuite ils demandèrent de nouveaux droits et la liberté des cultes contre l'intolérance anglicane. Puis, les châtiments que l'Angleterre est contrainte d'infliger aux artisans de révolte font incliner les esprits vers la confédération anglo-américaine. La perte de cette contrée serait très-onéreuse pour la Grande-Bretagne, qui en tire d'immenses approvisionnements en bois de construction, en viandes salées et en farines, ainsi que des matelots aguerris.

Noas avons déjà dit combien la révolte d'Haiti avait coûté de sang (1). Le roi Christophe répandit la civilisation dans la partie méridionale de cette île, où il établit des écoles, des fabriques, des fonderies. Péthion au contraîre, qui dominait dans le sud, craignant que les nègres n'allassent se joindre à son rival, fomen-

Canada.

1791.

Saint-Dominge 1816,

tait leur paresse, opposait la licence au despotisme, et se montrait indulgent, même à l'égard des crimes; puis ayant remanié la constitution, il institua en sa faveur la présidence à vie.

Lorsqu'il fut mort en 1818, Boyer, sa créature et son successeur, suivit ses traces. Il conclut avec la France un traité sous d'humbles apparences, traité par lequel il achetait à prix d'argent la reconnaissance de la république. Puis, lorsque Christophe se fut tué (1820), l'île entière forma la république une et indivisible d'Haïti, reconnue par la France, moyennant l'indemnité stipulée (1) sous la présidence de Boyer. Il continua à gouverner l'île despotiquement, jusqu'au moment où, les élections s'étant faites dans le sens radical, il en résulta des troubles et une révolution. L'armée populaire étant restée victorieuse, Boyer fut réduit à fuir, après vingt ans de présidence; considéré par les uns comme un Washington, dénigré par les autres pour avoir maintenu le peuple dans l'ignorance, affaibli le pays, désolé les villes et laissé les champs sans culture. Un comité de salut public rédigea une constitution, aux termes de laquelle aucun blanc ne put obtenir les droits de citoyen, réservés seulement aux Africains et aux Indiens, ou à leur descendance; en accordant du reste la liberté de la presse et les autres droits habituels, avec des écoles gratuites. Mais la paix est loin de régner dans le pays : et cette colonie, autrefois si florissante, aujourd'hui pauvre, inculte, déserte, produit à peine de quoi nourrir ses habitants, toujours ivres

1843. Janvier,

4899. 98 janvier.

> Durant la guerre contre Napoléon, où l'Angleterre déploya cette puissance qui devait mettre au-dessous d'elle tous les États possesseurs de colonies, l'autre hémisphère se trouva aussi ébranlé; et la secousse produisit l'événement le plus remarquable de notre siècle, à savoir, l'émancipation de l'Amérique méridionale.

de vin et de tabac. La liberté ne s'improvise pas.

Colonies m éridionales. Les colonies y avaient été en déclinant, par suite de l'avidité qui portait les possesseurs à les sacrifier aux intérêts de la métropole, et à en tirer le plus possible. Les métropoles elles-mêmes, à l'exception de l'Angleterre, n'eurent pas soin de proportionner la marine à l'accroissement de leurs possessions. Le Portugal et l'Es-

(1) Fixée d'abord à 150 millions de francs en 1825, elle a été réduite à 60 en 1838.

pagne surtout diminuèrent le nombre de leurs vaisseaux, quand leurs établissements outre-mer eurent pris le plus d'extension. Puis, en même temps que ces États voulaient en tirer d'immenses avantages, ils les gardaient avec une négligence étrange : on songeait à les agrandir plutôt qu'à les faire prospérer; on les donnait en fief, on les vendait. On ne fit pas attention, pour les gouverner, à la nature des peuples qui les composaient. Personne ne s'occupait de former des médecins, des administrateurs, des instituteurs, des ouvriers pour les colonies; on y envoyait l'écume de la nation; on y déportait les malfaiteurs. on y laissait le champ libre au fanatisme. Le Brésil doit sa population aux juis, inquiétés dans le Portugal; les seuls natifs de la Castille, c'est-à-dire du pays le moins peuplé et le moins industrieux de la péninsule hispanique, pouvaient passer de l'Espagne en Amérique. Ce serait nous répéter que de rappeler ici les lois absurdes de protection, les priviléges, les exclusions qui retenaient un géant dans les langes.

De plus, on prétendit reproduire dans les colonies l'administration de la métropole, bien qu'elles différassent essentiellement de civilisation, d'origine, de position et de produits. Le Canada, cinq fois plus étendu que la France, n'avait qu'un gouverneur, le Mexique qu'un vice-roi; et la seule audience de Guatimala étendait sa juridiction sur trois cents lieues. Ces vice-rois ou ces gouverneurs arrivaient, dans le pays, dénués de connaissances et comme dans un lieu d'exil, où c'était pour eux un premier échelon pour s'élever à des postes plus avantageux. Tous pensaient ce que disait l'un d'eux: Dieu est très-haut, le roi très-loin; et le maître ici, c'est moi.

Comme les administrateurs changeaient souvent, ils ne pouvaient acquérir d'expérience, ni suivre des projets d'une longue exécution, et ils se trouvaient constamment à de premiers essais. Ceux qui avaient à se plaindre d'eux devaient recourir à un monarque dont les séparait la moitié d'un monde, à travers les intrigues qui empêchent partout la vérité d'approcher du trône.

L'habitant des colonies était considéré comme inférieur, comme une espèce de manœuvre; la jalousie le faisait souvent écarter de l'administration, pour laquelle ses connaissances locales l'auraient rendu plus utile que des étrangers.

De là des haines et des troubles. Puis, au moment où la guerre

éclatait en Europe, avant que les colons eussent eu le temps de se mettre en défense et d'être informés même des hostilités, ils se voyaient attaqués; et, privés de leur seul moyen de subsistance par l'interruption des communications avec la métropole, ils devaient recourir à la contrehande et à des subterfuges immoraux.

Une semblable condition pouvait subsister tant que les colonies étaient dépeuplées, ignorantes, et qu'elles n'avaient point sous les yeux des exemples de soulèvement. Les métropoles elles-mêmes leur fournirent des moyens de résister, bien qu'avec de tout autres intentions. En 1804, le Mexique avait trente-deux mille hommes de troupes nationales, qui coûtaient vingt-deux millions de francs; et le vice-roi Galvez établit dans le pays des arsenaux, des chantiers, des fonderies. La France fortifia le môle Saint-Nicolas comme elle l'aurait fait pour ses propres côtes, et transporta cinquante mille nègres à Saint-Domingue. Les exclusions ne purent être maintenues en face des progrès du commerce et des leçons de l'économie politique; en même temps la prospérité des colonies du nord, récemment affranchies, excitait à les imiter. Le cri des nègres de Saint-Domingue retentissait dans le cœur de tous les esclaves, et la liberté est contagieuse.

Le reste de l'Amérique méridionale, continent qui s'étend sur douze cents lieues de longueur et quatre cents de largeur, était sous la dépendance de l'Espagne, à l'exception des deux Guyanes, la hollandaise et la française. Le Mexique, où prospèrent tous les genres de culture, où le blé donne trente pour un , le mais cent cinquante, le bananier trois ou quatre cents, ambrassait cent quarante-quatre mille quatre cent soixante lieues carrées, avec six millions d'habitants. Sur les cent vingt millions de revenu, quatre-vingt-quatre étaient employés en dépenses; les mines d'argent en donnaient cent vingt autres. Il existait des esclaves dans toutes les colonies espagnoles; mais ils n'avaient pas la supériorité du nombre. Les Indiens languissaient sous une odieuse capitulation, et dans un état de minorité perpétuelle; les nègres étaient dans les fers. La couleur, en établissant une aristocratie indélébile, faisait dominer les blancs, sans laisser aux classes mixtes aucun moyen de s'élever. Les créoles occupaient le premier rang parmi les indigenes; mais l'Espagne les écartait soigneusement des emplois, et en admettait peu dans les universités espagnoles; les quatre cinquièmes d'entre eux ne savaient pas lire, et un archevêque déclara que, pour rester soumis, les créoles n'avaient pas besoin de savoir autre chose que le catéchisme.

La domination espagnole était surtout favorisée par le clergé. Il ne dépendait pas de Rome, mais du roi, qui, en vertu d'une concession ancienne perpétuée depuis lors, nommait les évêques sous l'approbation du pape; le vice-roi ou les gouverneurs choisissaient les cures et les desservants ou les aumôniers, sur la présentation des évêques. L'Église était ainsi une partie de l'administration, et par suite entièrement dévouée au trône. La sainte inquisition siégeait à Carthagène, et avait partout des officiers chargés de surveiller la pensée. Il était défendu d'imprimer quelque livre que ce fût. A Lima, en 1706, il fut interdit aux nègres et aux personnes de couleur de trafiquer et de vendre par les rues, « afin qu'ils ne pussent s'égaler à ceux qui avaient fait choix de ces professions, et parce qu'il fallait les restreindre aux occupations purement mécaniques, auxquelles seules ils sont propres (1). »

L'importation et l'exportation étaient réservées à l'Espagne; aussi tout se vendait-il excessivement cher, tandis que les produits du sol n'avaient aucune valeur. A quoi bon dès lors améliorer l'agriculture? Les manufactures étaient interdites; le fer même devait être tiré d'Espagne, et échangé contre l'or; les routes ne servaient que pour les mulets chargés de l'impôt destiné à la métropole.

Pour nous servir de la phrase de Joseph II, Charles III ne sut pas son métier de roi, lorsque, pour se conformer au pacte de famille, il favorisa l'indépendance des États-Unis; mais l'absence de toute forme représentative empêchait qu'il ne se format ni magistrats ni capitaines; et tout centre d'action, tout centre de sentiment faisait défaut en Espagne.

Les lianeros, maîtres d'innombrables troupeaux qui paissaient dans des plaines sans bornes, accoutumés dès l'enfance à vivre à cheval, à combattre le taureau et le jaguar, à faire de longs voyages, à passer des fleuves à la nage, à dormir en plein air, étaient demeurés, par suite de leurs habitudes de Tartares, indociles à

<sup>(1)</sup> J. V. LASTERIA, Investigaciones sobra la influencia social de la conquista y del systema colonial de los Espanoles en Chile. 1842.

la servitude. Montant des chevaux à demi sauvages, et toujours la lance à la main, ils étaient prêts au moindre-signal de guerre: mais ils ne pouvaient souffrir d'être obligés à l'obéissance. Les habitants des villes, créoles pour la plupart, acquéraient quelques idées par leur contact avec les Européens et par la lecture ; et leur haine envers les fonctionnaires européens nourrissait chez eux l'espoir de l'indépendance. La révolution française vint l'accroître; et les livres, les journaux qui pénétraient dans le pays y firent briller une lumière nouvelle. Durant les guerres de Napoléon, tout fut bouleversé dans les colonies; les occupations qui se succédèrent leur causèrent de grands maux : tout gouvernement y fut détruit, et les nègres refusèrent de travailler. Au milieu de ces changements subits, les colonies sentirent qu'elles pouvaient choisir entre leur ancien maître et le nouveau, parfois même les repousser tous deux. Le blocus des métropoles déshabitua les colons des anciennes relations qu'ils avaient avec elles, et les contraignit à en former de nouvelles. Les Anglais, n'espérant pas les conserver pour eux, préféraient les voir libres que rendues à leurs anciens possesseurs. Les États-Unis, qui, ayant ouvert tous leurs ports, n'avaient rien à démêler dans les questions européennes, désiraient voir cette condition de franchise, qu'ils s'étaient assurée, s'étendre aux autres pays: partout donc fermentait l'indépendance.

Colombie.

Le pays appelé maintenant Colombie, et dont l'étendue est de quatre-vingt-douze mille lieues carrées, se divisait en deux provinces: la vice-royauté de Santa-Fé, nommée depuis Nouvelle-Grenade, dans le bassin du fleuve de la Madeleine, et la capitaine-rie de Vénézuéla dans le bassin de l'Orénoque, outre la présidence de Quito, qui formait presque une province distincte, sur le cours supérieur de la rivière des Amazones. Ainsi Caracas, Santa-Fé de Bogota et Quito étaient presque trois capitales, auxquelles se rattachaient de nombreuses subdivisions. On y comptait, au commencement du siècle, 720,000 Indiens, 642,000 créoles et Européens, 1,256,000 métis et 210,000 sauvages (1).

Il s'était formé à Bogota, d'après l'exemple de la France, une association libérale, qui fit circuler la déclaration des droits de l'homme; mais ses membres ayant été découverts, on les incarcéra, et quelques-uns d'entre eux furent envoyés en Espagne.

On déportait en retour, dans les colonies, ceux que l'Espagne

(1) HUMBOLDT.

proscrivait pour opinions révolutionnaires. Or, trois de ceux-ci, renfermés dans une citadelle près de Caracas, purent nouer quelques intelligences avec les naturels, qui s'intéressaient vivement à leur sort et au triomphe de leurs idées. Ils ourdirent en conséquence un complot, avec l'intention de délivrer le pays, et de faire une république qui pût servir d'exemple et d'encouragement à d'autres. Ayant été trahis, ils furent punis de mort et envoyés aux galères ou déportés. D'un autre côté, les cruautés exercées contre les créoles par les Indiens soulevés détournaient les esprits de la pensée d'un mouvement.

Il sembla que l'on pouvait espérer l'affranchissement de l'assistance des étrangers. En conséquence, le général Miranda, de Caracas, ancien compagnon d'armes de Washington, qui avait ensuite servi en France sous Dumouriez, plein de haine pour l'Espagne et du désir de délivrer sa patrie, pressa l'Angleterre de soulever l'Amérique méridionale. Il fut écouté d'abord, puis repoussé en 1804, lorsque changèrent les rapports de l'Angleterre avec l'Espagne. Cet échec ne le découragea pas. Se confiant en quelques négociants de New-York et en lord Cochrane, qui commandait la flotte anglaise dans ces parages, comme aussi dans ses intelligences à l'intérieur, il s'aventura, avec cinq cents-volontaires, sur les côtes de Vénézuéla; mais n'étant pas soutenu, il dut se retirer.

Quand les Bourbons d'Espagne eurent abdiqué, et que l'armée française eut envahi la Péninsule, le désir de l'indépendance s'allia au sentiment de fidélité envers les rois détrônés: ce sentiment fut même plus fort qu'il ne l'avait jamais été dans leur prospérité; car il fut question de faire comme au Brésil, et d'offrir un asile aux monarques déchus en Europe. N'écoutant donc ni Joseph Bonaparte ni les juntes révolutionnaires, les colons formèrent de leur côté des juntes, comme c'était leur droit dans un pareil bouleversement, et attendirent ainsi que l'ordre fût rétabli. Le nom de Ferdinand VII fut donc là aussi le mot d'ordre des libéraux. Des adhésions et des dons généreux furent envoyés en Europe, en opposition, soit au frère de Napoléon, soit à la junte de Séville, qui usurpait une suprématie sur l'Amérique, soit aux anciens employés européens.

Quito s'insurgea dans ce sens, et une nouvelle junte, présidée par le marquis de Selvallegra, fut installée sans aucune violence,

1797.

180

en faisant prêter serment à Ferdinand VII. Sur ces entrefaites, le bruit se répandit parmi le peuple que les fonctionnaires européens complotaient pour livrer l'Amérique à Bonaparte. La junte centrale d'Espagne de 1809, prenant en considération que « les provinces américaines ne sont pas des colonies, mais une partie intégrante de la monarchie espagnole, » déclara, au nom du roi, qu'elles devaient avoir une représentation nationale et immédiate dans les cortès espagnoles. Elle disait en conséquence à ceux d'outre-mer: «Vous voilà libres! Ou'un joug insupportable par suite de l'éloignement du pouvoir, et qui vous rendait victimes de l'arbitraire, de l'avarice, de l'ignorance, ait à cesser désormais!» Or, quoique les représentants se rendissent à leur poste, on ne pourvut en rien aux intérêts de compatriotes éloignés, et rien ne venait faire sentir en réalité l'égalité complète des deux peuples. Elle était soutenue toutefois dans des écrits qu'on répandait, et qui y disposaient les masses, de même que par les excitations des partisans de Napoléon, qui cherchaient à causer des embarras à un gouvernement traité par eux de rebelle, et par les émissaires du Brésil, affranchi désormais du joug de la métropole. La junte d'Espagne, qui avait peine à se soutenir au milieu de tant de difficultés présentes, n'était pas en mesure de prévenir celles, qui pouvaient encore surgir au loin. En effet, le 20 juillet 1810, l'imprudente insulte d'un commissaire espagnol excite un soulèvement dans Bogota : on demande à grands cris la convocation extraordinaire de tous les citoyens, et le vice-roi Cisnéros n'ose pas la refuser. Bientôt la junte, réunie sous sa présidence, se met au-dessus de lui. L'ardeur du peuple souverain se soutient; le vice-roi est congédié, et la Nouvelle-Grenade se déclare indépendante de la régence d'Espagne, ne se reconnaissant sujette que de Ferdinand VII; puis les provinces sont convoquées pour empêcher le démembrement dont il se manifestait des symptômes dès le début, comme il arrive partout eù manque le sentiment national.

Carthagène, qui s'est élevée contre Bogota, s'attache à la régence espagnole. Elle convoque, dans un autre endroit, les représentants des provinces, pour former une confédération dans laquelle chaque État demeurera libre; seule forme compatible, était-il dit, avec l'intérêt et la liberté du pays. Il y a donc division; le congrès n'a pas lieu, et l'anarchie règne, même avant la

liberté. Cependant Quito relève la bannière de l'indépendance, qui est enfin décrétée.

La révolution éclata dans la province de Vénézuéla le 19 avrit 1810, et le capitaine général de Caracas dut abdiquer entre les mains d'une junte constituée par lui-même. Les autres villes imitèrent cet exemple; l'arrivée de Miranda détermina la réunion d'un congrès général, qui proclama l'indépendance des provinces unies de Caracas, Cumana, Varina, Marguerite, Barcelone, Mérida et Truxillo, formant la confédération de Vénézuéla; mais anssitôt les idées fédéralistes gagnèrent du terrain, et elles furent fomentées par la constitution qu'il avait formulée.

Les Espagnols, sous Monteverde, ne tardèrent pas à assaillir les nouvelles républiques; mais, au milieu de la guerre civile, un tramblement de terre engloutit Caracas avec douze mille habitants: d'autres villes eurent aussi à souffrir horriblement. La superstition voulut voir dans ce désastre le doigt de Dieu, d'autant plus qu'il était arrivé le jour anniversaire de la révolution, et que les Espagnols n'eurent point à s'en ressentir; ils purent même en profiter pour commencer les hostilités. Beaucoup de colons abandonnèrent la cause de la révolution. Miranda, nommé dictateur. fut contraint de capituler, à la condition toutefois que la constitution qui serait donnée à l'Espagne régirait aussi Vénézuéla. Une amnistie fut proclamée, avec liberté de s'éloigner pour ceux qui le voudraient. Beaucoup partirent en effet, et ils furent bien inspirés, car Monteverde sévit avec férocité. Miranda lui-même fut jeté en prison et envoyé ayee d'autres à Cadix, où il mourut quelques années après. Ceux qui s'étalent réfugiés à Carthagène apportèrent des forces à la révolution de la Nouvelle-Grenade.

Simon Bolivar, issu d'une riche et noble famille de Caracas, avait étudié en Espagne. Il avait trouvé à Paris, en 1804, les souvenirs encore frais de la grande révolution, et vu le couronnement de Bonaparte, le représentant de l'unité de la France. Son âme jeune encore s'était aussi inspirée à Rome d'idées magnanimes, et il avait juré sur le mont Sacré de travailler à l'affranchissement de sa patrie. Lorsqu'il y fut de retour, il ne prit point part aux soulèvements de 1810, peut-être parce qu'il les jugeait intempestifs et qu'il n'aimaît pas le libéralisme. Une fois décidé à prendre les armes, ses premières tentatives tournèrent assez mal; mais bientôt il manifesta ses idées. L'Amérique entière.

1811,

1819. 96 mars.

se juillet.

1816.

Bolivar.

selon lui, devait être solidaire de la révolution de chaque province; il fallait éviter d'éparpiller les forces dans les districts, et les réunir toutes, au contraire, pour frapper un grand coup sur l'ennemi, et ne pas laisser un coin de terre qui ne fût libre.

S'étant mis au service de Carthagène, il attaqua les Espagnols qui entravaient la navigation sur la Madeleine. Sans s'inquiéter des limites qui lui avaient été assignées, il entra dans Ocana, et rétablit la communication entre Carthagène et Pamplona; puis, assurant la liberté en la propageant, il pénétra dans le Vénézuéla pour l'affranchir au nom de la Nouvelle-Grenade. Le mécontentement excité par Monteverde le favorisa; il se convertit bientôt en fureur, et le drapeau de l'indépendance parcourut les fertiles vallées de Cucuta.

Bolivar, qui avait pris à tâche de détruire Monteverde, réunit avec peine une armée libératrice de cinq cents hommes, avec laquelle il attaqua six mille vétérans espagnols, commandés par ce chef redouté. C'est avec cette poignée de monde qu'il propagea la révolution, quand précisément Bonaparte la laissait périr en Europe avec cinq cent mille soldats.

Il guida, d'après une stratégie particulière, sa petite troupe à travers des déserts ou des savanes sans bornes et sans chemins frayés, descendant parfois dans les marais de l'Orénoque et de l'Apuro, d'autres fois gravissant les glaciers des Andes, et renouvelant les prodiges de la première conquête. Lorsqu'il eut joint l'ennemi, ce fut des deux côtés une égale fureur, un même sentiment de vengeance, sans pitié ni merci.

En effet, la régence de Cadix avait refusé de reconnaître les États nouveaux, et défendu par suite d'appliquer le droit international à des sujets passibles du châtiment des traîtres. Les officiers espagnols exécutaient donc à l'envi cette sentence farouche, et n'accordaient point de quartier. Tout vaincu était un traître; quiconque était pris les armes à la main était puni de mort, de même que ceux qui les avaient portées ou qui avaient favorisé la révolte; vieillards, femmes, enfants, tous étaient frappés sans distinction. Bover et Moralès, capitaines royalistes, guidèrent une légion infernale de nègres et de mulâtres altérés de sang. Le général Moxo, capitaine général de Caracas, écrivait, le 18 novembre 1815, à Ureztieta, gouverneur de l'île Marguerite: «Point de considérations d'humanité! Tous les insurgés, leurs fauteurs

ou partisans, trouvés avec ou sans armes; tous ceux qui ont pris une part quelconque à la présente crise de l'île, doivent être fusillés sur-le-champ, sans autre forme de procès (1). » Ce gouverneur donnait au capitaine Gonigo les ordres suivants : « Point de quartier! laissez les troupes saccager dès leur arrivée. Si l'ennemi se retire, poursuivez-le jusqu'à Saint-Jean, et mettez-v le feu. »

Quand les insurgés eurent vu ce décret mis à exécution, ils tuèrent huit cents royalistes réfugiés à Sampator, et Bolivar déclara aussi qu'il ferait une guerre à mort (2). Indépendamment des représailles atroces qu'il annoncait ainsi, il espérait probablement déterminer les propriétaires espagnols à s'enfuir et à cesser leur opposition, ou à prendre parti pour l'indépendance : peut-être aussi voulait-il mettre le sceau à l'affranchissement, en rendant la réconciliation impossible. Les horreurs de la guerre civile devinrent donc tellement habituelles, que c'était à qui en commettrait davantage. Mais la postérité, qui ne jugera pas de la justice par le résultat, demandera compte de tant d'atrocités et à Bolivar et à ceux qui en furent la cause.

L'armée des insurgés devait nécessairement se grossir, quand le fait de rester neutre entraînait la peine de mort. Après cinq mois de campagne, Bolivar entra à Caracas par capitulation, et a novembre ouvrit les prisons aux victimes du despotisme.

(1) Moniteur du 16 août 1816.

(2) « Touchés de vos infortunes (disait-il dans sa proclamation du 15 juillet 1813 aux habitants de Vénézuéla), nous ne pouvions rester indifférents aux maux que vous font souffrir les barbares Espagnols, qui vous ont opprimés par la rapine, détruits par le meurtre; qui ont attenté envers vous aux droits sacrés des nations, violé les traités et les capitulations les plus solennelles, et réduit, par les plus grands forfaits, la république de Vénézuéla à une effravante désolation. La justice réclame vengeance, la nécessité l'impose. Que les monstres qui infestent le sol colombien et l'ont inondé de sang en disparaissent pour toujours; que leur châtiment égale leur perfidie, afin que nous puissions ainsi laver notre ignominie, et montrer aux nations que l'on n'offense pas impunément les fils de l'Amérique!... Tout Espagnol qui ne conspirera pas contre la tyrannie pour la bonne cause, par les moyens les plus actifs et les plus efficaces, sera tenu pour ennemi, puni comme trattre à la patrie, et passé sans rémission par les armes. Pardon général à quiconque se rendra à notre armée avec ou sans armes, et qui nous prêtera secours, ainsi que pour tous les bons citoyens qui se seront efforcés de secouer le joug de la tyrannie... Que les Espagnols et les Canariotes s'attendent à la mort, quand ils n'auraient fait que refuser leur coopération active à la liberté de l'Amérique; que les Américains se promettent la vie, quand bien même ils auraient été coupables. »

Le congrès de la Nouvelle-Grenade lui avait enjoint de rétablir le gouvernement fédéral; mais outre qu'il se sentait maître parce qu'il était victorieux, il connaissait mieux les nécessités du pays. Établissant donc un gouvernement militaire, il se fit dictateur; et tout en encourageant les Vénézuéliens à pousser la guerre, il invitait les étrangers à le seconder, et à acquérir des terres dans un pays qui en possède tant (1). Le jeune étudiant Santiage Marinho, son compagnon d'armes dans ses expéditions, fut proclamé dictateur des provinces orientales.

Monteverde s'était retiré à Porto-Cabello, d'où il pouvait tenir le pays toujours ouvert à une nouvelle invasion espagnole. Castillo, Cabal et Urdaneto, commandants des troupes de la Nouvelle-Grenade, s'étaient réunis sur un autre point; les llaneros et les esclaves, soulevés par la promesse de la liberté et du pillage, remplissaient de guérillas les immenses pampas; et la soif du sang, la hardiesse vindicative des nègres, s'associaient à l'astuce, aux raffinements européens. Bolivar se trouva donc resserré dans les villes. Alors l'enthousiasme excité par la prospérité venant à s'y attiédir, on se récria contre son pouvoir absolu, et l'on réclama avec une impatience impolitique le gouvernement républicain. Pressé de toutes parts et battu à son tour, il quitta Vénézuéla, et revint à Carthagène.

Il y trouva la liberté, mais aussi la désunion entre les provinces. Chargé par le congrès d'obliger celles qui résistaient à reconnaître l'autorité fédérale, il dut assiéger Carthagène ellemême.

Quand Ferdinand VII eut été rétabli sur le trône, les Espagnols purent tourner leurs efforts contre les colonies révoltées; et dix mille hommes aguerris dans les luttes nationales, sous les ordres de Morillo, furent dirigés contre elles. L'Espagne, qui se figurait avoir encore affaire aux Américains de Cortès et de Pizarre, croyait qu'il suffirait de quelques bataillons pour les dompter. Outre qu'il était absurde de faire combattre contre l'indépendance des hommes qui jusqu'alors avaient généreusement lutté pour défendre la leur, le trajet en faisait périr beaucoup, le climat en moissonnait un grand nombre, et le reste succombait dans la guerre de détail. Si l'Angleterre ne put, avec seize millions d'ha-

<sup>(1)</sup> RESTREPO, Hist. de la révolution.

bitants, des ressources maritimes énormes, et l'Allemagne à sa solde, venir à bout de deux millions et demi de Nord-Américains, comment l'Espagne épuisée pouvait-elle prétendre comprimer tout un continent?

Copendant Morillo, profitant des dissensions, battit les insurgés, et Vénézuéla se trouva ramenée à l'obéissance. Cette expédition terminée, il se proposa de faire de cette province la base de ses opérations contre la Nouvelle-Grenade. Après sa réunion avec Montès, qui dirigeait la guerre dans le Quito, it comptait gagner Lima, le haut Pérou, et soumettre en dernier Buenos-Ayres. Le plan de Morillo embrassait ainsi tout le continent américain. Ce général, d'une grande habileté, y joignit une férocité sans exemple dans les temps modernes. Il écrivait à Ferdinand VII: « Il faut, pour subjuguer ces provinces, employer les mêmes moyens que pour la première conquête; » et il dit, dans une dépêche du mois de juin 1816, datée de Bogota, avoir déclaré rebelle quiconque savait lire et écrire : en conséquence, six cents notables de cette ville furent condamnés à expirer sur le gibet, dans un état complet de nudité.

Les chefs des insurgés s'enfuirent devant tant de fureur, après avoir eu plusieurs fois le dessous. Bolivar se réfugia à Haïti, où Péthion lui fournit des armes et des vivres. Il revint avec ces secours, et, réunissant ses partisans, il triompha de nouveau, et promit le pardon. Vaincu encore une fois, il retrouva un asile près de Péthion, en épiant toujours l'occasion de reprendre l'offensive. En effet, quand les insurgés du Vénézuéla eurent réduit Morillo à l'extrémité, et qu'il ne leur manquait plus qu'un chef pour se réunir, Bolivar apparut tout à coup; et si autrefois il avait recouvré Vénézuéla en commençant ses opérations par la Nouvelle-Grenade, maintenant il poursuivait sa conquête en sens inverse. Après avoir établi le siège de son gouvernement à Angostura, sur l'Orénoque, il traversa les Andes avec une hardiesse inouïe, marchant quarante-trois jours au milieu de froids horribles, à des hauteurs où la respiration manquait, exposé à des maladies nouvelles, à la contagion produite par les pluies périodiques, aux épines vénéneuses et aux inondations subites. La stupeur qu'excita tant d'intrépidité jeta la confusion parmi les ennemis, et Bolivar remporta une victoire décisive dans la délicieuse vallée de Samagoso. Il occupa Bogota, et, dans l'enthou1816.

1819.

10 août.

siasme du triomphe, il fut proclamé capitaine général des deux républiques. Laissant Santander comme son lieutenant dans la Nouvelle-Grenade, il traversa de nouveau le continent, rétablit l'ordre dans Angostura; et, déchirant la constitution de 1811, il fit décréter l'union de toutes les provinces de la Nouvelle-Grenade et du Vénézuéla, sous le nom de Colombie. Le gouvernement y devait être populaire et représentatif, sans pouvoir jamais être la propriété d'aucune famille ni d'aucun individu : la presse v devait être libre, et une ville qui porterait le nom du libérateur y devait être construite lorsque les circonstances le permettraient.

Bolivar seconda les insurgés du reste de l'Amérique, où la con-Buenos-Ayres. flagration devint générale. La vice-royauté de Buenos-Ayres. établie en 1778, embrasse environ deux cent soixante-sept mille lieues carrées. Située entre le Pérou, le Brésil, la Patagonie. l'Atlantique et les Audes, elle conserve l'empreinte de sa fondation. En effet, chacune des bandes d'Espagnols en quête de trésors s'y arrêta dans quelque endroit où s'éleva une ville, la seule dans des provinces aussi vastes qu'un royaume d'Europe. Santa-Fé était l'unique ville de Buenos-Ayres, Bajada la seule de l'Entre-Rios; il en était de même de Cordoue, de Corrientes, de Mendoza, et aussi de Montevideo, dans l'Uruguay, avant que les dernières émigrations eussent peuplé les déserts de la Banda orientale. Chaque province était donc indépendante et jalouse des provinces voisines, et la domination espagnole maintenait seule quelque ordre dans le pays. Buenos-Ayres avait été exposée, au commencement du siècle, à de fréquentes attaques de la part des Anglais; elle s'était vue prise et reprise, ce qui avait appris aux habitants à connaître leurs forces. Mais comme elle était particulièrement favorisée par les Espagnols, qu'elle avait une université. un journal, une correspondance régulière de paquebots, les gens du pays, n'avant point à redouter la misère, s'occupaient tranquillement de leurs champs et de leurs troupeaux.

> Mais lorsqu'en 1810 la régence de Madrid proclama la liberté, les natifs voulurent l'avoir de fait, et ils adressèrent aux cortès des demandes qui entrainaient l'émancipation complète. Le général Saint-Martin, qui avait fait ses preuves dans la guerre d'Espagne, étant passé à Buenos-Ayres, y organisa le premier régiment de cavalerie, et peu de temps après il délivra le Chili. Le 16 juillet 1816, les députés des provinces unies du

Rio de la Plata énumérèrent leurs griefs contre l'Espagne. Sur cent soixante-dix vice-rois, quatre seulement avaient été Américains; sur six cent dix capitaines généraux et gouverneurs, quatorze seulement n'étaient pas Espagnols, et ainsi des autres charges. Ils n'avaient point eu d'écoles, point d'encouragements pour les travaux de l'agriculture et des mines. En conséquence, ils se déclarèrent indépendants. A peine l'oppression commune eut-elle cessé, que l'inimitié originaire éclata entre les provinces : chacune d'elles, au nombre de treize, voulait former une individualité distincte; mais Buenos-Ayres, qui seule avait l'avantage d'être située sur la mer, d'avoir de riches propriétaires et des habitudes européennes, cherchait à les grouper autour d'elle.

Une fois les provinces de Buenos-Ayres, Cujo, Cordoue, Santa-Fé, Paraguay, Tucuman, Rioja, déclarées indépendantes, il ne restait plus aux Espagnols que le Mexique et le haut Pérou: elles comprirent alors la nécessité d'acquérir aussi le Chili, que les royalistes avaient fait rentrer sous la domination espagnole. Elles y dirigèrent donc, sous les ordres de Joseph Saint-Martin, une armée de quatre mille hommes. Tous avaient prêté le serment d'être « unis de cœur et de bras pour ne souffrir aucun tyran dans la Colombie, et, nouveaux héros spartiates, de ne jamais porter les chaînes de l'esclavage, tant que les étoiles brilleraient au ciel et que le sang coulerait dans leurs veines. » En huit jours, ils franchirent, avec une constance admirable, un espace de cent lieues à travers des montagnes énormément élevées, et la victoire couronna leurs efforts. Après une longue résistance, le Chili fut déclaré libre le 1er janvier 1818, en face de la grande confédération du genre humain. Bernard O'Higgins, qui en fut élu directeur suprême, exposa, dans un manifeste raisonné, les motifs du soulèvement. Lord Cochrane contribua aux victoires qui suivirent, en qualité de commandant de l'escadre du Chili. Enfin, le gouvernement espagnol ayant abandonné le pays, l'union et la confédération du Chili avec la Colombie fut prononcée. Les troubles ordinaires ne manquèrent pas dans cette contrée; mais elle pava moins tribut que les autrès à la guerre civile, et s'achemina. avant elles dans les voies de la modération, en profitant de ses belles positions et de ses richesses naturelles.

Plus tard, un congrès général des députés de ces treize ou quatorze populations, réunis en assemblée générale, décréta l'u-

1838. 25 janvier

1816.

nion de toutes les provinces de la Plata; chacune d'elles conservait son indépendance particulière, avec un congrès législatif et constituant, et le pouvoir exécutif était déféré au gouvernement de Buenos-Ayres. La constitution, qui fut ensuite sanctionnée le 24 décembre 1826, déclara la religion catholique la seule reconnue. Elle institua le système représentatif républicain et central, en confiant le pouvoir législatif à deux chambres, et le pouvoir exécutif à un président quinquennal. Cependant plusieurs provinces préférèrent le fédéralisme, et ne reconnurent pas le président Rivadivia.

1899.

La Banda orientale, située à l'embouchure de la Plata, était une dépendance du Brésil, sous le nom de province transplatine; aussi une longue guerre en résulta-t-elle entre ce royaume et la république argentine. Mais enfin le Brésil reconnut l'indépendance de la Banda orientale, sous le nom de république cisplatine.

Le docteur Francia.

La révolution eut pour chef au Paraguay Puyrredon. Le docteur Francia. d'abord secrétaire de la junte, s'y mit bientôt à la tête des affaires; et. s'opposant à la réunion avec Buenos-Avres. il se constitua dictateur perpétuel, et chef du clergé, Après avoir aboli les moines et les municipalités (cobildos), il persécuta les Espagnols, étendit autour du pays un voile mystérieux, et s'entoura lui-même de précautions dignes des anciens Denys de Sicile. Libéral de son bien; économe des déniers publics, simple, probe, enthousiaste de Napoléon, il considérait l'indépendance comme le bien suprême, et la liberté comme le partage des gens sages. Il mettait autant de soin à exclure les étrangers du pays, qu'en avaient apporté les jésuites dans d'autres fins. S'il en pénétrait quelques-uns, ils y étaient tenus si étroitement, qu'ils ne pouvaient même faire passer de leurs nouvelles à leur famille. C'est ainsi qu'il garda pendant de longues années le naturaliste Bonpland, ainsi que Longchamp et Rogier, qui, sortis du pays à sa mort, nous ont donné la meilleure description de ce pays.

Les habitants, obligés de se suffire à eux-mêmes, donnèrent de l'extension à leurs produits, et développèrent l'industrie locale. Le docteur Francia, qui avait souvent recours au gibet comme moyen d'encouragement, ouvrit des routes, et les rendit sûres.

Cuba demeura fidèle aux Espagnols, parce qu'elle était mieux traitée, surtout après la perte des autres colonies. L'Espagne

s'apprétait à faire un dernier effort pour relever son drapeau, quand les troupes, réunies à Cadix, proclamèrent la constitution. Le nouveau gouvernement constitutionnel invita les Américains à partager les mêmes droits; mais ils comprirent que des peuples aussi éloignés les uns des autres ne peuvent être régis par les mêmes institutions. Morillo, las d'une guerre aussi infructueuse qu'atroce, proposa un armistice; il but dans le même verre que Bolivar, et vint en Europe pour y combattre d'autres libertés.

La Torre, qui lui succéda dans le commandement, fut vaincu dans la plaine de Tanaquillo par Bolivar, qui refusa le triomphe, en disant: Un homme comme moi est dangereux dans un gouvernement populaire; je désire rester citoyen, afin d'être libre, moi et tout le monde. Mais il fut élevé à la présidence.

La constitution proclamée alors établissait un président pour quatre années, un sénat, une chambre de représentants, et déclarait libre tout enfant à naître.

Il avait éclaté déjà une insurrection au Pérou en 1780, à l'exemple de celle des États-Unis; et Joseph-Gabriel Condorcanqui, descendant des Incas, qui en était le chef, avait repris son nom de Toupac-Amrou. Animé de sentiments tout nationaux, et haïssant les Espagnols, il ne voulut pas faire cause commune avec eux, ce qui lui enleva ses seuls moyens de suceès. Il fut donc vaincu, et, ayant été fait prisonnier, il fut mis à mort de la manière la plus atroce. Les Indiens, s'élancant des montagnes pour le venger, massacrèrent près de vingt mille citoyens de Sorata; mais ils furent punis par une boucherie pareille. D'autres tentatives échouèrent de même, jusqu'au moment où le Pérou associa ses griefs à ceux des autres colonies méridionales contre l'oppression espagnole. Le général Saint-Martin et l'amiral Cochrane vinrent aider à sa délivrance avec la flotte chilienne, et Calao, ainsi que Lima, temba en leur pouvoir. Mais aussitôt la discorde se mit entre les deux chefs. Saint-Martin, resté seul protecteur de l'État indépendant, défendit d'appeler les naturels Indiens; il voulut qu'on les nommat Péruviens : il abolit la servitude de corps, et voulut que les enfants à naître de parents esclaves fussent libres. Néanmoins il prétendit empêcher que les familles espagnoles ne s'embarquassent pour l'Europe; il persécuta le clergé, et le tumulte des fêtes et des banquets lui servit à étouffer les cris des mécontents.

Juin.

fitt.

1821. 8 octobre. 1822. 25 juillet.

Bolivar dans la Colombie, Saint-Martin dans le Pérou, s'en allaient ainsi étendant au loin la république; ils finirent par se rencontrer à Guayaquil, portant tous deux l'indépendance à la pointe de leur épée, et le lieu où ils trouvèrent une autre liberté devint la limite de chacun des libérateurs. Saint-Martin se retira ensuite à la campagne, après avoir refusé le titre de généralissime, satisfait de celui de premier soldat de la liberté. « La présence d'un guerrier heureux. dit-il, quel que soit son « désintéressement, est toujours un danger pour un État nouveau. « J'ai contribué à la déclaration d'indépendance du Chili et du Pé-« rou, j'ai soutenu de mes mains l'étendard avec lequel Pizarre « soumit l'empire des Incas, et j'ai cessé d'être homme public. Je « me considérai alors comme plus que récompensé de dix an-« nées passées dans les révolutions et dans les camps; et j'ac-« complis la promesse que j'avais faite alors dans les différents « pays où j'eus à combattre, de les rendre indépendants et de les « laisser se choisir un gouvernement. » Lord Cochrane se retira aussi après avoir servi chaudement la liberté, et détruit les forces navales de l'Espagne dans l'océan Pacifique. Il fut ensuite appelé par l'empereur du Brésil, qui le mit à tête de sa marine (1823). Ce dernier fait laisse supposer que ce paladin de la liberté était moins poussé par son amour pour elle, que par un besoin inquiet de gloire et de prouesses.

1123-

9 décembre.

1898.

Bolivar acheva de balayer le pays de royalistes. Invité par le Pérou à repousser les Espagnols, il prit Calao près de Lima, qui avait relevé le drapeau de l'Espagne; et le gain de la bataille d'Ayacucho, la plus mémorable de l'Amérique méridionale, porta le dernier coup à la domination européenne. Bolivar, investi du pouvoir dictatorial, calma les dissensions intestines, et obtint une telle obéissance, qu'on craignit qu'il n'en abusât. Son nom fut donné à la république du haut Pérou, qui ne voulut pas s'unir à celles du bas Pérou et de la Plata. Il fut aussi confirmé dans la dictature par la Bolivie, qui demanda une constitution au fondateur de trois républiques. Bien qu'il s'efforçat de se soustraire à cette tache, « lui soldat, né parmi des esclaves, lui dont l'enfance ne connut « que des chaînes, et l'âge mûr que des compagnons occupés à les « briser, » il se décida à accepter. Il institua donc deux chambres, plus une troisième de censeurs, avec un président inamovible et responsable, commandant l'armée et la flotte, ayant le contrôle du

trésor, la nomination aux emplois et aux grades. Bolivar lui-même fut élevé à ce poste.

Il n'avait pas oublié la Colombie. De retour dans ce pays après cinq ans employés à l'entourer de nations libres, il v trouva des dissensions intestines et les fédéralises prédominants; et la jalousie que sa gloire inspirait fit appeler despotisme l'unité à laquelle il tendait. Il se fit en conséquence attribuer le pouvoir dictatorial, et suspendit la constitution; mais les mesures énergiques auxquelles il eut recours augmentèrent les soupçons de ceux qui craignaient de le voir se faire empereur : pour eux, chacune de ses dispositions portait atteinte à la liberté ou à la gloire du pays, et constituait une usurpation ou une tendance à la tyrannie. Bolivar écrivit alors au congrès en ces termes : « Je ne suis pas « dénué de toute ambition; or, pour l'amour de ma renommée, « je désire ôter toute crainte à mes concitoyens, et m'assurer, « après la mort, une mémoire digne de la liberté. » Et il donnait sa démission; mais le congrès ne l'accepta point, quoique plusieurs membres dans le sénat exhortassent à le faire.

1827.

Mexique.

Au Mexique, les affaires d'Espagne, en 1808, avaient excité des troubles et fait naître des conjurations contre les Européens; beaucoup de sang avait coulé, et les bandes d'insurgés n'avaient jamais pu être domptées. Les cortès d'Espagne avaient déclaré aussi le Mexique partie du territoire espagnol; mais le colonel Augustin Iturbide, à la tête d'une bande qui inquiétait le gouvernement, se rendit maître d'une grande partie du territoire. Le vice-roi O'Donoju se vit contraint de négocier; il lui fallut souffrir que le pays fût souverain et indépendant, et gouverné constitutionnellement, sous le titre d'empire mexicain, par le roi d'Espagne, ou par un prince du sang qui devait y faire sa résidence. Iturbide, président de la junte révolutionnaire, tarda peu à se proclamer jui-même empereur du Mexique, où il prodigua les récompenses et répandit la terreur. Il mécontenta ainsi les habitants, qui demandèrent le congrès, la liberté de la presse, les droits stipulés; et le général Santa-Anna proclama la république. Iturbide appela à son aide les sauvages; mais, prévenu dans ses projets, il abdiqua; et quelque temps après, ayant tenté un débarquement, il fut pris et fusillé.

1894. Juillet.

Plusieurs pays, qui avaient jadis fait partie de la vice-royauté de Guatimala, se rendirent indépendants sous le nom de pro-

1894. Juillet vinces-unies de l'Amérique contrale; les autres stipulèrent leur union fédérale avec la Colombie.

at janvier.

La constitution du Mexique est modelée sur celle des États-Unis, mais la religion catholique y est seule reconnue; chaque État y est gouverné à l'intérieur comme il l'entend, à la condition que les trois pouvoirs y restent divisés, que les constitutions particulières ne répugnent pas à la constitution générale, et que leurs revenus et leurs dépenses soient soumis chaque année au congrès général.

L'Europe se ressentit vivement du soulèvement des colonies: le Mexique cessa d'y envoyer ses trésors; les bras naguère employés aux mines en furent détournés pour le métier des armes; et tandis qu'il sortait chaque année du port de la Vera-Cruz cent millions en valeurs métalliques, c'est au plus si l'Espagne en reçut, en 1806, pour soixante mille francs (1).

L'Angleterre, fidèle à la non-intervention, reconnut les nouveaux États, de fait au moins, à mesure que la chance tournait en leur faveur, ne fût-ce que pour empêcher que l'Espagne, asservie à la France, ne pût en tirer avantage. La sainte alliance aurait voulu pouvoir éteindre aussi la révolution dans ces contrées; et, faute de pouvoir mieux faire, elle dénigra les actes et leurs auteurs.

En attendant, la confédération américaine se consolidait. La grande idée de Bolivar était de former une seule famille des nations créées par son épée, et d'en faire une sainte alliance de républiques. Dès 1824, il avait invité les députés des États-Unis, du Mexique, de Guatimala, de la Colombie, du Pérou, du Chili, de Buenos-Ayres, à se réunir sur l'isthme de Panama, « centre « du globe, regardant l'Asie d'un côté, l'Afrique et l'Europe de

(1) Au commencement du siècle, l'Amérique méridionale était encore la contrée la plus féconde en or : un tiers venait de la Colombie, un tiers du Brésil, le reste du Mexique et du Pérou. Aujourd'hui, l'ancien continent en produit beaucoup plus qu'elle. Si nous en croyons Crawford, les Africains recueillent en poudre d'or le double de ce que l'on tire de ce métal en Russie, en Transylvanie et en Hongrie. L'archipel indien en donne environ un tiers de ce que produit l'Afrique. On en extrait beaucoup depuis quelques anuées dans l'Amérique septentrienale, surtout dans la Caroline du Nord. De 1824 à 1828, cette province n'en avait envoyé à la monnaie que pour 108,000 dollars (572,500 fr.); mais, de 1828 à 1833, il en est venu, tant de cette province que de la Caroline du Sud et de la Géorgie, pour 2,772,000 dollars (14 millions et demi), ce qui est à peine la moitié de ce qui a été extrait. Depuis lors, l'accroissement a été énorme.

« l'autre. » Ce congrès devait maintenir la confédération, fixer les points du droit des gens entre eux, et leurs rapports avec les autres puissances, et s'occuper aussi d'ouvrir un passage à travers l'isthme.

Ce ne fut que le 22 juin 1826 qu'il fut possible aux représentants de quinze millions d'hommes parvenus à s'affranchir de la domination espagnole, de s'y assembler pour ratifier la résolution où ils étaient de rester libres et indépendants. Mais n'avant pas l'expérience des affaires, jaloux de leur liberté sans la connaître bien encore, et sans savoir quelle sobriété elle réclame, impatients d'un état social qui refrène les passions déchainées, ils n'arrivèrent à rien de bien. Les Nord-Américains assistèrent à ce congrès, mais ils n'y prirent aucune part. Le Chili fut troublé dans son intérieur; Buenos-Ayres refusa; l'indépendance du haut Pérou ou de la Bolivie n'était pas encore reconnue : le Paraguay vivait isolé; le Brésil, s'étant affranchi à sa manière, ne fut pas appelé. Le congrès se réduisit donc aux députés du Mexique, de Guatimala, de la Colombie et du Pérou. Ils jurèrent une confédération perpétuelle, la république populaire, représentative et fédérale, avec une constitution dans le genre de celle des États-Unis, mais excluant la tolérance religieuse.

Sur ces entrefaites, les Péruviens renversèrent la constitution de Bolivar, comme imposée par la violence, et demandèrent un congrès national. Ils congédièrent l'armée colombienne qui les avait délivrés, et nommèrent président le général Joseph Lamar.

Si Bolivar avait le génie de la guerre, il ne possédait pas celui de la législation. Or, le malheur des républiques méridionales fut d'avoir eu des guerriers, et non des organisateurs; des Napoléon, et pas un Washington. Lorsque Bolivar n'eut plus à déployer son activité dans la guerre, il céda à des pensées ambitieuses, soumit les lois à sa volonté, affecta les honneurs et le pouvoir, et s'obstina à implanter partout sa constitution. Témoin des malheurs de son pays, il s'écria: « Nous avons acquis l'indépendance, mais « au prix de tous les autres biens politiques et sociaux; » et il crut que la dictature était l'unique remède contre l'anarchie. En effet, il abolit la constitution de la Colombie, prit l'autorité absolue, proclama l'égalité devant la loi et la liberté de la presse, et forma un ministère responsable et un conseil d'État. Une conjuration

venant à éclater, il fit emprisonner Santander, qui s'élevait par son opposition, et accrut sa force en s'appuyant sur les basonnettes et sur les supplices.

Déjà l'on ne doutait plus qu'il irait jusqu'à se déshonorer en ceignant la couronne. L'Europe en donna l'assurance, et les journaux monarchiques insultèrent au Cromwell, au Napoléon américain; ils parodièrent dans leurs colonnes vénales ses abdications répétées, au moment même où il refusait un million de dollars que lui offrit le congrès péruvien, voulant qu'il fût employé à racheter mille nègres de l'esclavage. Satisfait du titre de père et de libérateur, il déclara qu'il mourrait plutôt que de s'en rendre indigne. Puis, au commencement de 1830, il renonca à la présidence, et prit la résolution de s'expatrier. « J'ai payé, dit-il aux « Colombiens, ma dette à la patrie et à l'humanité; j'ai donné mon « sang, mes biens, ma santé, à la cause de la liberté, tant qu'elle « a été en péril. Aujourd'hui que l'Amérique n'est plus déchirée « par la guerre, ni souillée par les armées étrangères, je me re-«!tire, afin que ma présence ne soit pas un obstacle à la félicité « de mes concitoyens. Le bien de mon pays peut seul m'imposer « la dure nécessité d'un exil éternel, loin de ma patrie. »

Ses ennemis prétendirent que c'était de sa part une feinte comme les autres fois, pour se faire rendre le pouvoir; mais heureux l'homme dont on ne peut calomnier que les intentions! Les préjugés de l'histoire ne savent voir l'ambition qu'à chercher l'occasion de monter sur un trône; mais les grandes âmes peuvent s'en proposer une plus noble. Un sceptre n'aurait jamais autant illustré Bolivar que l'épée qui lui servit à donner la liberté à tout un continent. « Me croirait-on donc assez insensé, disait-il, pour « aspirer à me dégrader? Le titre de libérateur n'est-il pas plus « glorieux que celui de souverain? » Bolivar mourut avant d'avoir quitté l'Amérique.

1830. 7 décembre.

République centrale. La république centrale de l'Amérique, l'ancienne vice-royauté de Guatimala, est située entre le 85° et le 97° de longitude occidentale, le 8° et le 17° de latitude septentrionale; elle a cent soixante lieues de longueur sur cent trente de largeur, avec cinqcents lieues de côtes, treize ports sur l'océan Pacifique et sur l'Atlantique, et un grand nombre d'îles. Après avoir secoué le joug espagnol, elle subit de nombreuses révolutions. Agrégée d'abord à la confédération mexicaine, elle s'en détacha à la suite de l'usur-

1821. s septembre. pation d'Iturbide, en prenant le titre d'Étals-Unis de l'Amérique centrale. En 1824, le fédéralisme ayant prévalu, le pays se divisa en cinq États, savoir : Antigoa, San-Salvador, Comayagna, Grenade, Saint-Joseph; plus, un district franc, pour y réunir le congrès, qui est la Nouvelle-Guatimala (1). Le travail y est libre, les esclaves y ayant été affranchis moyennant le remboursement de leur valeur aux maîtres, qui toutefois refusèrent de le recevoir. La guerre civile y éclata en 1826. Les anciennes familles, enrichies par le monopole et comblées de faveurs par la cour espagnole, se trouvant déchues après la révolution, voulaient la centralisation, dans l'espoir qu'elle leur rendrait un peu d'influence; elles trouvèrent de l'appui dans les moines et dans les prêtres, et firent masse à Guatimala. Ceux, au contraire, à qui la révolution avait valu l'égalité, soutinrent la confédération, et prirent pour centre San-Salvador.

La guerre se poursuivit avec acharnement jusqu'en 1829. Alors les fédéralistes s'emparèrent de Guatimala, et se mirent à tuer, à saccager, à chasser les moines. Morazan, proclamé président, maintint la tranquillité pendant huit années; mais lorsque sa magistrature parvint à son terme, les griefs éclatèrent; on l'accusa d'avoir dilapidé les deniers publics, aspiré à la présidence à vie, abusé du pouvoir; et les centralistes prirent le dessus.

Sur ces entrefaites éclata le choléra; les remèdes conseillés par le gouvernement furent traités de poisons, et l'on prit les armes. Raphaël Carrera, mulâtre âgé de vingt ans, se mit à la tête des insurgés; il excita la cupidité et la superstition en parlant de la foi menacée. Des hommes demi-nus le suivirent en foule avec les images des saints, armés de lances, de haches et de bâtons, en criant: Vive la religion! Mort aux étrangers! et des femmes, des enfants, vinrent derrière eux avec des sacs pour emporter le butin.

Ils marchèrent ainsi sur Guatimala, tandis que les fédéralistes s'avançaient aussi contre cette ville pour rétablir Morazan. Alors les centralistes se trouvèrent serrés entre des ennemis farouches et des alliés inquiétants. Ils s'entendirent cependant avec ces derniers. Mais à peine furent-ils entrés, que Carrera ne put refréner cette

(1) Guatimala tout entière fut engloutie en 1773, avec huit mille familles. La nouvelle ville, qui est très-bien construite, a été transférée dans une plaine dominée par deux volcans, l'un qui lance de l'eau, et l'autre des flammes. 1837.

tourbe de pillards. Ce fut à grand'peine que les prêtres et les moines parvinrent à l'arrêter, et la firent se contenter de soixante mille francs, à la condition que tous se retireraient.

Morazan ayant alors réuni les troupes, prit Guatimala et changea les autorités. Mais Carrera survint tout à coup, et, bien que battu, il reprit vigueur. Au commencement de 1839, Honduras et Costa-Ricca se déclarèrent indépendants de la confédération; alors les centralistes relevèrent la tête. Carrera, qui fut rappelé, se vit appuyé par l'aristocratie, ce qui le rendit fort; il abattit les fédéralistes, trancha du dictateur; et il aurait pu, s'il avait eu le talent nécessaire, réorganiser le pays, adoré comme il l'était des nègres, des Indiens et des mulatres, du clergé même et des aristocrates, qui avaient fait rétablir les lois intolérantes et les priviléges. Mais Morazan se maintint faiblement à San-Salvador; Honduras obéit au mulâtre Ferrera; les autres États eurent de même des chess différents et ennemis entre eux. Carthagène a été engloutie en 1841.

Honduras est fréquenté par les bâtiments qui viennent y prendre du bois d'acajou, dont la beauté a été découverte au commencement du siècle passé. En 1808, l'Angleterre obtint de l'Espagne de s'établir sur le fleuve Balise, dans la province de Yucatan, pour vingt années, et d'y abattre de ce bois. Mais en 1828 elle refusa de se retirer, et se fit faire par un des rois de ce pays un testament qui lui en attribuait la possession. La république centrale a réclamé dernièrement la restitution de cette contrée, qui deviendra très-importante si le projet de couper l'isthme doit jamais s'exécuter.

Brésil.

Le Brésil s'était affranchi d'une autre manière. Il comptait, avant la révolution, trois millions huit cent mille âmes, tant la population s'y était peu accrue; il avait vingt-deux couvents d'hommes, sans aucune communauté de femmes; et ses produits s'élevaient à cent millions, les mines de diamants y étant plutôt de faste que d'utilité. Les tribunaux portugais y faisaient passer les délinquants, et l'inquisition les juifs. Les naturels y jouissaient de la liberté depuis l'acte de 1787. Déjà le ministre Pombal avait conçu le projet de transférer le siége du gouvernement portugais dans cette contrée, qui pouvait devenir le royaume le plus riche du monde, puisqu'elle fournit l'or, les diamants, la cochenille, l'indigo, le coton, le tabac, et tout ce que l'on peut de-

mander au sol. Ce projet put être mis à exécution quand le roi don Juan, forcé d'abandonner l'Europe, se réfugia à Rio-Janeire, qui, de ce moment, acquit une grande prospérité.

Dans le commencement, il était très-difficile d'v introduire les marchandises de fabrique étrangère. On ne pouvait souvent, dans des banquets où la vaisselle d'argent était en profusion, donner un couteau à chacun des convives, et un seul verre faisait le tour de la table. Le fer abonde dans le pays, et pourtant il fallait l'acheter des Portugais; il en était de même du sel. Les Brésiliens dépendaient de la métropole pour l'éducation, pour les jugements, et elle somentait les divisions entre les capitaineries. Ils ne pouvaient tisser avec leur coton, si estimé, qu'une toile grossière, bonne tout au plus pour les esclaves. Il leur failut même faire venir des pierres d'Europe pour construire l'admirable aqueduc de Carioca. Or, don Juan abolit le système colonial, en permettant aux vaisseaux des puissances alliées d'entrer librement; et cet acte de justice prépara l'émancipation. Alors l'industrie s'affranchit: il s'établit une imprimerie, une gazette, un laboratoire chimique et anatomique; on institua une banque d'escompte et un tribunal suprême. Des terrains furent donnés aux étrangers; on voulut même avoir une académie, où l'on appela des membres de Paris. Or. ces innovations n'annoncaient que de la bonne volonté sans aucun discernement, car on n'enseignait même pas à lire aux habitants.

Cependant le mouvement matériel fut bientôt suivi de celui des esprits, qui se détachèrent du régent. Il vivait simplement, isolé, avec un petit nombre de personnes, dépensant des trésors pour soutenir les nobles qui l'avaient suivi et qui regrettaient le sol natal, pleins de mépris pour cette terre nouvelle, qu'ils considéraient comme un exil. A la chute de Napoléon, don Juan ne songea pas à retourner en Europe; et, croyant qu'il y avait utilité à ce que le Portugal, les Algarves et le Brésil fussent réunis sur le pied de l'égalité, il éleva le dernier au rang de royaume: cet événement fut célébré par des fêtes magnifiques le 16 décembre 1815. Quand la révolution constitutionnelle éclata en Portugal, le roi manifesta l'intention d'y envoyer son fils don Pedro; mais les agitations commencèrent aussi au Brésil, les rigueurs les augmentèrent; enfin la révolte se manifesta. On demanda un gouyernement juste, libéral, décidé à briser le joug

1818. 6 décembre

1821.

1821.

tyrannique sous lequel le pays languissait, et l'on jura fidélité à la constitution portugaise, modelée sur celle de l'Espagne. Le roi, à qui le serment avait aussi été prêté, fit environner la Bourse, où l'assemblée s'était réunie; ses membres furent dispersés et même tués; puis il s'embarqua pour Lisbonne avec les seigneurs portugais et ses richesses, en laissant son fils investi du titre de régent.

Les cortès de Portugal ayant distribué capricieusement le pays et refusé de l'admettre au partage de leurs franchises, les habitants, déià mécontents de se voir exposés de nouveau aux lenteurs des tribunaux de l'Europe, s'agitèrent vivement. La province de Saint-Paul s'insurgea la première; elle eut bientôt dans son parti celle de Minas-Geraës, qui, dans le cours d'un siècle, avait donné à la couronne cinq cent cinquante-trois millions d'or. sans compter les pierreries et les diamants; et elles demandèrent que don Pedro ne partit point pour l'Europe, où il était appelé par les cortès. Ce prince resta donc, et congédia les troupes portugaises. Il écrivit à son père « qu'une constitution faisait le bonheur d'un peuple, mais plus encore celui d'un roi, » Il prit et fit prendre pour insigne un triangle porté au bras, avec cette inscription: Indépendance ou mort! et convoqua une assemblée constituante et législative, où l'indépendance était proclamée. Couronné empereur du Brésil, il laissa les Portugais libres de choisir entre une amitié utile et une guerre à mort.

12 octobre.

L'importance acquise par le Brésil lui donnait le droit de se soustraire à la dépendance d'un petit royaume éloigné, surtout depuis qu'il s'était habitué à un gouvernement résidant sur son sol, et qu'il s'était imposé, dans ce but, des sacrifices assez onéreux. Mais il y avait peu à espérer d'une constitution au milieu d'une population si mélangée, tenue dans une ignorance systématique, familiarisée par l'esclavage avec les vices et la violence; dans un pays où il n'y avait pas de société, mais plutôt une réunion de chefs de familles patriarcales. Comment se promettre la paix entre les nègres, les blancs, les métis, les esclaves, les individus libres? entre des provinces d'intérêts différents, animées d'une haine si forte contre tout ce qui n'était pas Brésilien? Il se forma donc aussitôt trois partis: l'un, qui voulait la réunion avec le Portugal; l'autre, la république; le troisième, don Pedro. Ce prince ne connaissait que la ville, et il n'était pas un législateur

expert: adroit, religieux, il voulait que le peuple fût libre sans en connaître les moyens. En conséquence, son règne, qui fut très-agité, se passa en essais et en violences. Il cassa le congrès; mais il donna le statut promis, aux termes duquel le Brésil était déclaré libre et indépendant sous le sceptre de don Pedro et de ses descendants; la religion catholique y était proclamée dominante, en permettant individuellement l'exercice des autres cultes. De plus, on institua deux chambres, l'une temporaire, l'autre à vie, mais élective. L'empereur eut le pouvoir exécutif et le pouvoir modérateur. La liberté individuelle, celle de la presse et de la propriété, furent assurées.

1823. 1 décembre

Don Pedro fonda des écoles, restreignit les dépenses, augmenta les forces nationales, s'appliqua à satisfaire tous les besoins d'un pays nouveau, et à étouffer les révoltes renaissantes. Après divers efforts tentés pour tenir le Brésil dans la sujétion, le Portugal reconnut son indépendance, encouragé même par l'Autriche, qui ne voyait pas là une révolution, mais l'établissement d'un empereur au pouvoir illimité; et un traité d'amitié fut conclu entre l'ancienne métropole et le Brésil.

tels,

Mais la sagesse diplomatique, trop habituée à se laisser surprendre à l'improviste, n'avait pas prévu la réunion éventuelle des deux couronnes. Quand donc mourut Jean VI à Lisbonne, don Pedro prit le titre de roi de Portugal; mais comme il ne pouvait conserver sans danger ce royaume conjointement avec le Brésil, il en abdiqua la couronne en faveur de sa fille dona Maria da Gloria. Cependant son frère don Miguel, prétendant qu'il était devenu étranger à ce royaume, soutint par suite qu'il était déchu de ses droits à y succéder au trône. Don Pedro se voyait par conséquent à la veille de perdre cette couronne, quand il sentait celle du Brésil vaciller aussi sur sa tête. En effet, les indigènes, haïssant toujours les Portugais devenus Brésiliens, formèrent contre eux un parti hostile, qui bientôt se livra à des émeutes redoutables. Don Pedro, répugnant à employer la force pour rétablir l'ordre, abdiqua en faveur de son fils don Pedro II, et passa en Europe. La régence, sous la direction de laquelle il laissait l'empire, remédia aux maux les plus pressants, et la constitution fut revisée avec une meilleure définition des pouvoirs. Mais les guerres extérieures, et les dissensions intestines entre les impérialistes et les républicains, agitèrent en-

1896. 10 mars. core un État à qui tout semble promettre un heureux avenir (1).

Mexique. 1820. 20 mars.

29 juillet.

Le Mexique, lorsqu'il se fut constitué fédéralement, ordonna l'expulsion de tous les Espagnols; ils étaient au nombre de quarante mille, et ils emportèrent plus de cent millions de piastres; cette mesure fut le pendant de l'expulsion des Maures. L'Espagne espéra quelque temps recouvrer ce pays, où elle envoya cinq mille hommes sous les ordres de Barradas, en les faisant précéder par de larges promesses. Mais les dissensions se calmèrent à l'approche de l'ennemi. Santa-Anna, qui commandait à la Vera-Cruz, homme de courage et d'une activité infatigable, appela les citoyens aux armes, attaqua les troupes débarquées, et les forca de se retirer.

Décembre.

Mais aussitôt la discorde se ralluma: Guerreiro, élevé par une révolution militaire, fut renversé par une autre. Les républiques de Buenos-Ayres, du Chili, de Guatimala, se déchirèrent entre elles : les unitaires et les fédéralistes se déshonorèrent tour à tour par des victoires sanguinaires. Les fédéralistes s'affilièrent aux loges maconniques fondées dans le pays par le ministre des États-Unis, et les unitaires, par opposition, aux loges écossaises : de là les deux dénominations de Yorkins et d'Écossais. D'autres soutinrent que la monarchie était le seul gouvernement possible au Mexique, et ils avaient offert à Ferdinand VII d'y envoyer un de ses frères pour régner constitutionnellement; condition qu'il refusa. A l'intérieur, les débats, au lieu de rouler sur de grands principes, ne consistaient qu'en petites querelles entre ceux qui avaient des emplois et ceux qui voulaient en avoir. L'agriculture étant négligée, le plus grand nombre se tournait vers l'ambition, en prenant, pour parvenir, le masque de la liberté ou celui de la religion. Les révolutions étaient militaires, et, par suite, aussi faciles que subites. Une poignée de soldats s'insurgeait, envoyait une proclamation pompeuse, où résonnaient les mots de civilisation, de genre humain, de Montézuma; le caporal devenait général, le scribe, conseiller; on changeait les magistrats, et tout était fini : puis on déclarait que l'empire des lois était rétabli.

Les habitants du Yucatan, plus cultivés que leurs voisins, et

<sup>(1)</sup> On a découvert, en 1844, une mine de diamants à Sincourou, à quatrevingt-dix lieues de Bahia. Elle avait déjà donné, à la fin de 1845, quatre cent mille carats de diamanta, dépassant la valeur de dix-huit millions.

visités par les bâtiments étrangers, eurent toujours de la répugnance pour l'unité, et se proclamèrent indépendants; ils finirent cependant par se rallier aussi à l'Union. En 1836, le parti unitaire l'emporta, grâce à Santa-Anna, et les États libres et souverains devinrent des provinces. Santa-Anna, ayant succombé, s'insurgea de nouveau contre le président Bustamente, bombarda Mexico, chassa son rival, et domina en maître absolu jusqu'au commencement de 1845. Il fut alors chassé à son tour, fait même prisonnier, et remplacé par Herrera.

La constitution publiée au Mexique le 13 juin 1843 proclame la souveraineté nationale et le gouvernement représentatif. La religion catholique est la seule dont le culte soit public; l'esclavage est aboli; il y a une chambre de députés et un sénat, plus une députation permanente, choisie parmi les membres des deux chambres. Un président quinquennal, mexicain, âgé de plus de quarante ans, et résidant sur le territoire de la république au moment de l'élection, exerce le pouvoir exécutif; il est élu à la majorité des voix par les assemblées départementales.

Le Mexique, dont la surface est de quatre cent quatorze mille lieues, et dont un tiers se trouve sous les tropiques, et le reste dans la zone tempérée, compte à peine sept millions d'habitants, c'est-à-dire quatre d'indigènes, un de blancs, deux de sang mêlé; plus, six mille nègres. Les revenus, qui, sous la domination espagnole, étaient de vingt millions de piastres fortes, ont été, en 1843, de quatorze millions et demi, avec un déficit annuel de deux millions neuf cent mille piastres, et une dette nationale de vingt-quatre millions de dollars.

La révolution du Texas est un des faits les plus singuliers de ces contrées, et l'un de ceux qui ont le plus influé sur l'Amérique méridionale : ce pays confine à l'est et au nord avec les États-Unis, à l'ouest avec le Mexique; il est sillonne par de grands fleuves, et possède un littoral de huit cent vingt lieues.

Le gouvernement des États-Unis avait renoncé, en 1819, à ses prétentions sur ce territoire, alors presque dépeuplé. Il était en conséquence demeuré au Mexique. Moïse Austin, mineur du Missouri, ayant résolu d'y établir une colonie de ses compatriotes, en obtint l'autorisation du cabinet de Madrid, et elle se trouva consolidée en 1821. Lorsqu'il aurait été dans l'intérêt du Mexique de conserver un désert entre lui et les États-Unis, cette po-

Texas.

4000

1850.

1259

1837.

4232

pulation inobservée s'accrut avec rapidité, en déployant une activité prodigieuse. Il en résulta que les États-Unis demandèrent son aggrégation à leur confédération, sachant combien elle leur serait utile pour les rapprocher des pays métallifères, ainsi que de la mer de Californie et de l'océan Pacifique.

Lorsque la république mexicaine abolit l'esclavage, elle porta atteinte à la propriété des colons du Texas, qui s'v étaient établis sous la condition expresse de conserver leurs nègres. Cette mesure fut donc révoquée; mais le Mexique dut faire des préparatifs militaires pour mettre obstacle à l'influence des États-Unis dans ce pays.

Sur ces entrefaites, Santa-Anna, qui s'était soulevé contre Bustamente, et avant établi le gouvernement central, fut vaincu par Samuel Houston dans la plaine de San-Jacinto, victoire qui consolida la république du Texas. La nouvelle ville de Houston devint le siège du congrès et du gouvernement; le vainqueur sut proclamé président et chéri comme un sauveur, puis bientôt calomnié et dénigré. Il lui fallut en effet céder la place à Mirabeau Lamar, qui voulait l'indépendance absolue. Après avoir longtemps hésité, le pays se décida enfin à entrer dans la confédération des États-Unis.

Le Texas a fait des progrès immenses : il ne possédait au commencement du siècle que neuf mille habitants; il en avait soixante-dix mille en 1836, et trois cent cinquante mille en 1844. Il exportait quarante mille balles de coton en 1833, cent mille en 1838, sans parler des produits en tous genres, tels que troupeaux, chevaux, fer et charbon. Les habitants de ce territoire, défiant les sauvages, ont placé leur capitale à la limite des terres cultivées; et leur pays est comme le pont qui doit servir aux Anglo-Saxons de l'Amérique septentrionale pour assaillir la race espagnole de l'Amérique du Sud, ces nouveaux maîtres ayant déclaré ne reconnaître d'autre limite que l'océan Pacifique. L'Angleterre s'y oppose de toutes ses forces, prévoyant bien qu'il en résultera pour elle la perte du haut et du bas Canada. Le Mexique a déclaré, par réaction, la guerre au Texas; mais, agité entrel'anarchie et le despotisme, il ne peut que fournir de nouveaux prétextes aux progrès envahissants de la race nord-américaine, qui peut-être finira par attirer aussi à elle le territoire mexicain.

Le nord-ouest de l'Amérique, qui embrasse quatre millions de

mètres carrés, c'est-à-dire un tiers de plus que l'Europe, est habité par cinquante mille Indiens à peine, et par dix mille blancs, répartis dans les établissements de diverses nations. C'est là qu'est le territoire de l'Orégon, dont la longueur est de six cent cinquante milles sur cinq cents de largeur, c'est-à-dire trois fois la surface des îles Britanniques. Fertile en tout ce que l'Amérique demande à l'Europe; arrosé, sur une longueur de deux cents milles. par un fleuve que les grands vaisseaux remontent jusqu'à quinze milles de l'embouchure; ayant cent cinquante milles de côtes bien pourvues d'îles, de baies et de ports; en contact avec la mer Pacifique; situé vis-à-vis du Japon et de la Chine, avec les îles Sandwich pour point de relache, l'Orégon donnerait aux États-Unis la clef du riche commerce de l'Asie occidentale, et ferait en outre prévaloir, dans l'intérieur de l'Union, le parti démocratique, qui pourrait y répandre la population industrieuse et marchande des provinces de l'ouest, et rétablir ainsi l'équilibre avec les planteurs aristocratiques du sud, renforcés par l'annexion du Texas. Par l'acquisition de cet unique grand fleuve du versant occidental, les États-Unis embrasseraient l'Amérique septentrionale tout entière, et domineraient les deux mers et l'isthme qui les sépare. Telle est évidemment la pensée du président actuel, M. Polk, zélé démocrate, qui brave aujourd'hui les monarchies de l'Europe, comme jadis les monarchies bravaient les républiques. L'Angleterre s'y oppose avec opiniatreté. Si jamais la guerre venait à éclater, l'Union serait forcée d'émanciper les esclaves pour s'assurer la tranquillité intérieure. Ainsi la civilisation y trouverait toujours son compte (1).

(1) La compagnie de la baie d'Hudson peut aujourd'hui naviguer librement jusqu'au 49° de latitude nord.

L'Amérique septentrionale, en 1836, embrassait 4,880,640,000 acres, et l'Amérique méridionale, 7,625,000, dont

| les Russes possédaient                                       | 480,000,000        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| le Guatimala                                                 | 119,000,000        |
| les États-Unis 1                                             | 408,000,000        |
| les Anglais                                                  | ,792,000,000       |
| le Mexique 1                                                 | ,081,600,000       |
| Après les remaniements qui ont eu lieu pour le Texas, l'Or   | égon , la Califor- |
| nie et le Nouveau-Mexique, en 1846, les États-Unis ont gagné | 408,236,000        |
| les Anglais ont anssi gagné                                  | 32,000,000         |
| le Mexique a perdu                                           | 402,236,160        |
| T. XVIII.                                                    | 33                 |

Il est certain que cette extension de républiques est d'une importance incalculable, non-seulement pour cette moitié du monde, mais pour l'humanité tout entière. La différence entre les Américains du nord et ceux du midi naît de leur origine. Les premiers fondèrent des colonies, dont le chef était roi. A côté de celle qui commencait s'en établissait une autre d'après le même principe, et elles n'avaient d'union entre elles que par la Bible; encore chacune d'elles l'interprétait-elle à sa manière. Les chefs des colonies étaient donc souverains et pontifes, ce qui amena la liberté et la confédération. En même temps qu'elles ont la force que donne la cohésion du même principe, il ne serait pas possible de fondre en un seul corps tant de variétés. De vastes solitudes et une nature puissante invitent les Américains du sud à accomplir de grandes pensées, et tout y prend des proportions gigantesques; mais le principe de l'autorité s'y étant naturalisé, toutes les républiques y aboutissent à la dictature.

La Colombie forme, avec le Pérou et la Bolivie, une étendue de territoire plus grande que l'Europe; la population y est clairsemée, et séparée par d'énormes distances, par des fleuves et des montagnes gigantesques. Comment y établir jamais cette centralisation administrative dont l'Europe est éprise? Tout plan général est extrêmement difficile sur un territoire aussi vaste : les habitudes serviles invétérées et les différences radicales de pays à pays s'y opposent; chaque province prétend, non pas seulement à l'égalité, mais à la souveraineté sur les autres; la diversité de couleur forme des castes distinctes (1), qui deviennent un obstacle pour le gouvernement républicain. Ajoutez à cela que les habitants ne font que d'être affranchis d'une domination qui ne les avait habitués à aucune espèce de représentation, qui les avait tenus dans cette servitude patriarcale la plus propre à énerver les esprits; que la faiblesse de l'administration et la nécessité de la contrebande les avaient accoutumés à violer les lois, et à se confier dans la force de leurs bras.

Les tempêtes qui agitent ce pays ne sont donc que trop naturelles. Les centralistes en général, soit qu'on les appelle aristocrates ou serviles, veulent conserver ce qu'il y avait de bon dans le système colonial, et particulièrement les priviléges de l'Église.

<sup>(1)</sup> On appelle infames de race (infames de derecho) ceux qui sont nés de blancs et de nègres, de blancs et d'Indiens, d'Indiens et de nègres.

Les libéraux, soit fédéralistes, soit démocrates, pressés d'innoyer, veulent extirper la superstition, nom sous lequel ils désignent l'ancienne croyance, et changer tout à coup les idées et les habitudes. Tel est le fond de toutes les dissensions, soit intérieures, soit d'État à État. C'est là ce qui rend la condition de l'Amérique méridionale extrêmement malheureuse, et ce qui convertit en brigands les héros de l'indépendance (1). Il faut ajouter que les puissances européennes ne cessent de les inquiéter, tantôt en faisant revivre d'anciennes prétentions, tantôt en invoquant des griefs nouveaux. La France, qui avait reconnu ces républiques après 1830, se mit ensuite en hostilité avec Buenos-Ayres, et y fomenta la guerre civile entre Rosas et le président Rivadivia. Le premier chercha sa force dans la population des campagnes. en s'attachant les tribus sauvages pour les opposer aux unitaires : et, parvenu à se mettre à la tête du gouvernement, il poussa ses excursions contre les sauvages de la Patagonie. Le suffrage populaire lui valut la dictature (1835); puis lorsque ses fonctions expirèrent, en 1840, il fut réélu, malgré l'inimitié des Français. qui bloquaient alors la république. Le vice-amiral de Mackau, qui conclut un traité avec Rosas, fut sans doute convaincu que les imputations dirigées contre lui par les exilés étaient exagérées.

Les républiques eurent aussi de longs démèlés avec la cour de Rome, et les siéges épiscopaux y restèrent longtemps vacants.

Mais lorsqu'une fois les États du sud seront parvenus à s'organiser, les mines seront exploitées, le sol cultivé, et l'on introduira de nouveaux produits, comme on l'a déjà fait au Brésil avec le thé. Des bateaux à vapeur parcourront des lignes de mille lieues; on créera une force navale, si importante dans des contrées où des fleuves immenses et des forêts sans bornes mettent obstacle aux communications, et les missionnaires reprendront leur œuvre civilisatrice.

Déjà les Américains étendent chaque jour leur domination sur

(1) Plusieurs Italiens prirent part aux mouvements de l'Amérique méridionale. Manuel Belgrano, homme de lettres, qui prêcha l'indépendance dans les journaux, puis combattit pour elle, était d'origine italienne; il acquit une grande popularité en cherchant à répandre l'instruction dans les classes inférieures (1820). Dans le Vénézuéla, le colonel Augustin Codazzi, de Lugo, exécuta plusieurs travaux géographiques; et il s'occupe encore aujourd'hui de coloniser la haute région de la Cordillère maritime, qui appartient à cette république. quelque nouveau territoire. Les peuplades mêmes qui demeurent indomptées ne croupissent plus dans une barbarie absolue; elles acquièrent des habitudes sociales, et commencent à se livrer à des métiers et à l'agriculture. La section de l'isthme de Panama sera aussi d'une extrême importance. Depuis que Humboldt l'a jugée possible, elle est étudiée de tous côtés, et l'exécution n'en paraît pas désormais fort éloignée. Quand le trajet se trouvera ainsi énormément abrégé pour six cent mille tonneaux de marchandises qui aujourd'hui doivent doubler le cap Horn, l'Europe entière devra s'en ressentir, mais plus encore les innombrables îles de la Polynésie, de la Malaisie, et les opulentes contrées situées sur le versant oriental et méridional du grand continent asiatique.

## CHAPITRE XXII.

LA FRANCE. - LA RESTAURATION.

La charte.

La charte de Louis XVIII déclarait tous les Français égaux devant la loi, et admissibles à tous les emplois; elle accordait la liberté individuelle, la liberté de la presse et celle des cultes, tout en proclamant la religion catholique religion de l'État; elle promettait l'invlolabilité des propriétés, l'oubli des opinions et des votes émis jusqu'à la restauration, l'abolition de la conscription militaire.

Le roi est inviolable ; il a le pouvoir exécutif, il est le chef de l'État et des armées ; il déclare la guerre, fait les traités, nomme aux emplois d'administration publique. Il propose les lois ; puis, lorsqu'elles ont été discutées et votées dans la chambre des pairs et dans celle des députés, il les sanctionne et les promulgue. Il fait les règlements et les ordonnances nécessaires à leur exécution ainsi qu'à la sûreté de l'État.

Le sénat, cet unique débris des institutions républicaines, est converti en chambre des pairs, mélange d'anglais et de français sous un nom historique, « pour renouer la chaîne des temps. » Les pairs sont nommés par le roi, sans que le nombre en soit limité, et leur dignité est héréditaire. Les membres de la famille royale

en font partie de droit, mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingtcinq ans révolus. Leurs séances sont secrètes, et les crimes de haute trahison leur sont déférés.

Les députés, dont les séances sont publiques, sont nommés pour cinquanées par les colléges électoraux, et renouvelés chaque année par cinquième. Ils doivent être âgés de quarante ans au moins, et payer mille francs de contributions directes. Il faut, pour être électeur, avoir trente ans révolus, et payer trois cents francs de contributions directes.

Aucun impôt ne peut être perçu, s'il n'a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi. Les deux chambres sont convoquées chaque année par le roi, au même moment. Il peut dissoudre la chambre des députés, c'est-à-dire, les renvoyer devant leurs juges naturels; mais il doit en convoquer une nouvelle dans les trois mois.

Le roi est donc investi d'une autorité tempérée et de la plénitude du pouvoir exécutif, qui est exercé par des ministres responsables. L'une des deux chambres est héréditaire, l'autre élective. A la différence de la constitution anglaise, l'initiative appartient au roi. Les ministres siégent et opinent dans les chambres. Ils peuvent être mis en accusation par celle des députés, et traduits devant la chambre des pairs pour trahison ou pour concussion. Le système judiciaire et le code civil de l'empire sont maintenus, ainsi que les lois qui ne sont pas contraires à la charte. La confiscation est abolie; le roi a le droit de faire grâce.

La charte était un don octroyé par Louis XVIII au royaume que lui restituaient les étrangers; mais ce qui était un don à ses yeux, la nation le considérait comme un droit. La mise en exécution de cette charte devait ensuite offrir des difficultés dans un pays qui n'était habitué ni aux formes constitutionnelles ni à la publicité, et au milieu surtout de factions, dont les unes avaient lutté pour une liberté précoce, les autres pour une tyrannie surannée. Ceux qui croyaient aux bienfaits de l'absolutisme se félicitaient de la restauration comme d'un retour à l'ordre; mais, s'apercevant ensuite qu'aucun des débris du passé ne pouvait revivre, ils entravèrent le pouvoir, et se mirent, eux aussi, à invoquer la liberté. Les disciples de l'Encyclopédie criaient au retour vers le moyen âge; les jacobins et les bonapartistes, qui s'étaient alliés pendant les cent jours,

regardaient avec colère un trône qui, quoique dépourvu de cet absolutisme qui brise ce qui lui fait obstacle, était toujours hostile aux idées républicaines. Le vulgaire le trouvait sans éclat, parce qu'il ne se montrait pas entouré de drapeaux enlevés aux vaincus. Il faisait perdre aux banquiers les bénéfices énormes dont ils avaient été redevables aux restrictions et aux monopoles.

D'un autre côté, les rovalistes, revenus avec des idées de vengeance et de réaction, réclamaient, en récompense de leur fidélité oisive ou de leur émigration, des emplois pour eux, des châtiments et des rigueurs contre les auteurs « des premiers forfaits et des derniers désastres. » Comme ils dominaient dans la chambre de 1815, ils exigèrent la mise en jugement du maréchal Ney, dont la condamnation à mort « ne fut pas juste, comme le dit son avocat, M. Dupin, parce que la défense ne fut pas libre. » Les cours prévôtales rétablirent, par des exécutions sanglantes, la tranquillité partout où elle fut compromise, notamment dans le Dauphiné, où Napoléon II avait été proclamé, et où cette justice expéditive se montra sans pitié. L'amnistie, qui doit être la première mesure de tout gouvernement qui n'est pas insensé, éprouva de l'opposition, et elle fut restreinte au moyen d'exceptions. L'Institut, soumis à une réorganisation, vit exclure plusieurs de ses membres, comme si la science appartenait à une faction quelconque. La tribune retentissait de déclamations incessantes contre la révolution, bien que ceux qui n'avaient pas eu à souffrir de ses violences fussent alors appelés à profiter de ses avantages; et comme le gouvernement se montrait plus modéré que la faction qui le soutenait, les exagérés, devenant opposition, cherchèrent à fortifier l'organisation ecclésiastique et à ressusciter celle des provinces. Il se forma donc, hors des chambres, une congrégation de royalistes forcenés, à laquelle s'affilia quiconque pouvait agir sur les masses par la science, par les richesses, par la parole ou par les prières. Ils avaient des assemblées, des récréations, des conférences, sous le patronage du comte d'Artois, depuis Charles X, et d'autres princes, qui voyaient avec répugnance les limites apportées au pouvoir royal. Louis XVIII lui-même cherchait volontiers à se mettre en avant et à faire montre de son autorité, en laissant de côté ces formes constitutionnelles qui voilent le roi pour ne laisser paraître que le ministre. Mais les vrais amis du trône s'attachaient à la charte; Chateaubriand voyait en elle la seule ancre de salut pour le vaisseau de l'État, battu par la révolution; le général Foy disait: « Quiconque veut plus que la charte, moins que la charte, autrement que la charte, manque à ses serments.»

Il y avait toutefois de larges plaies à cicatriser. Les allies avaient voulu se faire payer par la France et leurs dépenses et la frayeur qu'elle leur avait causée. La déplorable invasion de 1815 coûta cinq cents millions. Il fallut en payer sept cent cinquante en trois ans pour l'occupation étrangère, puis encore deux cent quatre-vingts. Les créanees envers le gouvernement, réclamées surtout par les pays abandonnés sur le Rhin, s'élevaient à un milliard six cents millions; la médiation de Wellington les fit réduire à deux cent quarante. La dette publique monta ainsi d'un milliard deux cent soixante millions à trois milliards sept cent soixante millions.

C'était une rude punition infligée à la gloire; mais il y avait peu de prudence de la part de ceux qui professaient l'amour de la paix, car ils obligeaient par là le gouvernement à l'oppression et à des mesures irritantes. Ce qui indignait surtout la nation, c'était la satisfaction insultante des étrangers; c'était de voir flotter sur les villes les drapeaux qui portaient encore la trace du pied de la France. L'armée d'occupation fut réduite, en 1817, de trente mille hommes; puis les souverains alliés, réunis à cet effet à Aix-la-Chapelle, décidèrent l'évacuation complète. Alors le gouvernement parut libre de ses actions, et, comme tel, il entra aussi dans la sainte alliance; mais cela déplut encore, comme une menace qui indiquait l'intention de transplanter en France les idées absolutistes.

1817. Septembre.

Ces idées avaient soulevé contre elles l'opposition légale et l'opposition illégale: trois partis se dessinaient dans cette dernière. Vingt mille officiers, jetés du bivouac dans l'oisiveté, tournaient leurs regards vers Sainte-Hélène, ou vers l'enfant qui grandissait sous l'aile de l'Autriche; ils espéraient que cette puissance leur viendrait en aide, soit pour élever au trône le fils d'une archiduchesse, soit pour satisfaire à d'anciennes jalousies dynastiques. D'autres, se reportant par la pensée à 93, rêvaient la république: ceux-ci, avec la Fayette, la voulaient paisible et casanière, à l'américaine; ceux-là la demandaient vigoureuse, confé-

rant les droits les plus larges, pour être la terreur des rois et l'espoir des peuples. Une troisième faction se rappelait la révolution d'Angleterre, et la nécessité où le pays avait été, pour la compléter, de renverser la dynastie restaurée, pour lui en substituer une autre n'ayant ni regrets du passé, ni vengeance à exercer, et devant tout à la révolution. Ceux qui formaient ces trois factions s'intitulaient indépendants, et cherchaient à gagner la classe moyenne, en excitant ses craintes ou ses espérances, en accueillant tous ceux que les Bourbons mécontentaient, en se servant des journaux et des caricatures, en battant en brèche les missionnaires et les jésuites, qui paraissaient vouloir se relever.

L'opposition légale se faisait dans les chambres, à qui les droits constitutionnels transmettaient de la force. Depuis deux siècles, la politique se fait au grand jour en Angleterre; d'où il résulte que le peuple la surveille, et l'oblige à se régler d'après l'intérêt du pays. En France, c'était un système tout nouveau: la politique était dès lors mobile comme les ministres, pilotes novices qui prenaient la moindre brise pour une tempête, et qui dès lors croyaient tout perdu. Le peuple était aussi trop neuf pour des discussions de ce genre, et son imagination facile s'enflammait à des accents généreux.

L'opposition s'attachait à deux points principaux : la loi électorale et la censure. Il ne saurait y avoir de gouvernement représentatif sans la liberté de la presse; aussi était-elle défendue même par plusieurs royalistes, entre autres par Chateaubriand, qui semblait dire aux Bourbons : Je soutiendrai votre sceptre, pourvu que vous respectiez le mien. «Je ne veux pas, s'écriait-il, « que, s'il naissait des Copernics et des Galilées, un censeur pût, « d'un trait de plume, replonger dans l'oubli un secret que le génie « de l'homme aurait surpris à l'omniscience de Dieu. »

« La censure, ajoutait Daunou, est essentiellement partiale, et « le fut toujours....» Royer-Collard, qui avait aussi demandé des restrictions à la liberté de la presse, disait, avec une amère ironie : « Selon la pensée intime de la loi, ce fut une grande im- « prévoyance, au grand jour de la création, de laisser l'homme « s'échapper libre et intelligent au milieu de l'univers. De là le « mal et l'erreur. Une sagesse plus haute vient réparer la faute de « la Providence, restreindre son imprudente libéralité, et rendre

« à l'humanité, sagement mutilée, le service de l'élever à la bien-« heureuse innocence des brutes. »

Quant aux élections, base du gouvernement représentatif, le gouvernement, qui les redoutait, cherchait à les dominer. Dès 1815, il repoussa l'élection directe, prévoyant qu'elle serait la ruine de la monarchie. Le double degré avant été établi, les suffrages furent disputés d'abord entre les ultra-royalistes et les modérés; puis entre les modérés, les ministériels et les doctrinaires : enfin entre les doctrinaires et les indépendants, qui s'appelèrent l'extrême gauche.

Les doctrinaires étaient une agrégation d'hommes nouveaux, Doctrinaires littérateurs, jurisconsultes, qui s'étajent fait certaines maximes abstraites, à l'aide desquelles ils prétendaient régler la politique. Royer-Collard avait combattu le sensualisme de Condillac, comme cause de l'avilissement des esprits sous Napoléon, et du despotisme brutal de la terreur ou des basonnettes. Il puisait son éloquence dans sa haine contre un système et dans la contradiction, mais non dans l'amour du peuple, qu'il tenait, au contraire, éloigné de la constitution ; car il avait été désabusé de la liberté par le terrorisme, et il considérait la chambre comme élective, plutôt que comme représentative. Pour lui, les députés étaient ceux de la chambre, et non du peuple, et les conseillers du roi; mais il acquit une grande importance en parlant très-peu, et en écrivant moins encore. Comme il résumait ses discussions sous une forme dogmatique, en répétant souvent le mot doctrine, son parti recut le nom de doctrinaire, mot vague du reste, comme toutes les désignations de parti, et que chacun interprétait à son gré.

Opposés aux esprits absolus, qui n'envisagent qu'un seul côté des choses, les doctrinaires tendaient à consolider l'empire des puissances de fait, qui résultent de la propriété, de la richesse, et d'autres avantages de position, en accordant ces puissances entre elles, à l'aide de transactions : au contraire des libéraux, qui auraient voulu limiter la sphère de leur autorité en isolant presque de la vie sociale l'existence des citoyens, soustraite le plus possible à l'action du pouvoir (1), et qui soutenaient que la véritable politique consistait dans les intérêts de la classe moyenne.

(1) « J'aspirais avec enthousiasme vers un avenir, je ne savais trop lequel; vers une liberté dont la formule, si je lui en donnais une, était celle-ci : Gouvernement quelconque, avec la plus grande somme possible de garan1767-1830.

Benjamin Constant, de Lausanne, peut être considéré comme le publiciste du libéralisme d'alors. Fidèle aux idées protestantes en religion comme en politique, intelligence vigoureuse, tempérament faible, cœur froid, il introduisit en France la littérature allemande, et, dans la philosophie, la morale du sentiment, soumise aux caprices de la conscience individuelle. Pour les idées, pour les sentiments, pour le tour de son esprit, pour sa légèreté de mœurs, pour son culte envers Voltaire, pour ses habitudes satiriques, il appartenait à cette école anglaise dont Mounier fut l'orateur, Necker le financier, madame de Staël l'héroïne, et dont l'empereur Alexandre devint un adepte. Il fit de l'opposition à Napoléon, sans voir en lui le représentant de la nation française. Il s'approcha de lui en 1815, mais en lui conseillant de faire les pairs béréditaires, comme en Angleterre. Durant la restauration, il fut le chef de ce libéralisme bourgeois en lutte avec la souveraineté nationale, appliqué seulement à garantir l'indépendance individuelle contre l'action du pouvoir. Sa mobilité sceptique se trahit souvent par des contradictions manifestes; et il était naturellement appelé, dans le système représentatif, à jouer sans cesse le rôle d'opposant, par suite de son goût pour la popularité et de ses sympathies pour la iennesse.

Le système constitutionnel ne vit que de fictions et de contrepoids, et, par les complications qu'il produit, il donne l'avantage
aux natures délicates sur les âmes simples et énergiques. C'est
pour cela que Benjamin Constant prit l'apparence d'un chef,
quoiqu'il n'ait jamais déployé de vigueur. Comme protestant, il
était opposé aux prêtres; écrivain facile et ingénieux dans les
journaux et à la tribune, il réunit ses articles sous le titre de
Cours de politique constitutionnelle. Selon ce roman, la liberté
individuelle est le but de toute association humaine; elle est la
liberté véritable, garantie par la liberté politique. Les anciens
tendaient à faire participer tous les citoyens au pouvoir social; les
modernes cherchent à obtenir sécurité dans leurs jouissances privées. Les institutions politiques sont des contrats par lesquels les
hommes renoncent à la moindre part possible de leur indépen-

ties individuelles, et le moins possible d'action administrative. » Therent, Préface aux Dix ans d'études historiques. dance primitive; en conséquence, la société n'a de juridiction sur les individus que pour les empêcher de se nuire réciproquement.

Notre ouvrage tout entier est la réfutation de ce principe. Nous croyons en effet que l'individu et la société existent pour le genre humain, afin qu'il devienne plus parfait, que les nations acquièrent le plus grand développement possible, et que les individus doivent tous y apporter le tribut de leurs facultés personnelles, de leur amour pour tous.

Selon les doctrines stériles de Benjamin Constant, la concurrence industrielle est de droit absolu, et toute intervention de la puissance sociale est une usurpation, de même que tout impôt qui n'est pas commandé par une nécessité impérieuse. Il exclut toute direction sociale dans l'ordre matériel, et plus encore dans l'ordre moral. La religion doit être conforme au sentiment de chacun, et l'éducation des enfants être abandonnée aux pères de famille.

L'indépendance de l'individu une fois prise pour but de l'association, ceux-là seuls en seront membres qui y apportent cette indépendance, c'est-à-dire, les propriétaires. C'est ainsi qu'en combattant les priviléges de l'aristocratie, il affermissait ceux de la bourgeoisie, et réprouvait en conséquence l'élection à deux degrés, adoptée par la constituante. Si l'unique intérêt réel est celui des individus, et si l'intérêt général consiste dans une transaction entre eux, la nationalité demeure exclue, et tout se réduit au municipe; le seul gouvernement véritable est l'administration communale, et l'autorité centrale se borne à décider les différends qui viennent à naître par suite des prétentions respectives des localités.

Benjamin Constant déduisait de là sa théorie de la monarchie constitutionnelle, réduite à un rôle neutre et purement modérateur au milieu des principes actifs. Le ministre doit avoir le pouvoir exécutif, indépendamment du roi, dont la prérogative se borne à maintenir les autorités dans leur sphère, soit en changeant le ministère, soit en dissolvant les chambres; ce qui a été traduit depuis dans cette formule : « Le roi règne, et ne gouverne pas. »

Dans la Religion considérée dans ses formes et dans ses développements, ainsi que dans le Polythéisme romain, il soutient que la religion est progressive, de même que la civilisation entière. Elle ne se fonde donc pas sur une conception néces-

saire de Dieu et de l'enchaînement des choses; mais c'est une disposition instinctive de notre esprit, un sentiment revêtu de dogmes arbitraires, pour satisfaire au besoin de logique. C'est un vague théisme avec une révélation supérieure une fois faite, et sans autre autorité que la conscience individuelle. Les colléges sacerdotaux et les mystères anciens ne renfermaient point de traditions plus pures, dont le culte vulgaire ne fut qu'un reflet. Les théogonies, la mythologie sont des absurdités, des aberrations ou des artifices de prêtres; dans les pays où ils ne sont pas constitués, et où, comme en Grèce, le culte naît spontanément de l'opinion, le sacerdoce se perfectionne en se mettant en harmonie avec la civilisation.

Nous avons voulu exposer tout au long ce mélange de l'Encyclopédie avec le kantisme, comme l'expression du système qui s'appelait alors libéral, et qui, s'il faisait peur aux rois, ne pouvait néanmoins inspirer aux peuples une grande confiance.

Les indépendants commencèrent à obtenir de l'influence dans les chambres en 1818, lorsqu'y furent appelés la Fayette, Manuel et autres notabilités. Le ministère Richelieu étant donc tombé, il fallut que le nouveau, dont M. Decazes était non le chef, mais l'âme, se prétât à quelques condescendances, toutefois en tâtonnant, et sans savoir déclarer un système arrêté. Ainsi se préparait la guerre entre le privilége et l'élection, entre la liberté et l'oligarchie. La censure fut abolie, les délits de la presse soumis au jury; les éditeurs des journaux, obligés à un cautionnement, devinrent responsables de leurs publications, et ils ne furent plus considérés que comme complices des crimes auxquels ils pourraient provoquer.

Mais déjà les libéraux modérés étaient dépassés, et la nomination à la chambre de l'ex-évêque Grégoire fut presque une insulte à la dynastie restaurée.

A l'ouverture des chambres, en 1819, le roi s'exprima en ces termes: « Une inquiétude vague, mais réelle, préoccupe les es-« prits; chacun demande au présent une assurance de sa durée; « la nation ne goûte qu'imparfaitement les avantages de l'ordre « légal et de la paix; elle craint de se les voir arrachés par la « violence des factions, et s'effraye de l'expression trop claire de « leurs desseins. »

C'était attester, fait nouveau, la distinction entre le gouverne-

ment et la nation : l'un opérant à la surface. l'autre s'agitant au fond, où continuait à vivre la révolution, éteinte dans le premier. Mais au lieu de se mettre à la tête du mouvement social, dont il sentait les frémissements, ce gouvernement s'obstina à le faire rétrograder devant la volonté d'un petit nombre. C'était en vain qu'il était averti par ses amis et par ceux qui voulaient le détourner de mesures illégales. Talleyrand s'écriait : « Ce qui est « voulu, proclamé utile et bon par tous les hommes éclairés d'un « pays, sans variations pendant plusieurs années, doit être con-« sidéré comme une nécessité du temps. Il n'est pas facile, de nos « jours, de tromper longtemps. Entreprendre une lutte à laquelle « le peuple entier prend part est une faute, et toute faute poli-« tique entraîne des périls. » Et Manuel disait : « A quoi tendez-« vous avec ces répressions intempestives? A éteindre le volcan? « Mais ne savez-vous pas que la flamme rugit sous vos pieds, et « que si vous ne lui donnez une large issue, elle éclatera pour vo-« tre ruine?»

Ce fut dans cette discussion qu'il laissa échapper de sa bouche ces expressions : « La France n'a vu le retour des Bourbons qu'a« vec répugnance. » La question prenait ainsi de la largeur, et Benjamin Constant disait : « La nation est demeurée légataire des « nobles principes de 89, et cent fois elle est sortie victorieuse de « ses luttes avec l'aristocratie. La guerre n'est pas venue de notre « côté, elle a été déclarée par ceux qui veulent la dictature. »

Ces questions traitées dans la chambre acquéraient au dehors cette exagération qu'y donne la parole des journaux et la peur du vulgaire, ce qui faisait que les esprits étaient extrêmement agités. On respirait un souffle hostile dans les assemblées électorales, dans les écoles, dans les places publiques; et le gouvernement se cabra d'autant plus, que des insurrections de peuples contre les rois éclataient au dehors.

Sur ces entrefaites, le duc de Berry, héritier présomptif de la couronne, fut frappé par le poignard de Louvel. Ce coup fut attribué à la maison d'Orléans, aux bonapartistes, au ministre Decazes lui-même, aux libéraux surtout; mais c'était uniquement l'œuvre directe d'un homme, exalté peut-être par les articles de journaux et par les exemples, sans rapports avec aucun parti, et qui subit le supplice avec impassibilité. La désolation de la famille royale et de ses partisans fut adoucie en partie par la

1890. 3 Lévrier. grossesse de la veuve du prince assassiné. La France salua d'applaudissements ce berceau déposé sur une tombe; mais il dérangeait trop d'espérances pour n'être pas calomnié.

Cet événement servit de texte aux ultra-royalistes pour déclamer contre la faiblesse du gouvernement, et pour démontrer la nécessité de mesures énergiques. L'indignation des deux chambres les rendit serviles, et leur fit invoquer la répression des « doctrines perverses qui menaçaient d'un bouleversement complet la religion, la morale, la monarchie, la liberté. » La sainte-alliance y vit un prélude de révolution; Alexandre crut une nouvelle réunion de rois nécessaire, et sa faveur fit rappeler le duc de Richelieu au ministère. Mais les indépendants le regardèrent comme un obstacle; les doctrinaires ne surent faire fléchir en rien leurs maximes rigoureuses et hautaines : il en résulta que ce ministre, privé d'un concours qui lui était nécessaire, fut obligé de se donner aux royalistes, et de restreindre la liberté des personnes et celle des journaux, en punissant la nation d'un forfait qu'on ne voulait pas croire isolé. La chambre élue sous ces influences entraîna le roi hors des voies de la modération, et, plus encore, lorsque le duc de Richelieu dut céder le portefeuille à M. de Villèle, résolu à éteuffer lentement la révolution.

Ceux qui plaignaient les Bourbons les accusaient de montrer trop de condescendance pour la politique tyrannique de l'étranger, et de vouloir imiter ce que la sainte-alliance avaît fait à Carlsbad à l'égard de l'Allemagne. Les plus ardents, que les entraves apportées à la presse empêchaient de s'épancher, concentraient leur haine dans les sociétés secrètes, et le carbonarisme se propageait. Déjà, en 1820, un soulèvement s'étendit de Paris dans différents pays. Cinq insurrections éclatèrent en 1822, et elles échouèrent, parce qu'elles n'avaient ni la force que donne la prudence, ni celle qui naît de l'audace. Les chefs de la conjuration de la Rochelle portèrent leur tête sur l'échafaud; le général Berton subit le supplice à Saumur avec ses compagnons, en criant Vive la république! Les cris poussés du haut de l'échafaud trouvent toujours de l'écho; mais le peuple laissa faire, parce que ces trames avaient embrassé uniquement la bourgeoisie, et non la population entière; et la monarchie, qui se fortiflait en punissant, s'apprêtait à réagir.

La Fayette, Manuel, Benjamin Constant, le général Foy, le

1821.

banquier Lassitte, étaient désignés dans les procès politiques sous le nom d'archimandrites, et l'on croyait qu'une main si élevée que personne n'aurait osé l'atteindre, répandait des encouragements et de l'argent. D'un autre côté, on dénonçait à la tribune le comte d'Artois comme le chef d'un gouvernement occulte, qui distribuait partout des agents royalistes pour rétablir la monarchie absolue.

Nous avons déjà parlé de l'expédition contre les libéraux d'Espagne. L'armée n'eut pas à v lutter contre la résolution nationale; elle poursuivit donc sans obstacles ses faciles triomphes. On voulut, par malheur, les exagérer en France pour en faire une auréole au duc d'Angoulême, et donner au pacifique drapeau blanc cette décoration de lauriers qui lui convenait si peu. C'est en vain que Chateaubriand voudrait abuser les contemporains et la postérité, en donnant cette expédition comme « l'acte le plus politique et le plus vigoureux de la restauration. » Les libéraux ne voulurent y voir qu'une basse condescendance pour la politique des alliés (1), et la volonté d'établir le despotisme de l'autre côté des Pyrénées pour le transplanter en France, et pour imiter ce que les étrangers avaient fait avec la France en révolution, c'est-à-dire, imposer au pays la forme de son gouvernement intérieur. Manuel alla jusqu'à dire : « L'esprit de révolution est dan-« gereux ; mais celui de contre-révolution l'est aussi. Les révolu-« tions qui marchent en avant peuvent commettre des excès; mais « au moins en allant en avant on arrive. Si vous croyez que Fera dinand soit en péril, ne renouvelez pas les circonstances qui « entraînèrent à l'échafaud ceux qui vous inspirent un si vif inté-« rêt. C'est parce que les étrangers intervinrent dans la révolution « française, que Louis XVI fut précipité du trône... » Ces phrases, et le ton froid avec lequel les débitait l'orateur, excitèrent l'indigna-

<sup>(1)</sup> M. Molé disait: « Qu'allons-nous faire en Espagne? Quel fruit recueillerons-nous d'une guerre contraire aux intérêts nationaux? Nous allons rétablir
dans la Péninsule une inquisition odieuse; et qui sait si, à l'ombre de nos drapeaux triomphants, le despotisme ne se lancera pas sur la France? Toutes les
révolutions se ressemblent; elles sont entreprises par des existences nouvelles
qui se sont formées au sein de la société, et que la société tarde trop à reconnaître. Elles sont entreprises pour remettre chaque individu et chaque chose
à sa place, pour substituer partout le réel au fictif. Ainsi, les révolutions procèdent toutes d'un même principe, toutes tendent au même but, depuis celles
d'Athènes et de Rome jusqu'à celles d'Angleterre, de France et d'Espagne.»

1823. Mars. tion des royalistes; l'indépendance des représentants du peuple fut violée dans la personne de Manuel, qui fut entraîné hors de la chambre des députés par des gendarmes. Le côté gauche le suivit, se flattant peut-être de se voir saluer au dehors par les applaudissements de la foule, espoir bientôt déçu; mais on comprit toutefois qu'après avoir réprimé la presse, on voulait encore restreindre la parole. Le droit était foulé aux pieds par la force : il devait se relever victorieux.

Les projets despotiques se révélèrent aussi dans un ordre du jour qui, en mettant dix-huit officiers à la retraite, déclarait que « le devoir d'un bon officier est non-seulement de bien remplir « les devoirs de son grade, mais encore de manifester dans toutes « les circonstances, par des paroles et par des actes, son amour « et son dévouement pour le roi. »

Cependant la victoire et des coups énergiques donnèrent, comme il arrive toujours, quelque popularité au gouvernèment; et le ministre Villèle se crut désormais plus assuré de pouvoir ramener la France à l'absolutisme. Il éloigna du cabinet ceux qui pouvaient lui porter ombrage, négocia un emprunt considérable avec la maison Rotschild, qui, à partir de ce moment, acquit une grande importance; et il se décida ensuite à dissoudre la chambre, afin d'en avoir une plus dévouée pendant une période de sept années. Les élections couronnèrent les manœuvres et les espérances des royalistes; mais tous ceux qu'elles avaient exclus formaient un corps d'ennemis extrêmement nombreux.

La loi qui portait à sept années la durée de la législature, dont le renouvellement devait ensuite se faire intégralement, parut une violation de la charte; car la légitimité des peuples est l'élection, et ceux qui y attentent les poussent à attenter à la légitimité des rois.

Aux intérêts politiques se mélaient ceux de la religion. Il n'avait pas été possible, sous Napoléon, de discuter sur les priviléges de l'Église, et sur ses liens avec l'État. La charte de 1814, en rendant la religion catholique religion de l'État, avec une protection accordée à tous les cultes, enlevait au catholicisme la liberté qu'elle laissait aux autres croyances; et l'alliance du trône avec l'autel rapetissait le premier, au lieu de l'élever. Le concordat avec la France coûta plus de manéges à la cour de Rome que jamais aucun traité passé avec les autres puissances. Le gou-

vernement penchait vers le système religieux; mais il n'osait se déclarer franchement. En même temps qu'il se trouvait souvent dans le cas de réprimander les évêques comme d'abus, pour des vérités exprimées dans leurs pastorales, et qu'il les obligeait à se disculper, il laissait circuler des livres non-seulement irréligieux, mais immoraux, qui répandaient parmi le vulgaire l'incrédulité et le libertinage, plus qu'on n'eût osé le faire au temps même des encyclopédistes. De 1817 à 1824, il fut publié douze éditions de Voltaire et treize de Rousseau; deux millions sept cent quarante et un mille quatre cents volumes de ces doctrines furent mis en circulation; et Jouffroy écrivit, en 1825, Comment les dogmes finissent, ouvrage où il soutient que cette recrudescence du catholicisme était une pure affaire de mode, et que bientôt il retomberait dans l'oubli.

Les consciences timorées s'effrayaient; des missionnaires étaient partout expédiés pour neutraliser l'effet de ces publications; diverses associations se fondèrent aussi pour propager les bons livres. Les bouleversements passés avaient jeté dans beaucoup d'esprits le découragement, dans d'autres la haine; et l'on sentait le besoin d'élever la jeunesse dans des idées différentes, de lui donner d'autres habitudes que celles qui avaient enfanté le désordre au milieu duquel elle était née. Or, comme on n'avait pas su mettre d'accord l'éducation nouvelle avec les besoins de l'intelligence et ceux du cœur tout ensemble, un grand nombre de personnes envoyaient leurs enfants aux colléges tenus par les Pères de la Foi, nom sous lequel se cachaient les jésuites. Bien que les anciennes maximes françaises défendissent l'introduction d'ordres nouveaux autrement qu'en vertu d'une loi, les jésuites cherchaient à recouvrer, à l'ombre des libertés nouvelles, leur influence sur l'éducation et dans l'État. Pleins de zèle comme ils le sont, ils se répandaient en tous lieux et jusque dans les prisons pour s'ouvrir accès dans les âmes. La haine conçue contre le clergé se reporta tout entière sur ceux qui en étaient les représentants les plus ardents, et tout ce qui se faisait dans le sens religieux était attribué aux jésuites. Leur nom était devenu une injure, et on l'appliquait à quiconque était haï; on leur imputait les actes les plus divers. La peur d'encourir l'accusation de jésuitisme rendait timide à professer les vérités catholiques, et une foule de chrétiens sincères se tenaient, par irrésolution, dans un terme moyen.

Ouelques scènes de cette époque parurent ménagées pour reporter la nation vers un passé dont on ne voulait plus. Un nommé Martin, de Chartres, eut des révélations dont il fit part au roi. Une croix apparut dans l'air à Migné. C'étaient partout des missions et des litanies; et comme tout effort a sa réaction, toute idée son abus, l'irréligion parut un moyen de résistance. Quelques-uns réveillaient les traditions parlementaires, quoique la révolution les eût effacées, pour soutenir l'intervention de l'État dans certains faits de la discipline religieuse. Comme l'autorité ne se prétait pas assez à ce système, ils ne s'y attachaient qu'avec plus d'ardeur, et y identifiaient la cause des Bourbons. D'autres, aux yeux de qui c'était une lâcheté, sinon un mensonge, que cette crainte des progrès et des envahissements du clergé, quand on avait liberté complète de le contredire et même de le railler à l'aide de la presse, soutenaient, au nom de la liberté, qu'il fallait laisser aux prêtres des diverses religions une indépendance entière dans leur discipline ecclésiastique; que c'était aux fidèles à régler leur croyance, selon l'impression produite en eux par les dogmes et par la discipline; et il en résultait une opposition religieuse. Louis XVIII crut donner satisfaction à cette opinion en nommant au ministère des cultes M. Frayssinous, évêque d'Hermopolis, qui fut chargé de surveiller l'université et les professeurs. Ce prélat, qui appartenait à l'ancienne école, vénérait les libertés gallicanes, en vertu desquelles le jubilé de 1825 ne put être publié sans l'autorisation du gouvernement. Une nouvelle Sorbonne ayant été établie pour servir de centre aux études ecclésiastiques dans le sens gallican, M. Frayssinous voulut la soustraire à la juridiction du pape et de l'archevêque; mais M. de Quélen fit valoir ses droits, en menaçant de l'excommunication; et ce projet fut abandonné.

Nous avons vu (1) quels vigoureux champions s'étaient levés pour l'indépendance de l'Église. Le cardinal de Clermont-Tonnerre, archevêque de Toulouse, dénonça l'incrédulité du siècle, qui tournait en ridicule toutes les questions religieuses. Il demandait le rétablissement des synodes diocésains et provinciaux, l'indépendance des ministres de la religion, le retour de toutes les solennités et de plusieurs ordres religieux, des lois sévères contre

<sup>(1)</sup> Page 372.

les sacriléges, au nombre desquels il mettait les vols commis dans les églises; enfin, la restitution des livres de l'état civil au clergé.

Sa pastorale fut supprimée, comme entachée d'abus; la fraction religieuse en poussa les hauts cris. De ce moment elle devint un parti, et les affaires de la foi commencèrent à se mêler aux intérêts politiques.

Le clergé se rappelait sa position d'autrefois; il la préférait à sa condition présente, et à une prétendue protection qui ne lui valait que de nouvelles entraves de la part de ses protecteurs, des attaques furieuses de la part de ses ennemis. Pendant qu'il se plaignait des restrictions dont il était l'objet, les séculiers se récriaient contre ses progrès, contre sa tendance à s'arroger sans cesse une plus grande autorité. Les chambres, les tribunaux même retentissaient de mots amers contre « cette épée dont la poignée est à Rome et la pointe partout (1). » Montlosier mettait tout en œuvre pour abattre les jésuites renaissants, l'ultramontanisme, les corporations, qui osaient encore se réunir dans la solitude pour prier et se repentir ; enfin l'arrogance des évêques, qui prétendaient, dans leurs pastorales, mettre leur troupeau sur ses gardes; et, tandis que les sociétés secrètes s'étendaient, on surveillait, avec l'inquiétude de la défiance, les frères de la Doctrine chrétienne et ceux de Saint-Vincent de Paul.

Tout devenait ainsi instrument de haine et de résistance. Les opposants, ne songeant qu'à démolir, n'avaient pas une réforme en réserve pour le cas de réussite, comme il apparut lorsqu'ils eurent obtenu la victoire.

La part qu'y prit la littérature fut grande et active. Napoléon, tout en la tenant enchaînée, avait habitué les journalistes à porter leurs regards sur les gouvernements étrangers, et à lancer des flèches très-douloureuses contre ses ennemis. Ils s'instruisirent ainsi; puis, à peine libres d'entraves, ils déployèrent une grande hardiesse, et constituèrent véritablement un quatrième pouvoir dans l'État.

Tout ce qui pouvait déplaire aux Bourbons était relevé avec empressement. Napoléon, naguère maudit, redevenait populaire. Les chansons de Béranger, véritables armes de combat (1), fai-

- (1) DUPIN.
- (2) Combien sa muse a fabriqué de poudre!

saient admirer et plaindre ces vieux soldats, contraints désormais de ne plus tuer ni de se faire tuer. Vernet représentait sans cesse leurs figures, reproduites à milliers par la lithographie, nouvel instrument d'une grande puissance, employé à répandre le ridicule et le mépris. Les *Messéniennes* de Delavigne excitaient un courage dont les exemples périssaient, et cet amour de la patrie qui s'enflamme lorsqu'elle est menacée, pour ne s'endormir que lorsque son repos est assuré. Paul-Louis Courier, écrivain qui, après des études sévères, s'était fait pamphlétaire comme Pascal et Montesquieu, adaptait avec une causticité délicieuse, aux questions vitales, les préjugés et les passions de son parti : il faut toutefois en excepter l'admiration pour Napoléon; car il aimait le peuple et il faisait naître le rire des entrailles de l'humanité, criblant de ses traits malins les aristocrates, les courtisans et les oisifs.

A l'exception d'un très-petit nombre, les hommes les plus distingués dans la littérature restèrent opposés aux Bourbons. Chateaubriand lui-même, si fidèle au drapeau blanc, commença, lorsqu'il eut été exclu brusquement par Villèle du ministère des relations étrangères, à faire de l'opposition; et s'il ne guerroyait pas, il disait du moins: « J'aurais conseillé au gouvernement d'agir de telle et telle manière. »

Le gouvernement n'avait pas alors absorbé tous les esprits, et toute capacité n'était pas renfermée, comme elle l'a été depuis les trois journées, dans le cercle des hommes d'État. Les hommes d'intelligence s'appliquaient donc aux lettres, et aspiraient à des triomphes civils dans la presse ou dans l'enseignement. Ils portaient en conséquence ombrage au gouvernement, qui, n'ayant pu rétablir la censure, prononça des peines sévères contre les abus, et en attribua le jugement aux cours royales. Plusieurs journaux furent suspendus rien que pour tendance; d'autres furent achetés; mais le marché ne put demeurer secret, non plus que la main d'où venait l'argent. Certains professeurs furent même privés de leur chaire.

Il est maladroit de s'aliéner les gens d'esprit dans un pays où il n'est pas permis de les ensevelir au fond d'une tour, attendu qu'ils se relèvent plus vigoureux. Les penseurs blessés ou mécontentés par le gouvernement formaient une polémique de leurs enseignements; toute histoire devenait allusion. La louange ou le blâme étaient distribués en sens inverse de l'inclination d'en

haut; la question politique se traduisait en théories philosophiques sur l'origine du pouvoir. Naît-il de l'homme ou de Dieu, d'un contrat social ou d'une révélation? Le langage a-t-il été révélé à l'homme? ou ne lui a-t-il été donné que la faculté de parler, qui a été mise ensuite en action? L'homme commença-t-il par parler ou par penser? L'idée est-elle antérieure à la parole?

L'école de de Maistre renaissait, et Bonald s'en faisait le champion dans sa Législation primitive, où il soutient le langage révélé, ainsi qu'une loi primitive, dont il déduit l'absolutisme, et où il combat le jury, la liberté de la presse, l'enseignement du peuple, le droit de pétition, le divorce, l'abolition de la peine de mort. Ballanche, partant des mêmes principes, soutenait que l'homme est né pour la société, au moyen de laquelle seulement il devient complet. Il dut donc parler dès l'origine, et la parole lui fut communiquée avec l'idée, et non pas seulement comme signe de l'idée. Cette parole règne avec une autorité suprême; mais la pensée tend à se dégager de cette tradition qui l'entrave. jusqu'à ce qu'elle se produise libre et spontanée. Alors la raison individuelle apparaît; à la fatalité succède la liberté, et il se fait un contrat à l'aide de lois écrites, de telle sorte que la pensée domine la parole; composition entre le droit divin et le droit humain. Dans cette succession de formules sociales, l'avenir éclôt toujours du présent; la restauration elle-même n'est « qu'une formule, dont l'inconnue se dégagera. »

Une foule de jeunes gens pleins de courage, après avoir vu leur carrière brisée par une révolution, s'appliquèrent à l'étude avec la même ardeur qu'ils avaient apportée aux affaires publiques, mais sans oublier leurs premiers projets. Ils faisaient donc, en écrivant, une opposition en sens divers: tels étaient de Broglie et de Barante, champions des doctrinaires; Villemain, qui faisait applaudir dans la littérature ancienne les idées que la censure effaçait dans la nouvelle; Guizot, qui suivait à travers les débris du passé les traces de la liberté constitutionnelle; Laromiguière, qui restait sensualiste avec Locke; Royer-Collard, qui répudiait, au contraire, le despotisme sensualiste, et voulait réformer la philosophie dans un but pratique, positif et social, afin de rendre à la France sa dignité morale, à l'intelligence ses prérogatives, régénérer l'esprit public, et, par son moyen, le gouvernement; Cousin enfin, qui, remaniant la philosophie allemande, semblait

donner une certaine vigueur aux pensées et à la volonté, et introduisait un éclectisme qui trouvait à chaque opinion l'excuse de l'opportunité. Les historiens, fourmillant d'allusions, laissaient voir l'espérance et la possibilité d'un état de choses meilleur. Augustin Thierry disait, en combattant les futilités et les bassesses impérialistes : « Hommes de la liberté, nous sommes avant tout de la nation des libres; or, ceux qui, loin de notre pays, luttent pour l'indépendance et meurent pour elle, sont nos frères, nos héros (1). »

Ces nuances de partis très-différentes se réunissaient pour combattre Villèle; car tout l'effort du gouvernement était employé à soutenir non pas la couronne, mais le ministère. « Le pouvoir et la liberté étaient dans l'appréhension de l'avenir.... La France de la révolution n'était pas appuyée et constituée; elle portait dans son sein la confusion et l'incertitude, le bien et le mal, le vrai et le faux, des éléments d'ordre et des semences d'anarchie fermentant pêle-mêle et au hasard (2). »

1894. 16 septembre. Au milieu de cette fermentation mourait Louis XVIII, en s'attribuant le pauvre mérite, si c'en est un, d'avoir louvoyé entre les factions. Charles X, son successeur, était désigné depuis longtemps comme le chef de la congrégation, et l'inspirateur de toutes les mesures illibérales de son prédécesseur. La sainte ampoule se retrouva pour son couronnement, lors duquel il toucha et guérit des scrofuleux. Ce fut un objet de risée pour les indépendants, qui, du reste, dissimulaient l'omission, faite pour la première fois dans cette cérémonie, du serment habituel d'expul-

Il écrivait ailleurs: « Une association secrète, empruntée à l'Italie, réunit et organisa, sous des chefs placés haut dans l'estime du pays, une grande partie, et la partie la plus éclairée, de la jeunesse des classes moyennes. Mais nous ne tardames guère à nous convaincre de l'inutilité de nos efforts pour amener des événements qui n'étaient pas mûrs; et alors les affiliés, revenant à l'action, retournèrent à leurs comptoirs ou à leurs livres. Ce fut un acte de bon sens et de résignation civique; et, chose remarquable, le plus beau mouvement d'études sérieuses succéda, presque sans intervalle, à cette effervescence révolutionnaire. Dès l'année 1823, un souffle de rénovation commença à se faire sentir, et à raviver simultanément toutes les branches de la littérature.» Thierry, Dix ans d'études historiques.

<sup>(1)</sup> Censeur européen, 17 avril 1820.

<sup>(2)</sup> Guizor, des Moyens de gouvernement et d'opposition. Il parle de 1822 et 1823.

ser les hérétiques, de respecter les immunités ecclésiastiques, de ne pas faire grâce aux duellistes. Charles X jura « de consolider, comme roi, la charte qu'il avait promis de maintenir comme sujet; » et il supprima la censure. Mais, à l'instance d'Alexandre, il adhéra personnellement à la sainte-alliance, et il ne tarda pas à développer le système monarchique.

L'indemnité accordée aux émigrés pour leurs biens confisqués par la révolution fut votée, malgré les efforts de l'opposition, « pour récompenser la fidélité malheureuse et spoliée, et afin de montrer que les grandes injustices obtiennent, avec le temps, de grandes réparations. » Un milliard, à trois pour cent, fut affecté à cet objet, ce qui était condamner la révolution à rembourser ceux qui l'avaient désertée. Mais l'opération du partage à faire entre les intéressés fournit occasion de donner des emplois à des gens dévoués. Cette mesure accrut la force des royalistes et l'importance des propriétés immobilières. Elle fut, en même temps, un expédient financier adroit, en ce qu'elle créa des rentes trois pour cent destinées à rembourser les autres. Mais la classe très-nombreuse des rentiers, habitant Paris pour la plupart, à qui l'on enlevait d'un coup de filet environ cent vingt millions de revenu, en conçut du mécontentement.

Les idées aristocratiques se réveillaient aussi; tellement qu'on ne craignit pas de rétablir le droit d'aînesse et les substitutions, lorsque le Code civil avait sanctionné l'égalité de partage entre les enfants. M. de Barante disait alors, avec raison: « Les lois qui ne sont pas en rapport avec les habitudes et les opinions d'un peuple ne sont que des mots, et rien de plus. »

Les pratiques dévotes s'étendirent, et l'on permit les communautés religieuses de femmes, ce qui était une préparation pour les couvents d'hommes. Des lois furent promulguées contre le sacrilége; et Chateaubriand ayant rappelé que « la religion chrétienne aime mieux pardonner que punir; qu'elle doit ses victoires à ses miséricordes, et n'a besoin d'échafauds que pour ses martyrs, » M. de Bonald lui répondit: « Si les bons doivent leur vie à la société comme service, les méchants la lui doivent comme exemple. Oui, la religion ordonne à l'homme de pardonner; mais elle enjoint au pouvoir de punir. Le Sauveur demanda grâce pour ses bourreaux, mais son Père ne l'exauça pas; au contraire, il étendit le châtiment sur tout un peuple. Quant au sacrilége,

par la sentence de mort vous l'envoyez devant son juge naturel. »

C'est dans le siècle de l'indifférence que de telles paroles étaient prononcées.

Il en résultait de la défiance contre le gouvernement; et l'aversion se manifestait en toute circonstance, lors des processions du jubilé, dans les cérémonies funèbres. Quand le général Foy, constant dans une opposition ennemie du désordre, vint à mourir, en ne laissant d'autre héritage qu'un nom glorieux, la souscription ouverte en faveur de ses enfants produisit un million. La garde nationale cria pendant une revue: A bas les ministres! à bas les jésuites / Le roi, irrité, licencia la garde nationale. C'était un coup hardi dirigé contre la classe moyenne; mais il avait l'inconvénient de supprimer un intermédiaire utile entre le roi et un peuple soulevé.

Il était impossible de continuer à marcher de ce pas avec la liberté de la presse: on proposa donc de la réprimer au nom de la religion, de la pudeur, de la vertu, de la vérité. Il fut en conséquence ordonné d'indiquer le nom de l'éditeur, de déposer un exemplaire de tout ouvrage cinq jours avant la publication; ceux qui contenaient moins de cinq feuilles furent assujettis au timbre; les éditeurs de journaux furent tenus de fournir certaines garanties. Un frémissement s'éleva parmi les écrivains; l'Académie elle-même protesta, et Charles X frappa plusieurs de ses membres, ce qui irrita davantage, et augmenta les difficultés. Lorsque ensuite le projet de loi fut retiré, ce triomphe de l'opinion fut célébré avec une joie bruyante; et, de ce moment, des milliers d'opuscules circulèrent, en jetant le blâme sur les actes du ministère.

Si la chambre des députés était assez docile, celle des pairs, dont le rôle était de soutenir le trône en l'empêchant de s'égarer, faisait une résistance ouverte. Villèle songea, par suite, à créer soixante-six nouveaux pairs; et comme il les prit parmi les députés, il en résulta la nécessité de nouvelles élections. Il jugea préférable de renouveler complétement sa chambre septennale, et de faire appel au vœu populaire.

s novembre.

Il s'était formé, en opposition avec l'administration publique, une société ayant pour devise Aide-toi, le ciel t'aidera: c'était un mélange de libéraux et de royalistes, qui s'occupaient de tra-

1827.

verser les intrigues du gouvernement et de révéler ses fraudes. Cette société travailla activement les élections, qui ne se passèrent pas sans tumulte et mème sans effusion de sang; et les principaux chefs des libéraux furent envoyés à la chambre. Alors le ministère fut attaqué de toutes parts; il avait contre lui les ultra-royalistes, ayant à leur tête la Bourdonnaye, les monarchistes, que dirigeait Chateaubriand, et les libéraux, qui avaient pour chef Casimir Périer. Quelques-uns pressaient ouvertement le duc d'Orléans « d'échanger ses armes de duc contre une couronne... civique. Courage, prince! lui disait-on; il reste dans notre monarchie un beau poste à prendre, le poste que la Fayette occuperait dans une république, celui de premier citoyen de la France (1). »

D'autres livres reproduisaient la même idée, et Armand Carrel, dans son Histoire de la révolution d'Angleterre, faisait évidemment allusion à la nécessité d'une imitation de 1688; c'est-à-dire, au remplacement d'un roi qui considérait la charte comme une concession, par un autre qui se reconnaîtrait redevable du trône à la charte et à la chambre.

Le ministère Villèle dut succomber; et, comme il avait poussé les Bourbons dans les voies extrêmes, il ne laissait à celui qui lui succédait que des armes émoussées, avec la nécessité de concessions qui devaient paraître de la faiblesse. Au lieu de s'appuyer franchement sur un parti quelconque, Charles X se confia à M. de Martignac, dont les intentions étaient bonnes, mais qui, manquant de résolution, n'était appuyé par aucune fraction dominante, ni même par le roi. Il démontra la nécessité de garanties administratives et constitutionnelles, pour recouvrer la confiance perdue. La loi sur la presse fut modifiée; on rétablit le droit de fonder des journaux, en même temps que leurs écarts étaient punis avec fermeté; et le ministre lui-même eut l'art de s'entourer de gens de lettres.

Mais le désir de satisfaire à l'esprit dominant fit rendre des ordonnances contraires aux jésuites et à l'enseignement religieux, et aux termes desquelles le nombre des élèves fut limité dans les petits séminaires, avec défense d'y recevoir des externes. Ce fut une faiblesse impardonnable aux yeux des pères de famille, qui virent cette mesure de mauvais œil; les évêques s'y opposèrent,

<sup>(1)</sup> CAUCHOIS-LEMAIRE, Lettre à M. le duc d'Orléans.

comme à un triomphe pour les philosophes et à une cause de ruine pour l'Église catholique; puis, comme les jésuites ne vou-lurent pas se soumettre à l'université, ni subir l'obligation imposée aux professeurs de déclarer qu'ils n'appartenaient à aucune congrégation, ils demeurèrent exclus de l'enseignement. Ce fut ainsi qu'en voulant moutrer de la condescendance pour tout le monde, un roi rempli de scrupules se trouva exposé aux anathèmes sacerdotaux. Le ministère, sans amis comme sans ennemis, se traina languissant au milieu des ambitions des deux partis extrêmes; et, enfin, vint le moment où, sa manière loyale de procéder cessant de convenir à Charles X, il le congédia et lui en substitua un autre, dont le prince de Polignac fut le chef.

1839.

Le nouveau cabinet chercha franchement à reformer une majorité monarchique, non pas en détruisant la constitution, mais en la confiant aux royalistes, à l'exemple de Wellington en Angleterre. La bourgeoisie en prit ombrage, et vit dans les nouveaux ministres les vengeurs des anciens émigrés; aussi une protestation bruyante en faveur des idées de 1789 fut-elle faite à Lyon, où la Fayette fut porté en triomphe. On songea, tout en restant dans les voies légales, à réduire le gouvernement à l'extrémité, par le refus de l'impôt. Des associations se formèrent pour indemniser ceux qui seraient poursuivis pour défaut de payement des taxes illégalement exigées. Les journaux ravivèrent l'énergie nationale; la défiance se glissa dans tous les esprits: le gouvernement la considéra comme outrageante; mais les tribunaux refusèrent de la punir, et le ministère se vit dans l'impossibilité de se soutenir autrement qu'en violant la charte.

1850.

L'opposition, légale en quelque sens que ce fût, avait toujours dans la charte un symbole où elle pût se rattacher : qu'il fallât la restreindre ou l'étendre, il s'agissait toujours de s'y conformer. On lut, au mois de juin 1830, dans le National, le journal le plus hardi du temps, dont M. Thiers était un des fondateurs, cette phrase significative : « Les peuples sont le plus souvent contraints « de s'insurger pour avoir la liberté; aujourd'hui, grâce à la « charte, qui met la légalité de notre côté, c'est au pouvoir de se « révolter et de s'exposer aux risques de l'insurrection, s'il veut « nous arracher la liberté. »

C'est en de telles circonstances que s'ouvrirent les chambres, et la discussion de l'adresse révéla les dispositions publiques. Le roi avait dit: « Si des manœuvres coupables suscitaient à mon gou-« vernement des obstacles que je ne puis, que je ne veux pas « prévoir, je trouverais la force de les surmenter dans ma résolu-« tion de maintenir la paix publique, dans la juste confiance des « Français, et dans l'amour qu'ils ont toujours montré pour leur « roi. »

Ces paroles imprudentes fournirent à la chambre une occasion de déployer son drapeau, et elle inséra, dans sa réponse au discours du trône, les paragraphes suivants: « Le concours permanent des intentions politiques de votre gouvernement avec les « vœux de votre peuple, est la condition indispensable de la « marche régulière des affaires. Sire, notre loyauté nous condamne « à vous dire que ce concours n'existe pas. Une défiance injuste « des sentiments et de la raison de la France est aujourd'hui la « pensée fondamentale de l'administration... Entre ceux qui mé« connaissent une nation si fidèle, et nous qui venons déposer « dans votre sein les douleurs de tout un peuple jaloux de l'estime « et de la confiance de son roi, c'est à la haute sagesse de Votre « Majesté qu'il appartient de décider. »

Un grand débat s'éleva dans la chambre; Berryer s'écria; « Vous violez la constitution par cette alternative! La chambre « n'a pas le droit de demander sa dissolution. Vos vaines protes- « tations de dévouement à la couronne rappellent par quelle route « un roi infortuné fut conduit à échanger contre la palme du « martyre le sceptre qu'il laissait tomber de sa main. »

Mars.

On alla aux voix, et deux cent vingt et un membres, sur quatre cent deux, se prononcèrent contre le ministère Polignac. Ce chiffre de deux cent vingt et un devint la terreur du cabinet et la joie du peuple. Mais Charles X répondit, du haut de son trône : « Je « comptais sur le concours des deux chambres pour faire le bien « que je méditais ; je regrette d'entendre les députés déclarer que « ce concours n'existe pas. Mes résolutions sont immuables. » Et il proroge la session au 1° septembre, pour dissoudre la chambre bientôt après.

Les événements marchaient rapidement à une solution; tous le sentaient, et la couronne espéra un instant la retarder, en portant l'attention ailleurs.

Nous avons déjà indiqué le rôle que le cabinet français avait joué dans la politique extérieure : or, on peut dire qu'à partir du congrès d'Aix-la-Chapelle et de l'évacuation du territoire, il se montra digne et indépendant. Voulant mettre un terme au long différend de la France avec Haïti, il y expédia une forte escadre, mais en proposant de reconnaître l'indépendance de l'île moyennant un traité de commerce avantageux et une indemnité pour les colons. En effet, la convention fut faite, et 150 millions furent promis à la France.

1895. Juillet.

L'île Bourbon lui avait été restituée à la paix : dès lors elle fit de nouveaux efforts pour donner de la stabilité à la colonie de Madagascar; mais elle avait continuellement à y combattre l'influence des Anglais, qui avaient conservé l'île Maurice; et les choses allèrent si loin, que la France fut forcée d'y faire une expédition en 1829.

Dans les affaires de la Grèce, la France s'était montrée avec des forces capables de soutenir la comparaison avec les autres puissances; et, dans les changements de territoires qui semblaient devoir suivre cette guerre, peu s'en fallut qu'elle nc parvint à recouvrer les frontières du Rhin, objet constant de son ambition.

Alger.

L'expédition d'Alger lui offrit une nouvelle occasion de déployer ses forces. Les movens essayés à la suite du congrès de Vienne avaient été peu efficaces contre la piraterie des Barbaresques. Le dey d'Alger, Hussein, réclamait de la France une ancienne dette, qui remontait à l'expédition d'Égypte. Or, le gouvernement entendait en déduire une partie pour rembourser les négociants de Marseille, créanciers de sujets algériens. Pendant la négociation, Hussein irrité frappa au visage, avec son éventail, le représentant de la France. Celui-ci s'embarqua aussitôt, et la France envoya une escadre devant le port d'Alger. Le blocus, très-difficile à maintenir sur des côtes souvent battues par la tempête, dura deux années, un débarquement paraissant aux hommes pratiques présenter de trop grands risques. Enfin la France enjoignit au dey d'avoir à donner satisfaction, s'il ne veut la guerre. Comme Hussein répondit à coups de canon, elle se décida à employer la force. Cette expédition était vue de bon œil par le cabinet; il espérait qu'elle donnerait de l'occupation aux braves, un texte de discussion à tous, et que la France se laisserait immanquablement aller au prestige de la victoire, toujours si puissant sur elle. Le ministre de la guerre, Bourmont, obtint le commandement; et cent trente bâtiments de guerre,

1829. Août. auxquels on adjoignit cinq cent trente-deux navires de charge, partirent de Toulon sous les ordres de l'amiral Duperré, portant en Afrique trente-sept mille hommes, quatre mille chevaux et soixante-dix pièces d'artillerie. Alger fut contraint de capituler, ce qui fut le plus beau fait d'armes que l'on eût vu depuis quinze ans; et le dey put s'éloigner, emportant ses richesses personnelles.

1830. s juillet.

Charles X crut avoir trouvé dans ce triomphe une occasion favorable pour effectuer ce qu'il méditait depuis quelque temps, et pour affermir sérieusement la monarchie, en sortant des voies légales. Son aveuglement ne lui permit pas de voir les progrès de l'opinion, dont les libéraux ne s'étaient pas rendu compte euxmêmes. Durant la restauration, le gouvernement n'avait porté son attention que sur les deux partis de l'aristocratie et de la bourgeoisie, et il n'avait rien fait pour le peuple. Or les libéraux n'avaient pas fait davantage. Un mélange des sentiments de l'empire et de l'émigration, avec les espérances qui s'y rattachaient; des rêves de gloire militaire associés à ceux de prospérité agricole et industrielle; des passions chevaleresques et mercantiles, donnèrent à cette époque quelque chose de dramatique, assez rare dans l'histoire moderne.

Les royalistes se confiaient toujours dans l'éternité de la dynastie de saint Louis, et croyaient le moment venu d'extirper les germes renaissants de la révolution. Ceux que les fautes de la restauration avaient rangés parmi les mécontents, joignant la prévoyance à l'irritation de la disgrâce, s'étaient serrés autour du duc d'Orléans, qu'ils considéraient comme réunissant beaucoup de probabilités en sa faveur; et ce prince, sans tramer avec eux, profitait des erreurs du gouvernement. Les doctrinaires, qui voulaient la légitimité, et dont la couronne aurait pu se faire des serviteurs dévoués, s'étaient aussi jetés dans les rangs des libéraux.

Le libéralisme lui-même n'avait songé qu'à la classe commerçante et à celle des propriétaires; ses progrès ne profitaient pas à la multitude. Par des attaques systématiques, raisonnables ou non, par cette défiance continuelle qui ne permet ni le bien ni le mal, ni la faiblesse ni l'énergie, il avait enlevé au pouvoir la force nécessaire pour se faire respecter. L'économie politique dirigeait ses études vers l'augmentation et non vers la répartition des richesses; et lorsqu'il fut déclaré à la chambre qu'à côté

de l'aristocratie propriétaire s'élevait une aristocratie d'argent, cela fut considéré comme une menace.

Cependant quelque chose de plus résolu et de plus effectif allait être substitué aux doctrines boiteuses du libéralisme. L'opposition vit avec déplaisir la prise d'Alger, qui rendait de l'éclat aux armes françaises: comme l'Angleterre n'en cachait pas non plus son mécontentement, jalouse qu'elle était de ne pas dominer seule sur la Méditerranée, on prévoyait une guerre, sur laquelle les banquiers spéculaient déjà.

Mais la guerre était au dedans, et les trames se nouaient d'autant plus fortement que le gouvernement paraissait s'opiniâtrer davantage dans sa marche antilibérale. Les deux souverainetés, monarchique et parlementaire, s'apprétaient désormais à une bataille décisive; souverainetés artificielles, auxquelles devait venir s'en joindre une plus réelle.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE DU XVIII<sup>e</sup> LIVRE.

# TABLE DES MATIÈRES

## CONTENUES DANS LE DIX-HUITIÈME VOLUME.

# HISTOIRE CONTEMPORAINE.

#### PREMIÈRE PARTIE.

|                                                               | Pages. |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Chapitre I. — Assemblée nationale. Mirabeau                   | I      |
| Mirabeau                                                      | 3      |
| Assemblée nationale                                           | 4      |
| Camille Desmoulins                                            | 9      |
| Prise de la Bastille                                          | 11     |
| Déclaration des droits de l'homme                             | 14     |
| Chapitre II Barnave Politique extérieure                      | 26     |
| Chapitre III Assemblée législative La convention              | 34     |
| Chapitre IV La terreur La Vendée                              | 5 r    |
| Constitution de 93                                            | 54     |
| Charlotte Corday                                              | 55     |
| Le 9 thermidor                                                | 77     |
| Constitution de l'an III                                      |        |
| Le 13 vendémiaire                                             |        |
| Chapitre V Le directoire Campagne d'Italie                    |        |
| Italie.                                                       |        |
| Bonaparte                                                     |        |
| Campagne d'Italie                                             |        |
| Fin de Venise                                                 | •      |
| Paix de Campo-Formio                                          |        |
| Le 18 fructidor                                               |        |
| Chapitre VI Après la paix de Campo-Formio Expédition d'Égypte | •      |
| République cisalpine                                          |        |
| Italie                                                        |        |
| Suisse                                                        |        |
| Expédition d'Égypte                                           |        |
| Bataille des Pyramides                                        |        |
| Bataiile d'Aboukir                                            |        |
| Chapitre VII. — Désastres. — Chute du directoire              |        |
| Italie.                                                       |        |
| Désastres.                                                    |        |

|                                                                    | Pages |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Retour de Bonaparte                                                | 141   |
| Le 18 brumaire.                                                    | -     |
| Chapitre VIII Le consulat Paix de Lunéville                        |       |
| Le consulat                                                        |       |
| Constitution de l'an viii                                          | 146   |
| Seconde coalition                                                  |       |
| Paix de Lunéville                                                  |       |
| Chapitre IX Mesures réparatrices du premier consul Le code         |       |
| Le concordat. — Paix d'Amiens                                      | 161   |
| Mesures réparatrices du premier consul                             |       |
| Instruction                                                        | ib.   |
| La neutralité armée                                                |       |
| Mort de Paul de Russie,                                            |       |
| Angleterre                                                         |       |
| Paix d'Amiens Saint-Domingue                                       |       |
| Saint-Domingue                                                     |       |
| Chapitre X De la paix d'Amiens à celle de Presbourg                |       |
| Suisse                                                             | . 189 |
| Acte de médiation                                                  | . 190 |
| Allemagne                                                          |       |
| Rupture de la paix d'Amiens                                        |       |
| Conjuration                                                        |       |
| Napoléon empereur                                                  | . 197 |
| Royaume d'Italie                                                   | . 201 |
| Troisième coalition                                                | 205   |
| Guerre                                                             | 207   |
| Austerlitz                                                         | 209   |
| Paix de Presbourg                                                  |       |
| Chapitre XI De la paix de Presbourg à celle de Tilsitt             | . 212 |
| Royaume de Naples                                                  | , 213 |
| Allemagne                                                          | . 216 |
| Prusse                                                             | . 217 |
| Iéna                                                               | . 219 |
| Russie                                                             | . 221 |
| Paix de Tilsitt                                                    | . 223 |
| Chapitre XII. — Despotisme impérial. — Guerre d'Espagne. — Bataill | e     |
| de Wagram                                                          | . 224 |
| Despotisme impérial                                                | . 225 |
| Blocus continental                                                 |       |
| Espagne                                                            | . 231 |
| Guerre d'Autriche                                                  | . 245 |
| Wagram                                                             | . 249 |
| Chapitre XIII. — Réveil de l'opinion                               |       |
| Sanhédrin                                                          | . 265 |
| Occupation des États pontificaux                                   |       |
| Concile                                                            |       |
| Chapitre XIV. — Expédition de Russie                               | . 273 |

| TABLE DES MATIÈRES.                                          | 545         |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                              | Pages.      |
| Bernadotte                                                   | 274         |
| Dresde                                                       | 279         |
| Grande armée                                                 | ib.         |
| Marche                                                       | 280         |
| Moscou                                                       | 283         |
| Retraite                                                     | <b>28</b> 6 |
| Conjuration de Malet                                         | 289         |
| Campagne de Saxe                                             | 293         |
| Expédition de Russic                                         | 299         |
| Chapitre XV. — Italie. — Retour de Napoléon en France        | <b>30</b> 3 |
| Restauration                                                 | <b>32</b> 3 |
| Chapitre XVI. — Traité de Vienne                             | <b>33</b> 5 |
| Madame de Kruduer                                            | . 337       |
| Sainte-alliance                                              | 338         |
| France                                                       | 339         |
| Autres puissances.                                           | 340         |
| Russie                                                       | ib.         |
| Allemagne                                                    | 341         |
| Italie                                                       | 346         |
| Chapitre XVII. — Les nègres. — Les Barbaresques              | <b>35</b> 0 |
| Barbarie.,                                                   | 362         |
| Les Barbaresques                                             | <b>36</b> 3 |
| Chapitre XVIII. — Les papes. — Affaires religiouses          | 365         |
| Concordats                                                   | 367         |
| De Maistre,                                                  | 370         |
| Religion                                                     | 371         |
| Lamennais                                                    | 372         |
| Opposition                                                   | 374         |
| Rationalisme                                                 | 38†         |
| Exégèse                                                      | 382         |
| Chapitre XIX. — Le libéralisme. — Carbonari. — Constitutions | 387         |
| Le libéralisme                                               | ib.         |
| Sociétés secrètes                                            | 401         |
| Carbonari                                                    | ib.         |
| Insurrection d'Espagne                                       | 405         |
| Constitution espagnole                                       | 407         |
| Insurrection de Portugal                                     | 411         |
| Insurrections de 1820                                        | 413         |
| Italie                                                       | ib.         |
| Constitution de 1812                                         | 414         |
| Congrès de Troppau                                           | 418         |
| Insurrections de 1821.                                       | 421         |
| Piémont                                                      | 422         |
| Espagne,                                                     | 426         |
| Congrès de Vérone                                            | 428         |
| Chapitre XX, - La Turquie et la Grèce                        | 431         |
| т. хvііі. 35                                                 |             |

### TABLE DES MATIÈRES.

| 1                                       | Pages .     |
|-----------------------------------------|-------------|
| La Turquie,                             | 432         |
| Méhémet-Ali                             | 436         |
| Wahabites,                              | ib.         |
| La Grèce                                | 438         |
| Clephtes                                | 439         |
| Ali-Tébélen                             | 443         |
| Iles Ioniennes                          | 446         |
| Parga                                   | 447         |
| Hétéries                                | 449         |
| Insurrection.                           | 451         |
| Destruction des janissaires             | 467         |
| Présidence de Capo d'Istria             | 468         |
| Traité de Londres                       | 470         |
| Bataille de Navarin                     | ib.         |
| Chapitre XXI, - Amérique Les colonies   | 474         |
| États-Unis                              | ib∙         |
| Jakson                                  | 478         |
| Banque                                  | 479         |
| Canada                                  | 483         |
| Saint-Domingue                          | ib.         |
| Colonies méridionales.                  | 484         |
| Colombie                                | 488         |
| Bolivar                                 | 491         |
| Buenos-Ayres.                           | 496         |
| Le docteur Francia                      | 498         |
| Mexique                                 | 5ο τ        |
| Amérique centrale                       | <b>5o</b> 3 |
| République centrale                     | 504         |
| Brésil                                  | 506         |
| Le Texas                                | 511         |
| L'Orégon                                | 513         |
| Chapitre XXII La France La restauration | 516         |
| La charte                               | ib.         |
| Doctrinaires                            | 521         |
| Expédition d'Alger                      | 540         |

FIN DE LA TABLE DU DIX-HUSTIÈME VOLUME

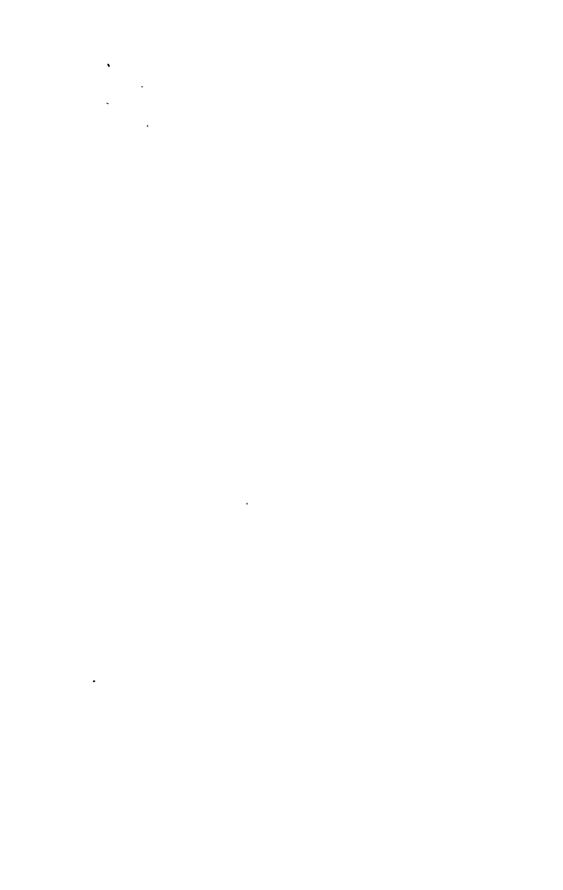

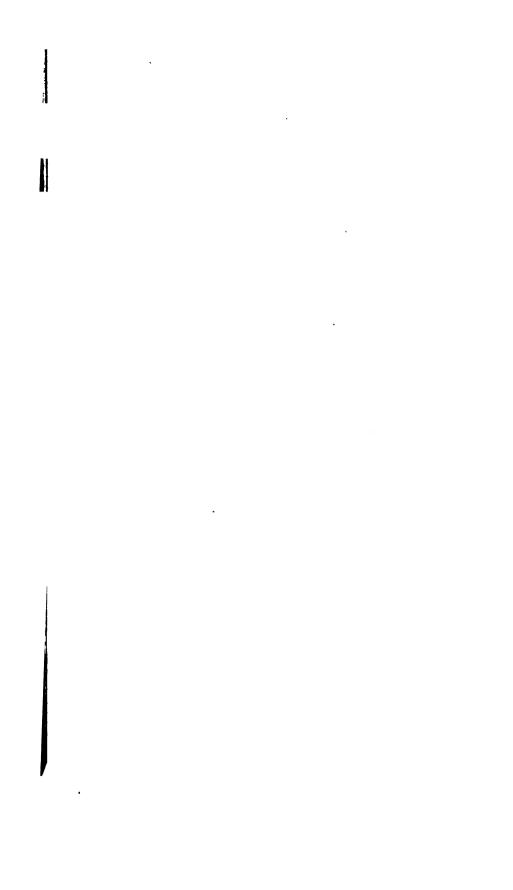

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

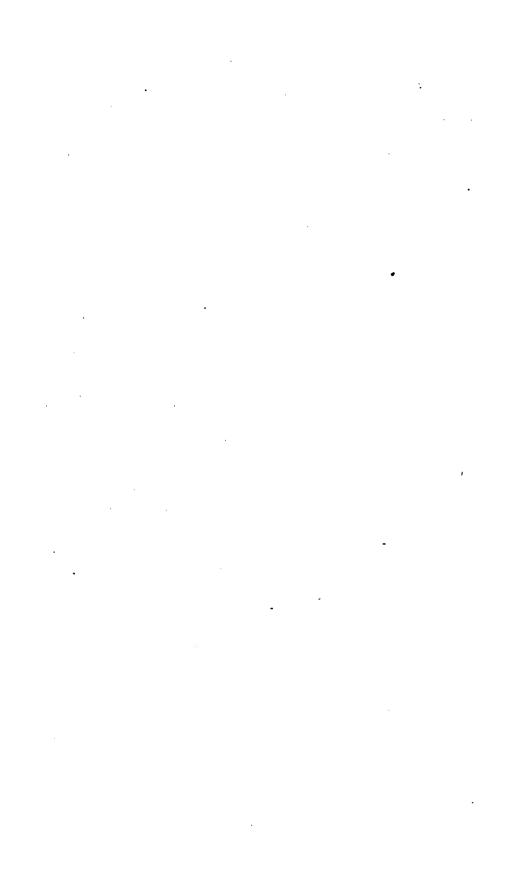

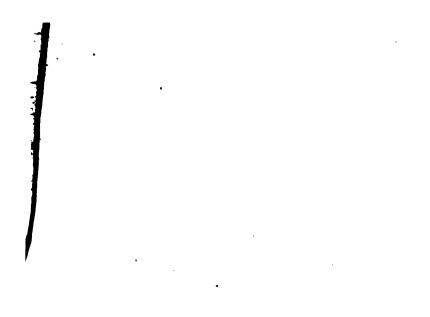





